



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
5325870392

623325054

### HISTOIRE

DE

# JULES CÉSAR



L'éditeur déclare réserver ses droits de traduction et de reproduction en pays étrangers.

Ce volume a été déposé au Ministère de l'intérieur (division de l'imprimerie et de la librairie) en mai 1866.

Tout exemplaire qui ne sera pus revêtu des signatures ci-dessous sera réputé contrefait.

Hasi Plon Jelia Deseniment

Les seules éditions et traductions approuvées par l'auteur sont celles que publient les éditeurs dont les noms suivent ;

Langue française, M. Henni PLON, imprimeur-éditeur de l'Histoire de Jules César, rue Garancière, 10, à Paris.

Langue allemande, MM. CHARLES GEROLD fils, imprimeurs-éditeurs à Vienne (Autriche).

Langue anglaise, MM. CASSELL, PETTER et GALPIN, imprimeurséditeurs à Loudres.

Lanque italienne, M. LEMONNIER, imprimeur-éditeur à Florence.

Lanque espagnole, M. HESBI PLON, imprimeur-éditeur à Paris.

Langue portugaise, MM. V. AILLAUD, GUILLARD et Cie, à Paris, éditeurs-commissionnaires pour le Portugal et le Brésil.

Langue russe, M. B. M. WOLFF, libraire-éditeur à Saint-Pétersbourg.

Langues danoise-norvégienne et suédoise, M. Cart B. LORCK, consul général du Danemark, libraire-éditeur à Leipzig, représenté par :

M. O. H. DELBANCO, libraire-éditeur à Copenhague;

M. A. BONNIER, libraire de la Cour à Stockholm.

Lanque hongroise, M. Maunice RATH, libraire-éditeur à Pesth.

Langue hollandaise, MM. L. E. BOSCII et fils, libr.-éditeurs à Utrecht.

Langue arménienne, les RR. PP. Mékhitaristes du Collége arménien

Moorat, à Paris.

PARIS. TYPOGRAPHIE DE HENRI PLON, RUE GARANCIÈRE, 8.

## HISTOIRE

DE

# JULES CÉSAR ((33)

9(37) N162

TOME DEUXIÈME

GUERRE DES GAULES





#### PARIS

HENRI PLON, IMPRIMEUR-ÉDITEUR

10, BUE GARANCIÉRE

AMYOT, LIBRAIRE, 8, RUE DE LA PAIX

VIENNE

LONDRE

CHARLES GEROLD FILS CASSELL, PETTER ET GALPIN

MDCCCLXVI

Tous droits réservés

#### NOTE DE L'ÉDITEUR.

-----

Il n'est peut-être pas sans intérêt, en publiant le second volume de l'Histoire de Jules César écrite par l'empereur Napoléon III, de rappeler les noms des souverains et des princes qui se sont occupés du même sujet.

Le roi de France Charles VIII montra un goût tout particulier pour les Commentaires de César, et le célèbre moine Robert Gaguin lui présenta, en 1480, la traduction qu'il avait faite en français des huit livres de la Guerre des Gaules. Cela est rappelé dans l'édition imprimée en 1500 de la translation du savant religieux. Cette édition, grand in-4°, est d'Antoine Verard. (Voyez J. Ch. Brunet, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 4° édit. t. 1, p. 518, et Biographie universelle, article Charles VIII.)

Charles-Quint, qui professait une vive admiration pour César, laissa un exemplaire des Commentaires tout chargé de notes marginales écrites de sa main. C'est à son instigation que le vice-roi de Sicile Ferdinand Gonzagues envoya en France une mission scientifique pour étudier sur les lieux les campagnes de César. Les quarante plans qui furent levés par les membres de cette mission, et entre lesquels se trouve celui d'Alise, ont été publiés en 1575 dans l'édition de Jacques Strada.

Le sultan Soliman II, contemporain de Charles-Quint, qu'il avait pris pour modèle, fit rechercher dans toute l'Europe le plus d'exemplaires des Commentaires de César qu'il fût possible de trouver. Il en ordonna la collation et en fit faire, pour ses lectures quotidiennes, une traduction en langue turque.

Le roi de France Henri IV a traduit les deux premiers livres des Commentaires de César. Le manuscrit de cette traduction fut déposé à la bibliothèque du Roi, et M. Des Noyers l'en tira pour le remettre à Louis XIII, qui, à son tour, traduisit les deux derniers livres des Commentaires. L'une et l'autre traduction ont été réunies et imprimées au Louvre en 1630.

Louis XIV a traduit le livre premier des Commentaires; sa traduction fut imprimée à Paris en 1651, in-folio, avec figures. Cet ouvrage n'a point été réédité depuis; il est aujourd'hui fort rare. On peut consulter à ce sujet la Méthode d'étudier l'histoire, de l'abbé Lenglet-Dufresnoy, t. II, p. 481; et J. Ch. Brunet, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 4º édit. t. I, p. 519.

Le grand Condé, qui avait étudié avec soin les campagnes de César, encouragea la traduction des Commentaires entreprise par Nicolas Perrot d'Ablancourt : c'était la plus estimée et la plus répandue au siècle dernier. Christine, reine de Suède, avait composé des Réflexions sur la vie et les actions de César, ainsi que nous l'apprend J. Arckenholz dans son ouvrage intitulé: Mémoires concernant Christine, reine de Suède, Amsterdam, 1751-1760, t. IV, nº 6, p. 4.

Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, surnommé Égalité, avait beaucoup lu les Commentaires; il fit dresser une carte des campagnes de César dans la Gaule.

Enfin l'empereur Napoléon I<sup>e</sup>, à Sainte-Hélène, dicta un Précis des guerres de César au comte Marchand, qui l'a fait paraître à Paris en 1836, in-8°.

#### HISTOIRE

DE

# JULES CÉSAR.

## LIVRE TROISIÈME.

GUERRE DES GAULES D'APRÈS LES COMMENTAIRES.

#### CHAPITRE PREMIER.

CAUSES POLITIQUES DE LA GUERRE DES GAULES.

Caractère aventureux des Gaulois. 1. Il y a des peuples dont l'existence dans le passé ne se révèle que par certaines apparitions brillantes, preuves irrécusables d'une énergie jusqu'alors ignorée. Dans l'intervalle, l'obscurité enveloppe leur histoire, et il en est d'eux comme de ces volcans longtemps silencienx qu'on croirait éteints si, de loin en loin, des éruptions ne venaient manifester le feu qui couve dans leur sein. Tels avaient été les Gaulois.

Les récits de leurs anciennes expéditions attestent une organisation déjà puissante et une ardeur aventureuse. Sans parler des migrations qui remontent pent-être à neuf on dix siècles avant notre ère, nous voyons, au moment où Rome commençait à grandir, les Celtes se répandre hors de leurs frontières. A l'époque de Tarquin l'Ancien (ans de Rome II.

de 138 à 176), deux expéditions partaient de la Gaule celtique : l'une traversait le Rhin et l'Allemagne méridionale pour s'abattre sur l'Illyrie et la Pannonie (aujourd'hui la Hongrie occidentale); l'autre, franchissant les Alpes, s'établissait en Italie, dans la contrée située entre ces montagnes et le Pô (1). Bientôt les envahisseurs se transportèrent sur la rive droite de ce fleuve, et presque tout le territoire compris entre les Alpes et les Apennius prit le nom de Gaule cisalpine. Plus de deux siècles après, les descendants de ces Gaulois marchèrent sur Rome et la brûlèrent tout entière, à l'exception du Capitole (8). Un siècle encore plus tard (475), on voit de nouvelles bandes sortir de la Gaule, gagner la Thrace par la vallée du Danube (3), ravager la Grèce septentrionale et rapporter à Toulouse l'or enlevé au temple de Delphes (1). D'autres, parvennes à Byzance (3), passent en Asie, fondent leur domination sur toute la région en decà du mont Taurus, appelée depuis Gallo-Grèce on Galatie, et y maintiennent une sorte de féodalité militaire jusqu'à l'époque de la guerre d'Antiochus (6).

Ces faits, quelque obscurs qu'ils soient dans l'histoire, prouvent l'esprit d'aventure et le génie guerrier de la race gauloise; aussi inspirait-elle une terreur générale. Pendant près de deux siècles, de 364 à 531, Rome lutta contre les Gaulois cisalpins, et plus d'une fois la défaite de ses armées mit son existence en péril. C'est pour ainsi dire pied à pied que les Romains firent la conquéte de l'Italie du nord, l'affermissant an fur et à mesure par l'établissement de colonies.

<sup>(1)</sup> Justin, XXIV, IV. - Tite-Live, V, XIVIII.

<sup>(2)</sup> Polybe, II, xvII-xIX. - Tite-Live, V, xxxv.

<sup>(3)</sup> Pausanias, X, xix-xxiii. - Diodore de Sicile, Eclog. XXII, xiii.

<sup>(4)</sup> Strabon, IV, p. 156, éd. Dübner et Müller, - Justin, XXXII, m.

<sup>(8)</sup> Polybe, IV, xLvi.

<sup>(9)</sup> Justin, XXV, II. - Tite-Live, XXXVIII, xvi. - Pausanias, VII, vi, § 5.

Résumons ici les principales guerres contre les Gaulois cisalpins et transalpins dont il a déjà été question dans le premier volume de cet ouvrage. En 531, les Romains prirent l'offensive, passèrent le Pô et subjuguèrent une grande partie de la Cisalpine. Mais à peine le nord de l'Italie était-il placé sous la suprématic de la République, que l'invasion d'Annibal (536) sonleva de nouveau les habitants de ces contrées, qui vinrent grossir son armée; et même, lorsque ce grand capitaine fut forcé de quitter l'Italie, ils défendirent encore pendant trente-quatre années leur indépendance. La lutte, renouvelée en 554, ne se termina qu'en 588, car nous ne comptons pas les insurrections partielles qui suivirent. Pendaut ce temps, Rome eut non-seulement à combattre les Cisalpins aidés par les Gaulois d'an delà des Alpes, mais aussi à faire la guerre aux hommes de leur race en Asie (565) et en Illyrie. Près de cette dernière province la colonie d'Aquilée prit naissance (571), et plusieurs tribus sanvages de la Ligurie, qui gardaient les défilés des Alpes, furent soumises (588).

Guerres des Romains au delà des Alpes, II. En 600, les Romains, appelés au secours de la ville grecque de Marseille, attaquée par les Oxybiens et les Déciates, peuplades ligures des Alpes maritimes (1), portèrent pour la première fois leurs armes de l'autre côté des Alpes. Ils suivirent la Corniche et passèrent le Var; mais il leur fallut, selou Strabou, quatre-vingts aus de lutte avant d'obtenir des Ligures une étendue de douze stades (2<sup>14</sup>, 22), étroit passage au bord de la mer pour se rendre, par la Gaule, en Espagne (2). Cependant les légions poussèrent leurs entreprises entre le Rhône et les Alpes. Le territoire conquis fut donné aux Marseillais, qui bientôt, inquiétés de

<sup>(1)</sup> Polybe, XXXIII, vii, viii. - Tite-Live, Epitome, XLVII.

<sup>(\*)</sup> Strabon, IV, p. 169.

nouveau par les populations des Alpes maritimes, implorérent une seconde fois l'appui de Rome. En 629, le consul M. Fulvius Flaccus fut envoyé contre les Sallyens, et, trois ans après (1), le proconsul C. Sextius Calvinus les refoula loin des rivages de la mer, et fonda la ville d'Aix (Aquæ Sextiæ) (1).

En protégeant les Marseillais, les Romains avaient étendu leur domination sur le littoral; en contractant d'autres alliances, ils pénétrèrent dans l'intérieur. Les Éduens étaient en guerre avec les Allobroges et les Arvernes. Le proconsul Cn. Domitius Ahenobarbus s'unit aux premiers et battit les Allobroges, cu 633, à Vindalium, sur la Sorgue (Sulgas), non loin du Rhône. Plus tard, Q. Fabius Maximus, pctit-fils de Paul-Émile, remportait, au confluent de l'Isère et du Rhône, une victoire décisive sur les Allobroges et sur Bituitus, roi des Arvernes. Ce succès valut à Q. Fabius le surnom d'Allobrogique (3). Les Arvernes se disaient descendants des Troyens, et se vautaient d'une origine commune avec les Romaius (4); ils restèrent indépendants, mais leur domination, qui des bords du Rhin s'étendait jusqu'au voisinage de Narbonne et de Marseille, fut restreinte à leur ancien territoire. Les Rutenes avaient été leurs alliés contre Fabius : ils obtinrent également de ne pas être soumis à la puissance romaine et furent exemptés de toute charge (5).

En 636, le cousul Q. Marcius Rex fonda la colonic de Narbo Marcius, qui donna son nom à la Province romaine appelée Narbonnaise (6).

```
(1) Tite-Live, Epitome, LX.
```

<sup>(1)</sup> Tite-Live, Epitome, LXI.

<sup>(\*)</sup> Strabon, IV, p. 154, 159. — Tite-Live, Epitome, LXI. — Florus, III, II. — Velleius Paterculus, II, x.

<sup>(4)</sup> Lucain, I, vers 427.

<sup>(5)</sup> César, Guerre des Gaules, 1, xxv. - Strabon, IV, p. 158.

<sup>(6)</sup> Ciceron, Discours pour Fonteius, iv. — Entrope, IV, xxIII. — Velleius Paterculus, I, xv; II, vIII.

Le mouvement qui avait longtemps poussé vers le midi les peuples du nord s'était ralenti depuis plusieurs siècles; mais, au septième siècle de la fondation de Rome, il semble recommencer avec plus d'intensité. Les Cimbres et les Teutons (1), après avoir ravagé le Norique et l'Illyrie, et défait l'armée de Papirius Carbon envoyée pour couvrir l'Italie (641), avaient traversé la Rhétic, et, par la vallée du Rhin, pénétré chez les Helvètes. Ils entraînèrent avec eux une partie de ce peuple, se répandirent dans la Gaule et y portèrent, durant plusieurs années, la terreur et la désolation. Les Belges seuls leur résistèrent vigoureusement. Rome, pour protéger sa Province, fit marcher, soit contre eux, soit contre les peuplades helvètes, leurs alliées, cinq généraux qui furent successivement vaincus : le consul M. Junius Silanus, en 645; M. Anrelius Scaurus, en 646; L. Cassius Longinus, en 647 (8); enfin, dans l'année 649, le proconsul Q. Servilius Cæpion (3) et Cn. Manlius Maximus. Ces deux derniers perdirent chacuu leur armée (4). L'existence de Rome était menacée. Marius, par les victoires remportées à Aix sur les Teutons (652), et aux champs Raudiens, non loin de l'Adige, sur les Cimbres (653), détruisit les barbares et sanva l'Italie.

Les anciens confoudaient souvent les Gaulois avec les Cimbres et les Teutons; issus d'une même origine, ces peuples formaient comme l'arrière-garde de la grande armée d'invasion qui, à une époque inconnue, avait amené des bords de la mer Noire les Celtes dans les Gaules.

<sup>(1)</sup> Strabon, VII, p. 243.

<sup>(9)</sup> Cette victoire fut remportée par les Tigurins, peuplade de l'Helvétie, sur le territoire des Allobroges. D'après l'Epitome de Tite-Live, LXV, la bataille aurait eu lieu chez les Nitiobriges, peuple habitant au nord de la Garonne, ce qui est peu probable.

<sup>(3)</sup> Servilius avait pillé le temple de Toulouse.

<sup>(4)</sup> Tite-Live, Epitome, LXVII. - Tacite, Germanie, xxxvII.

Salluste (1) attribue aux Gaulois les défaites de Q. Capion et de Cn. Manlins, et Cicéron (2) désigne sous le même nom les barbares que détruisit Marius. C'est qu'en effet tous les peuples du Nord étaient prêts sans cesse à se réunir dans le même effort, lorsqu'il s'agissait de se précipiter vers le midi de l'Europe.

De 653 à 684, les Romains, occupés de guerres intestines, ne songérent pas à augmenter leur puissance an delà des Alpes, et, lorsque la paix intérienre fut rétablie, les généraux tels que Sylla, Metellus Creticus, Lucullus, Pompée, préférèrent les conquêtes faciles et lucratives de l'Orient. Les peuples vaincus étaient abandonnés par le sénat aux exactions des gouverneurs, ce qui explique la facilité avec laquelle les députés des Allobroges entrèrent, en 691, dans la conjuration de Catilina ; la crainte les engagea à dénoncer le complot, mais on ne leur sut aucun gré de leurs révélations (3); les Allobroges s'insurgèrent, s'emparèrent de la ville de Vienne (4), dévouée aux Romains, et surprirent, en 693, Manlius Lentinus, lientenant de C. Pomptinus, gouverneur de la Narbonnaise. Cependant, quelque temps après, celni-ci les battit et les soumit définitivement, « Jusqu'à » l'époque de César, dit Cicéron, nos généranx s'étaient

- » contentés de repousser les Gaulois, songeant plutôt à
- » arrêter leurs agressions qu'à porter la guerre chez eux.
- » Marins lui-même ne pénétra pas jusque dans leurs villes
- » et leurs demeures, il se borna à opposer une digue à ces
- » torrents de peuples débordant sur l'Italie; C. Pomptinus,
- » qui apaisa la guerre suscitée par les Allobroges, s'est

<sup>(1)</sup> Jugurtha, cxiv.

<sup>(\*)</sup> Discours sur les provinces consulaires, xiu.

<sup>(4)</sup> Les fugitifs viennois allèrent fonder la ville qui plus tard prit le nom de Lugdunum, en un lieu appelé Condate, nom synonyme de confluent. -Dion-Cassius, XLVI, L.

- » reposé après sa victoire. César seul a voulu soumettre la
- " Gaule à notre domination (1), "

Constante préoccupation des Romains à l'égard des Gaulois III. Il ressort de cet ensemble de faits que la pensée constante des Romains fut, pendant plusieurs siècles, de résister aux peuples celtiques établis en deçà comme au delà des Alpes. Les autenrs anciens signalent hautement la craiute qui tenait saus cesse Rome en éveil. « Les Romains, dit Salluste, avaient alors, comme de nos jours, l'opinion que tous les autres peuples devaient céder à leur courage, mais qu'avec les Gaulois ce n'était plus pour la gloire, c'était pour le salut qu'il fallait combattre (1). De son côté, Cicéron s'exprime ainsi : « Dés le commencement de notre République, tous nos sages ont regardé la Gaule comme l'ennemie la plus redoutable pour Rome. Mais la puissance et la multitude de ces peuples nous avaient empéchés jusqu'à présent de les combattre tous (1). »

En 694, on s'en souvient, le bruit d'une invasion des Helvètes courut à Rome. Aussitôt cessa toute préoccupation politique, et on eut recours aux mesures exceptionnelles adoptées en semblables circonstances (\*). En effet, dans le principe, lorsqu'il s'agissait d'une guerre contre les Gaulois, on procédait immédiatement à la nomination d'un dictateur et à des levées en masse. Dès lors nul n'était exempté du service militaire, et, dans la prévision d'une attaque de ces barbares, on avait même déposé au Capitole un trésor particulier auquel il n'était permis de toucher que dans cette éventualité (\*). Aussi, lorsqu'en 705 César

<sup>(1)</sup> Discours sur les provinces consulaires, xIII.

<sup>(1)</sup> Jugurtha, cxiv.

<sup>(3)</sup> Discours sur les provinces consulaires, xIII.

<sup>(4)</sup> Ciceron, Lettres à Atticus, 1, xix.

<sup>(5)</sup> Plutarque, César, xII. - Appien, Guerres civiles, II, XII.

s'en empara, il répondit aux protestations des tribuns que, la Gaule étant soumise, ce trésor était devenu inutile (1).

La guerre contre les peuples au delà des Alpes était donc, pour Rome, la conséquence d'un antagonisme séculaire qui devait amener une lutte suprême et la ruine de l'un des deux adversaires. C'est ce qui explique à la fois et l'ardeur de César et l'enthousiasme excité par ses succès. Les guerres entreprises d'accord avec le sentiment traditionnel d'un pays ont seules le privilége de remuer profondément la fibre populaire, et l'importance d'une victoire se mesure à la grandeur du désastre qu'aurait entraîné une défaite. Depuis la chute de Carthage, les conquêtes en Espagne, en Afrique, en Syrie, en Asie, en Grèce, agrandissaient la République, mais ne la consolidaient pas, et un échec dans ces différentes parties du monde aurait amoindri la puissance de Rome sans la compromettre. Avec les peuples du Nord, au contraire, son existence était en jeu, et de ses revers ou de ses succès dépendait le triomphe de la barbarie ou de la civilisation. Si César eût été vaincu par les Helvètes ou par les Germains, qui peut dire ce que Rome serait devenue, assaillie par les hordes innombrables du Nord se précipitant à l'envi sur l'Italie?

Aussi nulle autre guerre n'excita plus vivement l'opinion publique que celle des Gaules. Pompée avait eu beau porter les aigles romaines jusqu'aux bords de la mer Caspienne et, par les tributs imposés aux vaincus, doubler les revenus de l'État, ses triomphes n'avaient obtenu que dix jours d'actions de grâces. Le sénat en décréta quinze (\*), et même vingt (\*3), pour les victoires de César, et, en

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xII.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, II, xxxv.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, IV, xxxvIII; VII, xc.

leur honneur, le peuple fit des sacrifices pendant soixante jours (1).

Lors donc que Suétone attribue l'inspiration des campagnes de ce grand homme au seul désir de s'enrichir par le butin, il ment à l'histoire et au bou sens, il assigne à un noble dessein le but le plus vulgaire. Quand d'autres historiens prétent à César l'unique intention de chercher dans les Gaules un moyen d'arriver par la guerre civile à la suprême puissance, ils montrent, ainsi que nous l'avons indiqué ailleurs, une fausse perspicacité: ils jugent les événements d'après leur résultat final, au lieu d'apprécier froidement les causes qui les ont produits.

La suite de cette histoire prouvera que toute la responsabilité de la guerre civile appartient, non à César, mais à Pompée. Et, quoique le premier cût sans cesse les yeux fixés sur ses ennemis à Rome, il n'en poursuivit pas moins ses conquêtes, sans les subordonner à son intérêt personnel. S'il n'avait cherché que sa propre élévation dans ses succès militaires, sa conduite eût été entièrement opposée. On ne l'aurait pas vu soutenir pendant huit années une lutte acharnée, tenter les hasards d'entreprises comme celles de la Grande-Bretague et de la Germanie; il lui cût suffi, après ses premières campagnes, de venir à Rome profiter des avantages acquis, car, ainsi que le dit Cicéron (8), « il avait » déjà fait assez pour sa gloire, s'il n'avait pas assez fait » pour la République »; et le même orateur ajoute : « Pour-» quoi César lui-même voudrait-il rester dans sa province, si » ce n'est pour livrer accompli au peuple romain un ouvrage » déjà presque achevé? Est-il retenu par l'agrément des lieux, » par la beauté des villes, par la politesse et l'aménité des » individus et des peuples, par la cupidité de la victoire, par

<sup>(1)</sup> Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, x1. — Dion-Cassius, XL, t.

<sup>(1)</sup> Discours sur les provinces consulaires, xiv.

"l'envie d'étendre les limites de notre empire? Y a-t-il rien de plus inculte que ces pays, de plus sauvage que ces villes, de plus féroce que ces peuples, de plus admirable que la multiplicité des victoires de César? Peut-il trouver des limites plus reculées que l'Océan? Son retour dans sa patrie offenserait-il ou le peuple qui l'a envoyé, ou le sénat qui l'a comblé de distinctions? Son absence augmenterait-elle le désir qu'on a de le revoir? Ne contribuerait-elle pas plutôt à le faire oublier et à fauer, par le laps de temps, ses lauriers cueillis au milieu des plus grands périls? Si donc il en est qui n'aiment pas Gésar, ils doivent se garder de le rappeler de sa province, puisque c'est le rappeler à la gloire, au triomphe, aux félicitations, aux suprêmes honneurs du sénat, à la faveur de l'ordre équestre, à l'affection du peuple (\*).

Ainsi, dès la fin de 698, il pouvait ramener son armée en Italie, demander le triomphe et obtenir le pouvoir, saus avoir besoin de s'en emparer comme avaient fait Sylla, Marius, Cinna, et même Crassus et Pompée.

Si César avait accepté le gouvernement des Gaules dans la seule pensée de se créer une armée dévouée à ses projets, il faut admettre qu'un général aussi expérimenté aurait pris, pour commencer une guerre civile, la plus simple des mesures suggérées par la prudence : au lieu de se séparer de son armée, il l'aurait retenue auprès de lui, ou du moins rapprochée de l'Italie et échelonnée de manière à pouvoir la rassembler promptement; il aurait conservé, sur le butin immense retiré de la Gaule, des sommes suffisantes pour subvenir aux frais de la guerre. César, au contraire, comme nous le verrons plus tard, renvoie d'abord à Pompée, sans hésitation, denx légious qui lui sont demandées sous le prétexte de l'expédition contre les Parthes. Il s'engage à licen-

<sup>(1)</sup> Discours sur les provinces consulaires, xII.

cier ses troupes si Pompée licencie les sieunes, et il arrive à Ravenne à la tête d'une seule légion, laissant les autres au delà des Alpes, réparties depuis la Sambre jusqu'à la Saône (1), Il se tient à la limite de son gouvernement sans faire aucun préparatif qui indique des intentions hostiles (2), voulant, comme le dit Hirtius, vider le différend par le droit plutôt que par les armes (3); enfin il a si peu amassé d'argent dans la caisse de l'armée, que ses soldats se cotisent pour lui procurer les sommes nécessaires à son entreprise, et que tous renoncent volontairement à leur solde (4). César offre à Pompée une franche réconciliation, et c'est seulement quand il voit ses avances repoussées, ses adversaires méditant sa perte, qu'il affronte audacieusement les forces du sénat et passe le Rubicon. Ce n'est donc pas le pouvoir suprême que César allait chercher dans les Gaules, mais la gloire pure et élevée qui s'attache à une guerre nationale, faite dans l'intérêt traditionnel du pays.

Plan suivi dans le récit de la guerre des Gaules. IV. En reproduisant dans les chapitres suivants le récit de la guerre des Gaules, nous nous sommes souvenu des paroles de Cicéron : « César, dit-il, a écrit des Mémoires dignes » de grands éloges; privé de tout art oratoire, son style, semblable à un beau corps dépouillé de vêtements, se montre » nu, droit et gracieux. En voulant fournir des matériaux » aux historiens futurs, il a peut-être fait plaisir à de petits » esprits qui seront tentés de charger d'ornements frivoles » ces grâces naturelles. Mais, pour les gens sensés, il leur a

<sup>(9)</sup> Il est dit dans les Commentaires que César init en quartiers d'hiver quatre légions chez les Belges, et le même nombre chez les Éduens. (Guerre des Gaules, VIII., Liv.) • César n'avait auprès de lui que 5,000 hommes et 300 chevaux. Il avait laissé au delà des Alpes le reste de son armée. • (Plutarque, César, xxxvi. — Appien, Guerres civiles, II, xxxiv.)

<sup>(</sup>a) Appien, Guerres civiles, II, xxxv.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, VIII, I.v.

<sup>(4)</sup> Suétone, César, LEVIII.

" ôté à jamais l'envie d'écrire, car rieu n'est plus agréable " dans l'histoire qu'une brièveté correcte et lumineuse (!). " Hirtius, de son côté, s'exprime en ces termes : « Ces Mé- moires jouissent d'une approbation tellement géuérale, que " César a bien plutôt eulevé que douné la faculté d'écrire les " événements qu'ils retracent. Nons avons plus de raisons " encore de l'admirer que tous les autres, car les autres " saveut seulement combien ce livre est correct et exact; " nous connaissons la facilité et la promptitude avec lesquelles " il a été composé (\*). "

Pour suivre le conseil de ces auteurs il fallait s'écarter le moins possible des Commentaires, sans s'astreindre cependant à une traduction littérale. Nous nous sommes donc approprié la narration de César, tout en changeant parfois l'ordre des matières; nous avons abrégé plusieurs passages, où les détails étaient prodignés, et développé ceux qui exigeaient quelques éclaircissements. Afin d'indiquer d'une manière plus précise les lieux témoins de tant de combats, nous avons employé les noms modernes, là surtout où la géographie ancienne u'offrait pas de noms correspondants.

La recherche des champs de bataille et des travaux de siège a amené la découverte de traces visibles et certaines des retranchements romains; le lecteur, en confrontant avec le texte les plans des fonilles, se convaincra de la rigonreuse exactitude de César à décrire les pays qu'il a parconrus et les travaux qu'il a fait exècuter.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Brutus, LXXV. - Suétone, César, LVI.

<sup>(9)</sup> Préface d'Hirtius, livre VIII des Commentaires.

#### CHAPITRE DEUXIÈME.

ÉTAT DE LA GAULE A L'ÉPOQUE DE CÉSAR.

(Voir planche 1.)

Description géographique. 1. La Gaule transalpine avait pour limites l'Océau, les Pyréuées, la Méditerranée, les Alpes et le Rhin. Cette partie de l'Europe, si bien circouscrite par la nature, comprenait la France d'aujourd'hui, presque tonte la Suisse, les Provinces rhéuanes, la Belgique et le midi de la Hollande. Elle avait la forme d'un pentagone irrégulier, le pays des Carnutes (l'Orléanais) passait pour en être le centre (1).

Une chaîne non interrompne de hauteurs divisait la Gaule, comme elle divise la France actuelle, du sud au nord, en deux parties. Cette ligne commence aux monts Corbières, an pied des Pyrénées orientales, se continue par les Cévennes méridionales et par les monts du Vivarais, du Lyonnais et du Beaujolais (appelés Cévennes septeutrionales); elle s'abaisse sans cesse avec les monts du Charolais et de la Côte-d'Or, jusqu'au plateau de Laugres; à partir de ce plateau elle abandoune à l'est les monts Faucilles, qui la relient aux Vosges, et, inclinant au nord-ouest, elle se poursuit à travers les monts de la Meuse, les crètes occidentales de l'Argonne et des Ardennes, et se termine en ondulations décroissantes, vers le cap Gris-Nez, daus le Pas-de-Calais.

Cette longue et tortueuse arête, plus on moins accidentée, qu'on peut appeler l'épine dorsale du pays, est la grande ligne de partage des caux. Elle sépare deux versants. Sur le

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xIII.

versant oriental, le Rhin et le Rhône courent, dans des directions opposées, le premier vers la mer du Nord, le second vers la Méditerranée; sur le versant occidental, prennent naissance la Seine, la Loire et la Garonne, qui vont se jeter dans l'Océan. Ces fleuves conlent an fond de vastes bassins, dont les limites, comme on sait, sont indiquées par les lignes de faites reliant entre elles les sources de tous les affluents an fleuve principal.

Le bassin du Rhin est séparé de celni du Rhône par les monts Faucilles, l'extrémité méridionale des Vosges, appelée la trouée de Belfort, le Jura, le Jorat (hauteurs qui contournent au nord le lac de Genève), et la haute chaîne des Alpes helvétiques. Dans sa partie supérieure, il embrasse presque toute la Suisse, dont le Rhiu forme la limite septentrionale, en conlant de l'est à l'ouest, du lac de Constance jusqu'à Bâle. Près de cette ville le fleuve tourne brusquement vers le nord. Le bassin s'élargit, borné à l'est par les montagnes qui le séparent du Danube et du Weser; à l'ouest, par la partie septentrionale de la grande ligne de partage des eaux (les monts de la Mense, l'Argonne et les Ardennes occidentales). Il est conpé, de Mayence à Bonn, par des chaînes presque parallèles au cours du fleuve et qui séparent ses affluents. De Boun jusqu'au point où le Rhin se divise en deux bras, le bassin s'ouvre encore davantage; il est plat et n'a plus de ceinture bien définie. Le bras méridional portait, déjà du temps de César, le nom de Waal (Valialis) et s'unissait à la Meuse (1), au-dessous de Nimègne. A l'ouest du bassin du Rhin, l'Escant forme un bassin secondaire.

Le bassin du Rhône, qui comprend celui de la Saône, est nettement limité, au nord, par l'extrémité méridionale des Vosges et les monts Faucilles; à l'ouest, par le plateau de Langres, la Côte-d'Or et les Gévennes; à l'est, par le

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, IV. x.

Jura, le Jorat et les Alpes. Le Rhône traverse le Valais, le lac de Genève, suit une ligue brisée jusqu'à Lyon, et de là court du nord au sud, et se jette dans la Méditerrauée. Parmi les bassins secondaires les plus importants, on peut compter ceux de l'Aude, de l'Hérault et du Var.

Les trois grands bassins du versant occidental sont compris entre la ligne de partage des caux de la Gaule et l'Océan. Ils sont séparés l'uu de l'antre par deux chaînes partant de cette ligne et se dirigeant du sud-est au nord-ouest. Le bassin de la Seine, qui embrasse celui de la Somme, est séparé du bassin de la Loire par une ligne de faites qui se détache de la Côte-d'Or sous le nom de monts du Morvan et se termine par les collines très-basses du Perche, à l'extrémité de la Normandie. Une suite de hanteurs, s'étendant du nord au sud, depuis les collines du Perche jusqu'à Nantes, ferment, à l'ouest, le bassin de la Loire et laissent en dehors les bassins secondaires de la Bretague.

Le bassin de la Loire est séparé de celui de la Garonne par une longue chaîne partant du mont Lozère, comprenant les monts d'Auvergne, du Limonsin, les collines du Poitou, le plateau de Gatine, et finissant en plaine, vers les côtes de la Vendée.

Le bassin de la Garonne, situé au sud de celui de la Loire, s'étend jusqu'aux Pyrénées. Il comprend les bassins secondaires de l'Adour et de la Charente.

La vaste contrée que nons venons de décrire est protégée, an nord, à l'onest et au midi, par deux mers et par les Pyrénées. A l'est, où les invasions sont à craîndre, ou dirait que la nature, non contente de l'avoir défendue par le Rhin et les Alpes, s'est plu à la retrancher derrière trois groupes de montagues intérieures : 1º les Vosges, 2º le Jura, 3º les monts du Forez, les monts d'Auvergne et les Cévennes.

Les Vosges courent parallélement au Rhin, et semblent un rempart élevé en arrière de ce fleuve. Le Jura, séparé des Vosges par la trouée de Belfort, se dresse comme nue barrière dans l'intervalle que laisseut entre eux le Rhin et le Rhône, empêchant jusqu'à Lyon les eaux de ee dernier fleuve de s'uuir à celles de la Saône.

Les Cévennes, les monts d'Auvergne et du Forez forment, an centre méridional de la Gaule, comme une citadelle dont le Rhône serait l'avant-fossé. Les arêtes de ce groupe de montagnes partent d'un centre commun, prenneut des directions opposées, et dessinent les vallées d'où sortent, au nord, l'Allier et la Loire; à l'ouest, la Dordogne, le Lot, l'Aveyron et le Taru; au sud, l'Ardèche, le Gard et l'Hérault.

Les vallées, arrosées par des rivières navigables, offraient, grâce à la fécondité de leur sol et à leur accès facile, des voies naturelles de communication, favorables au commerce et à la guerre. Au nord, la vallée de la Meuse; à l'est, la vallée du Rhin, conduisant à la vallée de la Saône, et, de là, à celle du Rhône, étaient les grandes voics suivies par les armées pour envahir le sud. Aussi Strabon remarque-t-il avec raisou que la Séquanie (Franche-Comté) a toujours été le chemin des invasions germaniques de la Gaule eu Italie (1), De l'est à l'ouest, la chaîne principale de partage des eaux ponvait être aisément traversée dans ses parties les moins élevées, telles que le plateau de Langres et les montagnes du Charolais, qui, depuis, offrirent un passage au eanal du Centre. Enfin, pour pénétrer de l'Italie dans la Gaule, les grandes lignes d'invasion étaient la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne, par lesquelles on tourne le pâté montagneux des Cévennes, de l'Auvergne et du Forez.

La Gaule présentait cette même opposition de climats qu'on observe entre le nord et le midi de la France. Tandis que la Province romaine jouissait d'une douce température et d'une

<sup>(1)</sup> Strabon, IV, nr, p. 160.

Divisions politiques. II. La Gaule, suivant César, était divisée en trois grandes régions, distinctes par le langage, les mœurs et les lois : au nord, la Belgique, entre la Seine, la Marne et le Rhin; au centre, la Celtique, entre la Garonne et la Seine, s'étendant

puisse apprécier l'état de la population. Nous trouvons dans les Commentaires trois renseignements précieux : 1º l'état numérique de l'immigration helvète en 696 (Guerre des Gaules, 1, xux); 2º celui des troupes belges, dans la campagne de 697 (Guerre des Gaules, 11, 1v); 3º le dénombrement de l'armée gauloise qui, en 702, tenta de faire lever le blocus d'Alesia. (Guerre des Gaules, VII, xxv.); VII, xxv.)

Sur 368,000 hommes, composant l'agglomération des Helvètes et de leurs allies, 92,000 ponvaient porter les armes; soit le quart de la population. Dans la campagne de 697, la coalition belge comptait 296,000 combattants, et en 702, époque du blocus d'Alesia, l'effectif d'une grande partie de la Gaule s'élevait à 281,000 hommes. Mais, pour ne pas compter deux fois les différents contingents des mêmes États, nous supprimons de l'énumération de l'an 702 les contingents des pays déjà mentionnés dans le recensement de 697, ce qui réduit l'effectif à 201,000 hommes. Ce chiffre cependant ne saurait représenter la totalité des hommes propres à la guerre ; il comprend seulement les troupes qui pouvaient être facilement envoyées hors du territoire, et qui étaient d'autant plus nombreuses que les peuples auxquels elles appartenaient se trouvaient plus rapprochés du théâtre des opérations militaires, Ainsi, César nons apprend que les Bellovaques, qui pouvaient mettre sur pied 100,000 hommes. n'en fonrnirent que 60,000 d'élite en 697, et 10,000 en 702. Le contingent des Atrébates, qui avait été de 15,000 hommes en 697, fut réduit à 4,000 en 702; celui des Nerviens, de 50,000, la première année, descendit à 5,000; celni des Morins, de 25,000, descendit à 5,000 également. De ces circonstances il est permis d'induire que les Gaulois armaient les trois cinquièmes de leur population virile lorsque l'ennemi était près de leur territoire, et senlement un cinquième, on uneme un dixième lorsqu'il était plus éloigné.

Si donc on veut se rendre compte de la totalité des hommes en état de porter les armes dans la Gaule, il faudra augmenter les contingents réellement fournis, tantôt de deux cinquièmes, tantôt dans une proportion plus élevée, suivant les distances qui les séparaient du théâtre de la guerre. En faisant ce calcul, les levées de 697 représentent 513,600 hommes en état de porter les armes, et celles de 702, au moins 573,600; nous additionnous ces deux chiffres, puisque, ainsi que cela a été dit plus brant, chaque armée comprend des populations différentes, ce qui donne 1,087,200 hommes, auxquels il faut ajonter 92,000 Helvétes; de plus, il est indispensable de tenir compte de la part contributive des populations qui ne sont pas mentionnées dans les Commentaires parmi les belligérants aux deux époques indiquées ci-dessus, telles

depuis l'Océan jusqu'aux Alpes et comprenant l'Helvétie; au sud, l'Aquitaine, entre la Garonne et les Pyrénées (b). (Voir planche 2.) Il faut néanmoins comprendre dans la Gaule la Province romaine ou la Narbonnaise; elle commençait à Genève, sur la rive gauche du Rhône, et se prolongeait, dans le midi, jusqu'à Toulouse; elle répondait assez exactement aux circonscriptions modernes de la Savoic, du Danphiné, de la Provence, du bas Languedoc et du Roussillon. Les populations qui l'habitaient étaient d'origines diverses; on y rencontrait des Aquitains, des Belges, des Ligures, des Celtes, qui tous avaient depnis longtemps subi l'influence de la civilisation grecque et surtout des établissements fondés par les Phocéens sur les côtes de la Méditerranée (b).

que les Pictons, les Carnntes, les Audes, les Rèmes, les Trévires, les Lingons, les Lenques, les Unelles, les Rédons, les Ambivarites, les peuples de l'Armorique et de l'Aquitaiue. En évaluant approximativement leur population virile d'après l'étendue de leur territoire, on atteindra le chiffre de 625,000 hommes. Adhétionnant ces quatre chiffres, pour déterminer le nombre total des hommes en état de porter les annes, on obliendra 513,600 + 573,600 + 92,000 + 625,000 = 1,804,200 hommes. Quadruplant ce nombre pour avoir, d'après la proportion appliquée aux Helvètes, le total de la population, nous obtiendrons 7,216,800 habitants pour la Gaule, non compris la Province romaine. De son côté, Diodore de Sicile, qui écrivait an premier siècle de nortre ère, dit (liv. V, ch. xxv) que la population de chacune des nations de la Gaule varie de 200,000 à 50,000 hommes, ce qui ferait une moyenne de 125,000 hommes. Si l'on prend le mot ἀνέρες dans le sens d'habitants, et si l'on admet avec Tacite qu'il y avait en Gaule soixante-quatre nations différentes, nous aurous encore le chiffre de 8,000,000 d'habitants, très-rapproché du précédent.

(9) Pline s'exprime ainsi: «Le pays compris sous le nom de Gaule chevelue se parlage en trois régions, généralement séparées par des fleuves. De l'Escant à la Scine est la Religique; de la Scine à la Garonne, la Celtique, appelée aussi Lyonnaise; de la jusqu'aux Pyrénées est l'Aquitaine. « (Histoire naturelle, IV, XXXI, 105.)

(t) PEUPLES COMPOSANT LA PROVINCE ROMAINE.

Les Albreces (Albici, and du département des Basses-Alpes et nord du Var).

(Guerre civile, 1, xxxv; II, 11.)

Les Allonnoces, vraisemblablement d'origine celtique, habitaient le nord-ouest de la Savoie et la plus grande partie du département de l'Isère. extrême fertilité (1), la partie centrale et septentrionale était converte de vastes forêts qui en rendaient le climat plus froid qu'il ne l'est aujourd'hni (2); cependant le centre produisait abondamment du blé, du seigle, du millet et de l'orge (2). De toutes ces forêts la plus grande était celle des Ardennes. Elle s'étendait, à partir du Rhin, sur un espace de denx cents milles, d'nn côté jusqu'à la frontière des Rèmes, en traversant le pays des Trévires, et, d'un autre côté, jusqu'à l'Escant à travers le pays des Nerviens (2). Les Commentaires parlent aussi de forêts qui existaient soit chez les Carnutes (2), soit près de la Saône (6), ou chez les Ménapiens (7), les Morins (9), soit près de la Saône (6), ou chez les Ménapiens (7), les Morins (9).

2

La Narbonnaise rappelle aux Romains le climat et les productions de l'Italie. (Strabon, IV, 1, p. 147.)

<sup>(9)</sup> Pomponins Mela, qui a rédigé au re siècle, d'après les anciens auteurs, une géographie abrégée, dit que la Gaule était riche en blé, en pâturages, et couverte d'immenses foréts: - Terra est frumenti practipue ac pabuli ferax, et amœna lucis immanibus. - (De situ orbis, 111, u. — Guerre des Gaules, 1, xvi.) — L'hiver était précoce dans le nord de la Gaule. (Guerre des Gaules, IV, xx.) De là l'expression proverbiale à Rome hiems galliea. (Pétrone, Sat. xvx. — Strabon, IV, p. 147-161.) Voy. le mémoire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres sur les foréts de la Gaule, par M. Alfred Manyy.

<sup>(3)</sup> Strabon, IV, p. 147. - Diodore de Sicile, V, xxvi.

O César, après avoir dit (Y, m) que la forêt des Ardennes s'étendait depnis le Rhin jusqu'à la frontière des Rèmes, ad initium Remorum, ajonte (YI, xxx) qu'elle allait aussi jusque vers les Nerviens, ad Nervios. Néannoins, d'après le chapitre xxxm du livre YI, nous croyons que cette forêt s'étendait, à travers le pays des Nerviens, jusqu'à l'Escaut. Comment, d'ailleurs, César aurait-il assigné à la forêt des Ardennes une longueur de 500 milles si elle s'était arrêtée à la frontière orientale des Neviens? Ce chiffre est, en tous cas, exagéré, car il n'y a du Rhin (à Coblentz) jusqu'à l'Escaut, vers Gand et Anvers, que 300 kilométres, c'est-à-dire 200 milles.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, VIII, v.

<sup>(\*) -</sup> Citra finmen Ararim... reliqui sese fuga mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt. - (Guerre des Gaules, 1, x11.)

<sup>(7 -</sup> Menapii propinqui Eburonom finibus perpetuis paludibus silvisque muniti. - (Guerre des Gaules, VI, v.)

<sup>(\*) • (</sup>Morini et Menapii)..... silvas ac paludes habebant, eo se suaque contulerunt. • (Guerre des Gaules, III, xxvin.)

et les Éburons (1). Dans le nord, l'élevage des bestiaux était la principale industric (2), et les pâturages de la Belgique nourrissaient une race de chevaux excellents (3). Au centre et au midi, des mines abondantes d'or, d'argent, de cuivre, de fer et de plomb, augmentaient la richesse du sol (4).

Le pays était, sans aucun doute, traversé par des chemins carrossables, puisque les Gaulois avaient un grand nombre de chariots de toute espèce <sup>(b)</sup>, qu'il reste encore des vestiges de routes celtiques, et qu'enfin César signale l'existence de ponts sur l'Aisne <sup>(b)</sup>, le Rhône <sup>(7)</sup>, la Loire <sup>(b)</sup>, l'Allier <sup>(c)</sup> et la Seine <sup>(10)</sup>.

Il est difficile de connaître exactement le chiffre de la population; cependant on peut présumer, d'après les contingents fournis par les différents États, qu'elle s'élevait à plus de sept millions d'âmes (11).

- (i) (Sugambri) primos Eburonum fines adeunt..... non silvæ morantur. (Guerre des Gaules, V1, xxxv.)
  - (9) Strabon, IV, p. 163, éil. Didot.
  - (3) Guerre des Gaules, IV, n.
  - (4) Strabon, 111, p. 121; IV, 135, 170, édit. Didot.
- (e) « Carpenta Gallorum. « (Plorus, I, xun.) « Plurima gallica (verba) valuerunt, ut reda ac petorritum. « (Quintilien, De institutione oratoria, liv. I, (b. v., \$7.) « Petorritum enim est non ex Grecia dimidiatum, sed ortum transalpibus, nam est vox gallica, Id scriptum est in libro M. Varronis quarto decimo Rerum divinarum; quo in loco Varro, quum de petorrito dixiset, esse id verbum gallicum dixit. » (Aud.-Gelle, XV, xxx.) « Petoritum rigallicum vehiculum esse, et nomen ejus dictum esse existimant a numero quatuor rotarum. Alii osce, quod lii quoque petora quatuor vocent. Alii grece, sed ziolxis di dictum. « (Festus, au mot Petoritum; p. 206, éd. Miller.) nellejica esseda, gallicana vehicula. Nam Belga civitas est Gallie, in qua hujusmodi vehiculi repertus est usus. « (Servius, Commentaires sur les Géorgiques de Virgile, livre III, vers 204. César, Guerre des Gaules, IV, xxxvi et passim.)
  - ( ) Guerre des Gaules, II, v.
  - (7) Guerre des Gaules, I, vn.
  - (\*) Guerre des Gaules, VII, xi.
  - (9) Guerre des Gaules, VII, xxxiv, tin.
  - (10) Guerre des Gaules, VII, LvIII.
  - (11) Le relevé ile ces rontingents est l'élément le plus positif sur lequel on

Les nations les plus puissantes parmi les Belges étaient les Bellovaques (1), qui pouvaient armer 100,000 hommes,

- LES MÉXAPIENS, qui occupaient le territoire compris entre le Rhin et les houches de l'Escaut.
- Les Moniss, qui habitaient la partie occidentale du département du Pas-de-Calais et s'étendaient jusque vers les bouches de l'Escant.
- LES NERVIEZO, établis entre la Sambre et l'Escaut (Hainaut français et belge, provinces du Brahant méridional, d'Auvers et partie de la Flandre orientale). Les écrivaius postérieurs à César citent Bagacum (Bavay) comme leur ville principale.

LES GEIDUNNES, LES GRUDIENS, LES LÉVAQUES, LES PLEUMOXIENS,

clients des Nerviens, dont les territoires paraissent avoir été situés à gauche de la Meuse, depuis Mézières jusque vers Hasselt.

- LES RÉMES, dont le territoire embrassait la plus grande partie des départements de la Marne et des Ardennes, une fraction des départements de l'Aisne et de la Meuse, et de la province de Luxembourg; leur ville principale était Durocortorum (Reims).
- LES STERSHONS, peuple de l'ancien Soissonnais, dont le territoire comprenait la plus grande partie du département de l'Aisne; principal oppidum : Noviodunum (Soissons).
- LES TRÉMERS, séparés de la Germanie par le Rhiu, et occupant tout le bassin inférieur de la Moselle (Luxembourg, Prusse et Bavière rhénanes). Les Trévires avaient pour clients:
  - Les Communes, établis au sud de la Meuse, dans l'ancien Condroz, et qui s'avançaient jusque vers Aix-la-Chapelle;
  - Les Énenous, occupant une partie des provinces de Liége et de Limbourg, et s'avancant jusqu'au Rhin par l'ancien duché de Juliers; Les Cénèses,
  - dont les territoires s'étendaient à l'est de la Meuse, LES SÉCRES.

    LES SÉCRES.

    dont les territoires s'étendaient à l'est de la Meuse, au nord des Rêmes et des Trévires.
- Les Temogres, établis sur les deux rives du Rhin, occupaient la partie centrale du grand-duché de Bade et le nord du département du Bas-Rhin, pentêtre dejà envahi, sur la rive ganche. Leur présence sur la rive ganche du Rhin ressort de ce que dit César. (Guerre des Gaules, IV, x.)
- LES VÉLIORASSES, dont le ce que un Cesar. (Guerre aes Gaules, IV, X.)

  LES VÉLIORASSES, dont le derritoire embrassait l'ancien Vexin, et qui occupaient
  une partie des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure.
- LES VÉBOMANDUENS, occupant l'ancien Vermandois, partic septentrionale de l'Aisne et partie orientale de la Somme.
- (i) Qui belli gloria Gallos omnes Belgasque præstabant, (Guerre des Gaules, VIII, v1, et II, 1v-)

et dont le territoire arrivait pent-être jusqu'à la mer (1), les Nerviens, les Rèmes et les Trévires.

2º Gaule celtique (8). La partie centrale de la Gaule, désignée

- (1) Pline, Histoire naturelle, IV, xvn, 31.
- (f) PEUPLES DE LA GAULE CELTIQUE,
- Les Anvenses s'étendaient sur une vaste région comprenant les départements actuels du Puy-de-Dôme et du Cantal, une partie de ceux de l'Allier et de la Haute-Loire. Gergovia était leur ville principale. Les Arvernes avaient pour clients:
  - Les Cauragues électratans, dont le territoire répondait à l'ancien Quercy (département du Lot.) (Cette épithète d'Éleuthères, qu'on trouve dans César (Guerre des Gaudes, VII, xxxv), fait croire qu'il existait dans le Quercy méridional des Cadurques placés sous la domination romaine.)
  - Les Gabales, qui occupaient l'ancien Gévandan (département de la Lozère);
  - Les Vellaves, dont le territoire répondait à l'ancien Velay (département de la Haute-Loire).
- Les Aulerques constituaient une nation étendue, qui se subdivisait en trois grandes tribus, établies depuis le cours inférieur de la Seine jusqu'à la Mayenne.
  - 1º Les Ayumores-Chiomass, dont une fraction était, dès le ve aiècle de Rome, établic dans la Ganle cisalpine, entre l'Oglio et l'Adige, et qui occupaient, dans la Ganle, la plus grande partie du territoire répondant an département de la Sarthe;
  - Les Aclemouss-Diamintes, partie septentrionale et centrale du département de la Mayenne;
  - 3º Les Allengues-Énunovices, partie centrale et méridionale du département de l'Eure.
- LES BITURICES, nation qui avait plus de vingt villes. Avarieum (Bourges) était la principale. Leur territoire embrassait l'ancien Berry (départements du Cher, de l'Indre, partie de l'Allier).
- LES Carreres occupaient la plus grande partie des départements actuels d'Enreet-Loir, Loir-et-Cher et Loiret, Genabum (Gien) était une de leurs villes les plus importantes.
- Lis Éners occupaient les départements actuels de Saône-et-Loire et de la Nièvre, et une partie de ceux de la Gôte-d'Or et de l'Albier. Leur oppidum principal était Bibracte (mont Beuvray), que remplaca plus tard Augustodunum (Autun); Cabillonum ((Nidon-sur-Saône), Matisco (Micon), Noviodunum, depuis Nivernum (Nevers), étaient aussi

Ces trois grandes régions se subdivisaient en beaucoup d'États, appelés civitates, expression qui, dans les Commentaires, est synonyme de nations (°), c'est-à-dire que chacun de ces États avait son organisation et son propre gouvernement. Parmi les peuples mentionnés par César, on peut en compter vingt-sept dans la Belgique, quarante-trois dans la Celtique, douze dans l'Aquitaine: en tout quatre-vingt-denx dans la Gaule proprement dite et sept dans la Narbonnaise. D'autres anteurs, admettant sans doute de plus petites subdivisions, portent ce chiffre de trois à quatre cents (°); mais il paraît que, sous Tibère, il n'y avait dans la Gaule que soixante-quatre États (°). Peut-être comprenait-on dans

- LES HELVIENS, habdants de l'ancien Vivarais (partie méridionale du département de l'Ardéche) (séparés des Arvernes par les Cévennes). (Guerre des Gaules, VII., vIII.)
- Les Retières de la Province (Ruteni provinciales), fraction de la nation celtique des Rutènes incorporée dans la Province romaine, et dont le territoire s'étendait sur une partie du département du Tarn.
- Les Sallyers on Salluviers (Bouches-th-Rhône et partie occidentale du Var).

  (Guerre civile, 1, xxxv, éd. Nippecdey.)
- LES VOCONCES (départements de la Drôme et des Hautes-Alpes, partie méridiouale de l'Isère et septeutrionale de l'Ardèche).
- LES Volors occupaient tout le bas Languedoc, de la Garonne au Rhône; ils avaient émigré du nord de la Ganle; ils se subdivisaient en Volces-Tectosages, qui avaient Tolosa (*Toulouse*) pour ville principale, et en Volces-Aréconices.
- LES DÉGIATES (partie occidentale du département des Alpes-Maritimes),
  LES OXYBERS (partie orientale du département du Var),

LES ONDESSE (partie orientale du département du Var).
LES SORDOSS, de la même race que les Aquitains, habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ande.

LES CATURIOSS,
LES GRATORICES,
LES CATURICES,
LES CATURICES

- (1) Guerre des Gaules, III, x.
- (9) Quatre cents, snivant Appien (Guerre civile, II, cl.); trois cent cinq, suivant Flavius Josephe (Guerre des Juifs, II, xxvii, 5); trois cents, suivant Plutarque (Vic de César, xv); cent quarante environ, suivant Pline. (Histoire naturelle, III, v; IV, xxxi-xxxiii.)
  - (3) « Cependant ce n'étaient pas seulement, disait-on, à Rome, les Trévires

ce nombre les États souverains seulement et non les États clients.

1º Belgique. Les Belges passaient ponr plus belliqueux que les autres Gaulois (1), parce que, étrangers à la civilisation de la Province romaine et repoussant le commerce, ils n'étaient point efféminés par le luxe. Fiers d'avoir échappé à la mollesse gauloise, ils revendiquaient avec orgueil l'origine qui les rattachait aux Germains, peuple limitrophe, avec lequel cependantilsétaient continuellement en guerre (8): ils se glorifiaient d'avoir défendu leur territoire contre les Cimbres et les Teutons, lors de l'invasion de la Gaule. Le souvenir des hauts faits de leurs ancêtres leur inspirait une grande confiance en eux-mêmes, et excitait leur esprit belliqueux (4).

et les Éduens qui se révoltaient; c'étaient les soixante-quatre États de la Gaule. « (Tacite, Annales, III, xuv.) Il s'agissait de la révolte de Sacrovir, sous Tibère.

(1) Strabon, IV, p. 163, éd. Didot.

(\*) • Quoique d'origine germanique, comme les Nerviens, et s'en faisant gloire... • (Tacite, Germanie, xxvul.) — • Les Trévires étaient souvent en guerre avec les Germains. • (César, Guerre des Gaules, VII, Lxul.)

(4) PEUPLES DE LA GAULE BELGIQUE.

LES ADDATUQUES, qui occupaient une partie de la province de Namur.

Les Ambiexs, peuples du département de la Somme; leur ville principale était Samarobriva (Amiens).

LES AMBIVARITES, établis sur la rive gauche de la Meuse, au sud des marais de Peel.

Les Atraébates, peuple de l'ancien Artois et d'une partie de la Flandre francaise; leur oppidum principal était Nemetocenna (Arras).

LES BELLOVAQUES, occupant la majeure partie du département de l'Oise (l'ancien Beauvaisis), et qui s'étendaient probablement jusqu'à la mer. (Pline, Histoire naturelle, 1V, xvn, 31.)

LES CALÈTES, dont le territoire répondait à l'aucien pays de Caux (partie occidentale et centrale de la Seine-Inférieure).

Les Levoues, occupant la partie méridionale du département de la Meuse, la plus grande partie de celui de la Meurthe et le département des Vosges.

LES MÉDIONATRICES; ils s'étendaient depuis le cours supérieur de la Meuse jusqu'an Rhiu (département de la Moselle et partie des départements de la Meuse, de la Meurthe, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin). Helvètes. Tacite nous apprend que les Helvètes occupaient autrefois une partie de la Germanie (9).

Ces trois premiers peuples se disputaient souvent la suprématie de la Gaule. Quant aux Helvètes, fiers de leur indépendance, ils ne reconnaissaient point d'autorité supérieure à la leur. Au centre et au sud de la Celtique habitaient des peuples qui avaient cependant une certaine importance. A l'ouest et au nord-ouest se trouvaient diverses populations maritimes désignées sous le nom générique d'armoricaines, épithète qui avait, dans la langue celtique, le sens de maritime. A l'est, de petites tribus des Alpes habitaient les vallées du cours supérieur du Rhône à l'extrémité orientale du lac Léman, pays qui forme aujourd'hui le Valais.

3º Aquitaine (8). L'Aquitaine commençait sur la rive gauche

A ces peuples maritimes il faut ajouter :

LES CALÈTES,

cités plus haut.

On peut rattacher aux populations celtiques :

LES NANTUATES, LES SÉDUNES, LES VÉRAGRES,

(1) Tacite, Germanie, xxvIII.

LES MORINS,

PEUPLES DE L'AQUITAINE.

LES AUSQUES, qui occupaient la partie centrale du département du Gers, la plus puissante des nations de l'Aquitaine, selon Pomponius Mela (III, n).

LES BIGERMIONS occupaient le Bigorre (département des Hautes-Pyrénées).

Les Cocosates, établis sur les bords du golfe de Gascogne, dans les Landes (partie méridionale du département de la Gironde et septentrionale du département des Landes).

LES ÉLUSATES occupaient la partie nord-ouest du département du Gers et partie du Lot-et-Garonne.

LES GAITES, au confluent du Gers et de la Garonne.

LES GARUNDES, dans le midi du département de la Haute-Garonne.

LES PTIANES, vraisemblablement vers Pau et Orthez.

LES SINUZATES paraissent avoir occupé l'ancien pays de Soule (Basses-Pyrénées).

de la Garonne; elle était habitée par plusieurs peuplades et ne possédait pas de ces agglomérations comme il s'en rencontrait chez les Celtes et chez les Belges. Les Aquitains, qui avaient originairement occupé, an nord des Pyrénées, un vaste territoire, repoussés par les Celtes, n'en avaient plus, au temps de César, qu'un assez restreint.

Non-seulement, comme nous l'avons dit, les trois régions qui composaient la Gaule étaient divisées en un grand nombre d'États, mais encore chaque État (civitas) se subdivisait en pagus (1), représentant peut-être ce qu'est la tribu chez les Arabes. La preuve du caractère distinct de ces agglomérations, c'est qu'à l'armée chacune d'elles avait sa place séparée, sous le commandement de ses chefs. La plus petite subdivision se nommait vicus (2). Telles sont du moins les dénominations employées dans les Commentaires, mais qui n'étaient certainement pas celles de la langue celtique. Il existait dans chaque État des villes principales, appelées

LES SOTIATES occupaient la partie sud-ouest du département de Lot-et-Garonne el nue partie des départements des Landes el du Gers.

Les Tarrelles occupaient tout le territoire qui borde le fond du golfe de Gascogne (départements des Landes et des Basses-Pyrénées).

LES TABUSATES, établis sur l'Adour, dans l'ancien Tursan (partie sud-est du département des Landes).

I.ES VASATES ON VOCATES, établis dans le pays de Bazas (partie sud-est du département de la Gironde).

LES BITURICES-VIVISOUES, les plus septentrionaux des peuples de l'Aquitaine (département de la Gironde),

département de la Haute-Garonne),

Les Coxyèxes (vonfédération de petites populations établies dans les vallées des Hautes-Pyrénées, et la partie méridionale du

(1) « Pagus... pars civitatis. » (Guerre des Gaules, I, xII.)

(9) Gésar mentionne dans divers passages l'existence de vicus chez les Ilelvètes (1, v), les Allobreges trans Rhodamm (1, xv), les Rèmes (11, vu), les Morins (III, xxxx), les Ménapieus (IV, vv), les Ébruons (VI, xxxx), les Boïeus (VII, xxv), les Carnutes (VIII, v), les Véragres (III, v). par les auteurs grecs sous le nom de Celtique, et dont les habitants constituaient pour les Romains les Gaulois proprement dits (Galli), était la plus étendue et la plus peuplée.

comptées parmi leurs places les plus importantes. Les Éduens avaient pour clients :

- Les Ambarbes, peuplade située entre la Saône, le Rhône et l'Ain (département de l'Ain);
- LES AMBLUABÈTES, peuple occupant un canton autour d'Ambierle (arrondissement de Roanne, département de la Loire); (?)
- Les Arlengues-Brannovices, peuplade qui habitait entre la Saône et la Loire, et occupait l'ancien pays de Brionnais;
- LES BLANDOVIENS, qui occupaient un territoire autour de Blanot (Saôneet-Loire); (?)
- LES BOÏESS, fraction d'une grande nation nomade de ce nom, d'origine celtique, autorisés par Gésar à s'établir sur le territoire des Éduens, entre la Loire et l'Allier;
- LES SÉCUSIAVES, qui occupaient l'ancien Forcz (départements du Rhône et de la Loire) et s'avancaient jusque sur la rive gauche de la Saône.
- LES ÉSUVIEXS, établis dans le département de l'Orne.
- Les Helvètes, qui se subdivisaient en quatre tribus ou pagus; leur territoire occupait la partie de la Suisse qui s'étend de la rive nord du Léman au lac de Constance.
- Les Lémovices, dont le territoire répondait au Limousin (département de la Haute-Vieune, la plus grande partie de la Corrèze et de la Creuse).
- LES LINCOSS, dont le territoire embrassait la plus grande partie du département de la Haute-Marne et une fraction des départements de l'Ambe, de l'Yonne et de la Côte-d'Or.
- LES MANDEBIESS, établis entre les Éduens et les Lingons (département de la Côte-d'Or), occupaient l'aucien pays d'Auxois. Alesia (Alise) était leur principal oppidum.
- LES MELDES occupaient le nord du département de Seine-et-Marne et une faible partie du département de l'Oise.
- Les Nitionaires occupaient la plus grande partie du département de Lot-et-Garonne et une fraction du Tarn-et-Garonne.
- LES Panisiers, dont le territoire embrassait le département de la Scine et une grande partie du département de Scine-et-Oise. Leur ville principale était Lutèce (Paris).
- LES PÉTROCORIENS, établis dans l'ancien Périgord (département de la Dordogne).

On comptait parmi les nations les plus importantes de la Celtique, les Arvernes, les Éduens, les Séguanes et les

- LES RAUBAQUES, dont l'origine est peut-être germaine, établis sur les deux rives du Rhin, vers le conde que ce fleuve forme à Bâle.
- Les Rurières occupaient l'ancienne province de Ronergue (département de l'Aveyron).
- Les Séxoxais, établis entre la Loire et la Marne. Leur ville principale était Agedineum (Sens). Leur territoire comprenait une partie des départements de l'Yonne, de la Marne, du Loiret, de Seine-et-Marne et de l'Aulie.
- LES SÉGUASES, dont le territoire embrassait l'ancienne Franche-Comté (Jura, Doubs, Haute-Saône et une partie du Haut-Rhin); ville principale Vesoutiu (Besancon).
- LES TURONS, qui occupaient la Touraine (département d'Indre-et-Loire).

Les peuples que César appelle maritimes ou armoricains étaient :

- Les Ambibablexs, établis au point de jonction des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine;
- LES AMBILIATES, dont le territoire comprenait la partie du département de Maine-et-Loire située au sud de la Loire;
- Les Annes, occupant l'Anjou (département de Maine-et-Loire et fraction du département de la Sarthe);
- LES Comosoures, occupant la plus grande partie du département des Côtes-du-Nord:
- LES LÉMOVICES ARMORICAINS, fixés au sud de la Loire, dans la partie méridionale du département de la Loire-Inférieure et occidentale de Maine-et-Loire;
- LES LEXOVIENS (occupant le département du Calvados et fraction du département de l'Eure);
- Les Nametres, qui occupaient, dans le département de la Loire-Inférieure, la rive droite de la Loire;
- LES OSISMES, dont le territoire répondait au département du Finistère; LES PIGTOXS, occupant le Poiton (départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne);
- Les Réposs, dont le territoire embrassait la plus grande partie du département d'Ille-et-Vilaine;
- LES SANTONS, occupant la Saintonge, l'Aunis et l'Angounnois (départements de la Charente et de la Charente-Inférieure, et une partie du département de la Gironde):
- LES UNELLES, peuple de l'ancien Cotentin (département de la Manche); LES VÉNÈTES, dont le territoire embrassait le département du Morbihau.

dans d'autres, ils exploitaient les mines avec habileté et s'adonnaient à la fabrication des métaux. Les Bituriges travaillaient le fer et connaissaient l'art de l'étamage (1). Les ouvriers d'Alesia plaquaient le cuivre avec des feuilles d'argent pour en orner les mors et les harnais des chevaux (4).

Les Gaulois se nourrissaient principalement de viande de porc, et leurs boissons ordinaires étaient le lait, la bière et l'hydromel (3); on leur reprochait d'être enclins à l'ivrognerie (4).

Ils étaient d'un caractère franc et ouvert, hospitaliers envers les étrangers (\*), mais vains et querelleurs (\*); mobiles dans leurs sentiments, amoureux des choses nouvelles, ils prenaient des résolutions subites, regrettant le lendemain ce qu'ils avaient rejeté avec dédain la veille (\*); portés à la

- (1) Guerre des Gaules, VII, xxII. Pline, XXXIV, xvII, 162, éd. Sillig.
- (\*) Deinde et argentum incoquere simili modo cœpere, equorum maxime ornamentis, jumentorumque ac jugorum, Alesia oppido. • (Pline, XXXIV, xvu, 162. — Florus, III, u.)
- (3) Le lait et la chair des animanx sauvages ou domestiques, surtout la chair de porc fratche ou salée, formaient la principale nourriture des Gaulois, (Strabon, IV, p. 163.) La bière et l'hydronnel étaient la principale boisson des Gaulois, (Posidonius, cité par Athénée, IV, p. 151; Fragmenta historicorum grace, III, 260.) C'est ce que dit aussi Diodore de Sicile (V, xxvi), qui nons apprend que cette bière était faite avec de l'orge.
- (9) Gicéron signalait déjà le penchant des Gaulois à l'ivrogneric (Discours pour Fonteius), et Ammien Marcellin (XV, xn) leur adresse aussi ce reproche, qui se trouve encore consigné dans Diodore de Sicile (V, xxx1).
- (9) a Très-hospitaliers, les Gaulois invitaient à leur repas l'étranger des qu'il se présentait à eux, et ce u'était qu'après avoir bu et mangé avec hit qu'ils s'informaient de sou nom et de son pays. « (Diodore de Sicile, V, xxvm).
- (6) Strabon (IV, p. 162) dit que les Gaulois étaient d'un caractère franc et avaient bon œur (mot à mot : sans inéchanceté). Anmien Marcellin (XV, xn), qui écrivait à la fin du v\* siècle, représente les Gaulois comme démessirément vains. Strabon (IV, p. 165) assure qu'ils étaient très-enclins aux disputes, ans querelles.
- (\*) César nous parle souvent de la mobilité du caractère de ce peuple qui, pendant longtemps, créa de graves difficultés au peuple romain. Omnes fere

guerre, recherchant les aventures, on les voyait fougueux à l'attaque, mais prompts à se décourager dans les revers (1). Lenr langage était très-concis et figuré (2); en écrivant, ils employaient des lettres grecques.

Les hommes n'étaient pas exempts d'un vice honteux qu'on aurait cru moins commun dans ce pays que chez les penples de l'Orient (3). Les femmes unissaient à une rare beauté un courage remarquable et une grande force physique (4).

D'après la tradition transmise par les druides, les Gaulois se vantaient d'être issus du dieu de la terre, ou de Pluton (Dis), snivant l'expression de César<sup>(6)</sup>. C'est par cette raison qu'ils prenaient la nuit pour point de départ de toutes les divisions du temps. Dans les antres usages de la vie, ils avaient une coutume singulière: ils considéraient comme

Gallos novis rebus studere et ad bellum mobiliter celeriterque excitari. • (Guerre des Gaules, III, x.) — L'ampride, dans sa Vie d'Alexandre Sévère, Lix, s'exprime ainsi: • Mais les Gaulois, ces esprits difficiles et qui regrettent ce qu'ils n'ont plus, créèrent souvent de graves soucis aux empereurs. • • Gallorum subita et repeutina consilia. • (Guerre des Gaules, III, vin.)

- (1) Guerre des Gaules, III, xix.
- (5) Diodore de Sicile (V, xxx1) dit que le langage des Gaulois était fort concis et très-figuré, que les Gaulois usaient beaucoup de l'hyperbole dans le blame et dans la louange.
- (3) Diodore de Sicile, V, xxxII. Strabon, IV, p. 165. Athènée, XIII, p. 603.
- (b) Guerre des Gaules, VII, xum et xum. Chez les Gaulois, les femmes égalent les hommes non-seulement pour la taille, mais encore pour le courage. (Diodore de Scile, V, xxxm.) Les femmes des Gaulois étaient grandes et fortes. Ammien Marcellin (XV, xm) écril : » Plusieurs étrangers réunis ne pourraient pas lutter contre un seul Gaulois, s'ils prenaient querelle avec lui, surtont au cas qu'il appelât à son secours sa femme, qui l'emporte encore sur le mari par sa vigueur et par ses yeux lagards. Elle serait particulièrement redoutable si, enflant son gosier et ginçant des dents, elle agitait ses bras robustes et blaues connne la neuge, mête à joner des pieds et des poings pour en donner des coups aussi vigoureux que s'ils partient d'une catapulte. »
  - (5) Guerre des Gaules, VI, xvin : « Ab Dite patre prognatos. »

indifféremment par César urbs ou oppidum (1). Cependant on donnait de préférence ce dernier nom à des villes, d'un accès difficile et fortifiées avec soin, placées sur des hanteurs ou cutourées de marais (8). C'était dans les oppidums qu'en cas d'attaque les Gaulois transportaient leurs blés, leurs provisions et leurs richesses (3). Les habitations, établies souvent dans les forêts, au bord de quelque rivière, étaient construites en bois et assez spacienses (4).

Merurs.

III. Les Gaulois étaient de haute stature; ils avaient la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blouds ou châtains, qu'ils teignaient de façon à en rendre la couleur plus éclatante<sup>(3)</sup>. Ils laissaient croître leur barbe; les nobles seuls se rasaient et ne conservaient que de longues moustaches (6). Un pantalon ou braie, très-large chez les Belges,

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, xv, xxv, 1xvm.

<sup>(9)</sup> Les Commentaires nomment viugt et un oppidums: Alesia, Avarienui, Bibracte, Bibrax, Bratuspantium, Cabillonum, Genabum, Genava, Gergovia, Gorgobina, Lutetia, Lemonum, Melodunum, Noviodunum Æduorum, Noviodunum Biturigum, Noviodunum Suessionum, Uxellodunum, Vellaunodunum, Vesontio, oppidum Adnatucorum et oppidum Sotiatum.

<sup>(2) .</sup> Oppidum dictum quod ibi homines opes suas conferent. . (Paul Diacre, p. 184, éd. Müller.)

<sup>(</sup>i) Les Gaulois habitaient des maisons, on plutôt des huttes, construites en bois et avec des claies, assez spacieuses et de forme ronde, surmontées d'un toit élevé. (Strabon, IV, 163, éd. Didot.) — Les Gaulois, pour éviter la chaleur, bâtissent presque toujours leurs habitations dans le voisinage des bois et des fleuves. (Guerre des Gaules, VI, xxx.)

<sup>(3)</sup> Voir un passage très-curieux dans Solin, ch. xxv, sur le tatonage des Gaulois.

<sup>(9)</sup> Diodore de Sicile (V, xxvnı) dit que les Gaulois étaient de haute taille, blancs de chair et de constitution lymphatique. Quelques-uns se rasaient; la majorité portait la barbe de moyenne grandeur. — Sclon Tite-Live (XXXVIII, xxvi, xxi), les Gaulois avaient la taille clevée (procera corpora), la chevelure flottante et d'un blond ardent (promissæ et rutilatæ comæ), le teint blanc (candida corpora). Annoien Marcelliu (XV, xxi) ajonte que les Gaulois avaient, pour la plupart, la voix menacante et effrayante, ce que dit aussi

plus étroit chez les Gaulois méridionaux; une chemise à manches, descendant au milieu des cuisses, composaient leur principal habillement (1). Ils étaient vêtus d'une casaque ou saie (2), magnifiquement brodée d'or et d'argent chez les riches (3), et retenue au cou par une agrafe en métal. Les dernières classes du peuple la remplaçaient par une peau de bête. Les Aquitains se couvraient probablement, d'après l'usage ibérique, de tissus de laine grossière à longs poils (6).

Les Gaulois portaient des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, des anneaux pour les bras, en or ou en cuivre, suivant leur rang, des colliers en ambre, des bagnes, qu'ils mettaient au troisième doigt de la main (a).

Ils étaient naturellement agricultenrs, et on pent supposer que la propriété privée était constituée chez enx, puisque, d'une part, tous les citoyens payaient l'impôt, excepté les druides (6), et que, d'autre part, ceux-ci jugeaient les questions de limites (7). Ils n'étaient pas étrangers à certaines industries. Dans quelques contrées, ils fabriquaient des saies renommées et des étoffes de drap ou de feutre (8);

Diodore de Sicile (V, xxx). Les squelettes tronvés dans les fouilles de Saint-Étienne-au-Temple ont 1°,80 à 1°,90 de longueur.

- (1) Strabon, IV, p. 163, éd. Didot.
  (2) Isidore de Séville, Origines, 1, 19, 24.
- (3) Diodore de Sicile, V. xxx.
- (4) Diodore de Sicile, V, xxxIII.
- (9) Pline, XXXIII, xxiv. L'or était très-abondant dans la Gaule; l'argent y était beaucoup moins commun. Les riches portaient des bracelets, des anneaux de jambe et des colliers faits de l'or le plus pur et assez massifs, ils avaient jusqu'à des cuirasses d'or. (Diodore de Sicile, V, xxvii.) On a retrouvé dans les sépultures gauloises un grand nombre de ces anneaux et cercles d'or d'un très-bon travail. Il y a au musée de Saint-Germain des bracelets et des boucles d'orcilles en or ciselé, trouvés, en 1863, dans un tumulus situé près de Châtillon-sur-Scine.
  - ( ) Guerre des Gaules, VI, xiv.
  - (1) Guerre des Gaules, VI, xIII.
  - (9) Pline, Histoire naturelle, VIII, xxviii, 1xxiii, p. 128, ed. Sillig.

une chose inconvenante de paraître en public avec leurs enfants, avant que ceux-ci cussent atteint l'âge de porter les armes (1).

En se mariant, l'homme prenait sur sa fortune une part égale à la dot de la femme. Ces biens, mis en commun, angmentés de leurs produits, revenaient en totalité au survivant. Le mari avait droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants<sup>(3)</sup>. Quand le décès d'un homme considérable inspirait quelque sonpçon, les femmes comme les esclaves étaient mis à la question, et brûlés, si leur culpabilité était reconnue. Le luxe de leurs funérailles contrastait avec la simplicité de leur existence. Tout ce que le défunt avait chéri pendant sa vie était jeté daus les flammes après sa mort; et mème, avant la conquête romaine, on y joignait les esclaves et les clients qu'il avait préférés <sup>(3)</sup>.

A l'époque de César, la plupart des peuples de la Gaule avaient pour armes de longues épées en fer, à denx tranchants ( $\sigma\pi\mathscr{B}n$ ), renfermées dans des fourreaux pareillement en fer, suspendues au côté par des chaînes. Ces épées étaient généralement faites pour frapper de la taille plutôt que de la pointe (4). Les Gaulois, en outre, faisaient usage de lances

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xvIII.

<sup>(2)</sup> Guerre des Gaules, VI, xix.

<sup>(4)</sup> Les Gaulois, ainsi que la plupart des peuples barbares, se représentaient l'autre vie comme semblable à celle-ci. Aussi aux funérailles jetaient-ils dans le bûcher funèbre des lettres qui étaient envoyées à l'adresse du mort, et dont ils s'imaginaient que celui-ci prenaît lecture. (Diodore de Sicile, V, xxvin.)

<sup>(4)</sup> Tite-Live nous dit (XXXVIII, xv11) que les Gaulois avaient de longues épées (prælongi gladii) et de grands boucliers (vasta scuta). Ailleurs (XXII, xx11) il remarque que les épées des Gaulois étaient longues et sans pointe (prælongi ac sine mucronibus). — Leurs boncliers étaient longs, étroits et plats (scuta longa, cœterum ad amplitudinem corporum parum lata et ea ipsa plana). (Tite-Live, XXXVIII, xx1.) — • Et Biturix longisque leves Suessones in armis. • (Lucain, Pharsade, 1, \$23.) — Diodore de Sicile (V, xxx) dit que les Gaulois avaient des cottes de mailles en fer. Il ajoute : • Au lieu de glaive (ξίρος), ils ont de longues épées (σπέθε,) qu'ils portent suspendues le

<sup>(</sup>ξιφος), its out de longues epees (σπαστ,) qu'us portent susprincies

11.

dont le fer, très-long et très-large, présentait quelquefois la forme ondulée (materis; zaúno)<sup>(1)</sup>; ils se servaient aussi de javelots légers sans amentam<sup>(4)</sup>, de l'arc et de la fronde; leurs casques étaient en métal plus ou moins précieux, ornés de cornes d'animanx et d'un eimier représentant quelques figures d'oiseaux on de bêtes féroces, le tout surmonté d'un panache haut et touffu<sup>(3)</sup>. Ils portaient un grand bouclier, une enirasse en fer ou en bronze, ou bien une cotte de mailles, invention gauloise <sup>(4)</sup>. Les Leuques et les Rèmes étaient renommés pour lancer le javelot <sup>(5)</sup>. Les Lingons se

long du flanc droit par des chaînes de fer ou de bronze. Quelques-uns ceignent leurs tuniques de ceintures dorées ou argentées.

- Ils ont des lauces (λόγγη, ou λογγιέ) ayant un fer d'une coudée de long et quelquefois plus encore. Leur largeur atteint presque deux palmes, car la lauxe de ces saunions (javelot ganlois) n'est pas moindre que celle de notre glaive, et elle est un pen plus longue. De ces laures, les unes sont forgées droites, les autres présentent des courbes ondulées, de surte que non-seulement elles coupent en frappant, mais, de plus, elles déchirent la blessure quand on les retire. »
- Strabon, IV, p. 163, éd. Didot. Pseudo-Cicéron (Ad Herennium, IV, xxxi) écrit materis.
- (9) L'amentum était une petite courroic dans laquelle on passait le doigt du milieu ou même les deux premiers doigts, qui servait à laucer le javelot et en doublait la portée, ainsi que des essais récents l'out pruuvé. Dans la Guerre des Gaules, V, xivin, il est question d'un Gaulois lauçant le javelot avec l'amentum; mais ce Gaulois était au service romain, ce qui explique son armement perfectionné. Strabon dit que les Gaulois ont des javelots comme les vélites romains, mais qu'ils les laucent avec la main, et non au moyen d'une courroic. (Strabon, 11, 65, éd. Didol.) « Amentum digitis tende prioribus et totis jaculum dirige viriluis. « (Sénèque le Tragique, Hippolyte, acte 11, seéne IV.)
  - (3) Diodore de Sicile, V, xxx.
- (6) Diodore de Sicile, V., xxx. Varron, De lingua latina, V., 116. Le musée de Zurich possède une cuirasse gauloise formée de langues plaques de fer. Au Louvre et au musée de Saint-Germaiu il existe des cuirasses gauloises en bronze.
- (b) Optimus excusso Lencus Remusque lacerto. (Lucaiu, *Pharsale*, 1, 424.)

convraient de cuirasses bariolées (1). La cavalerie gauloise était meilleure que l'infanterie (2); elle se composait de la noblesse suivie de ses clients (3); les Aquitains cependant, célèbres pour lenr agilité, jouissaient d'une certaine réputation de bons fautassins (4). En général les Gaulois étaient très-aptes à imiter la tactique de lenrs ennemis (2). L'habitude d'exploiter les mines leur donnait une remarquable adresse dans tons les travaux souterrains, applicables à l'attaque et à la défense des places (6). Leurs armées trainaient après elles une multitude de chariots et de bagages, même dans les expéditions les moins importantes (7).

Quoique ayant atteint, surtont dans le midi de la Gaule, un degré assez avancé de civilisation, ils conservaient des contumes très-barbares : ils tnaient leurs prisonniers. « Quand leur armée est rangée en bataille, dit Diodore, on » en voit souvent s'avancer pour provoquer le plus vaillant » de leurs ennemis à un combat singulier. Si on répond à » leur appel, ils entonnent un chant de guerre où ils vantent » les hauts faits de leurs aïeux, exaltent leur propre valeur » et jettent l'injure à leur adversaire. Après la victoire, ils » coupent la tête de l'ennemi, l'attachent au con de leur » cheval et la rapportent avec des chants de triomphe. Ils

<sup>(1) \*</sup> Puguaces pictis cohibebant Lingonas armis. \* (Lucain, Pharsale, I, 398.)

<sup>(1)</sup> Strabon, IV, p. 163, ed. Didot.

<sup>(9)</sup> Pausanias (Phocide, xix, 10, 11), parlant des anciens Gaulois qui avaient pénetré jusqu'à Delphes, dit: « Chacun de leurs cavaliers avait avec lui deux écuyers, montés aussi sur des chevanx; lorsque la cavalerie avait engagé le combat, ces écuyers se tenaient derrière le corps d'armée, soit pour remplacer les cavaliers tués, soit pour donner leur cheval à leur compagnon s'il perdait le sien, soit pour remplacer celni-ci, dans le cas oû il était blessé, tandis que l'autre écuyer l'emportait hors de la mélée. »

<sup>(1)</sup> Guerre civile, 1, xxxix.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, III, xx, et VII, xxII.

<sup>6</sup> Guerre des Gaules, III, xxI, el VII, xxII.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules , VIII , xiv.

" gardent dans lenr demenre ces hidenx trophées, et les " plus nobles les conservent précieusement, enduits d'huile " de cèdre, dans des coffrets qu'ils montrent avec orgueil à " leurs hôtes()."

Lorsqu'un grand danger menaçait le pays, les chefs convoquaient un conseil armé, où les hommes devaient se réunir, au lieu et au jour indiqués, pour délibérer. La loi voulait que le dernier arrivé fût impitoyablement massacré sons les yeux de l'assemblée. Pour communiquer entre eux, ils s'échelounaient de loin en loin dans les campagnes, et, par leurs cris répétés, transmettaient rapidement à de grandes distances les nouvelles importantes. Souvent aussi ils arrétaient les voyageurs et les forçaient de répondre aux questions qu'ils leur adressaient (8).

Les Gaulois étaient très-superstitieux (a). Persuadès qu'anx yeux des dieux la vie d'un homme ne pent être rachetée que par celle de son semblable, ils faisaient vœu, dans les maladies ou dans les daugers, d'immoler des êtres humains par le ministère des druides. Ces sacrifices avaient même un caractère public (b). Ils construisaient parfois en osier des mannequins de grandeur colossale qu'ils remplissaient d'hommes vivants; on y mettait le feu, et les victimes périssaient étonffées par les flammes. Ces victimes étaient généralement prises parmi les criminels, comme plus agréables aux dieux; mais, à leur défaut, les innocents mêmes étaient sacrifiés.

<sup>(9)</sup> Diodore de Sicile, V., xxix. Voyez les bas-reliefs d'Entremonts, an musée d'Aix, représentant des cavaliers gaulois dont les chevaux ont des têtes humaines suspendues au poitrail.

<sup>(\*)</sup> Guerre des Gaules, IV, v; VII, nt.

<sup>(4)</sup> Tite-Live (V, xLVI) représente les Gaulois comme très-religieux.

<sup>(9)</sup> L'usage des sacrifices humains chez les Gaulois est attesté par un grand nombre d'auteurs. (Cicéron, Discours pour Fonteius, xiv, 31. — Denys d'Ilalicamasse, I, xxxvin. — Lucain, Pharsale, I, 444; III, 399 et suiv. — Soliu, xxi. — Plutarque, Sur la superstition, p. 171. — Strabon, IV, p. 164, éd. Didot.)

César, qui, suivant l'usage de ses compatriotes, donnait aux divinités des peuples étrangers les noms de celles de Rome, nous dit que les Gaulois honoraient surtout Mercure. Ils lui élevaient des statues, le regardaient comme l'inventenr des arts, le guide des voyagenrs, le protecteur du commerce(1). Ils rendaient encore un culte à des divinités que les Commentaires assimilent à Apollon, Mars, Jupiter et Minerve, sans nons faire connaître leur nom celtique. Lucain<sup>(2)</sup> nons a appris les noms de trois divinités gauloises, Teutatés, dans lequel il faut sans doute reconnaître le Mercure des Commentaires, Hésus ou Ésus, et Taranis. César fait observer que les Gaulois avaient sur leurs dienx à peu près les mêmes idées que les antres nations. Apollon guérissait les maladies, Minerve enseignait les éléments des arts. Jupiter était le maître du ciel, Mars l'arbitre de la guerre. Avant de combattre, souvent ils faisaient vœu de consacrer à ce dieu une partie des dépouilles de l'ennemi. et, après la victoire, ils immolaient tous les prisonniers. Le reste du butin était entassé dans des lieux consacrés, et personne n'eût été assez impie pour en dérober quelque chose. Les Gaulois rendaient, en outre, comme nous l'apprequent les inscriptions et des passages de divers auteurs. un culte anx fleuves, anx fontaines, aux arbres, anx forêts : ils adoraient le Rhin comme nu dieu, et faisaient de l'Ardenne une déesse (3).

Institutions.

IV. Il n'y avait dans la Ganle, dit César, que deux classes jouissant de la considération publique et des honneurs, c'étaient les druides et les chevaliers (4). Quant au peuple,

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xvII.

<sup>(2)</sup> Pharsale, I, vers 445-446.

<sup>(3) «</sup> Aussi, malgré leur amour de l'argent, les Gaulois ne touchaient jamais aux amas d'or déposés dans les temples et les bois sacrés, lant ils avaient horreur du sacrilége. « (Diodore de Sicile, V, xxvii.)

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xur et suiv.

privé de tous droits, aceablé de dettes, écrasé d'impôts, en butte aux violences des grands, sa condition différait peu de celle des esclaves. Les druides, ministres des choses divines, présidaient aux sacrifices, conservaient le dépôt des doctrines religieuses. La jeunesse, avide d'instruction, s'empressait autour d'eux. Dispensateurs des récompenses et des peines, ils étaient les arbitres de presque toutes les contestations publiques et privées. Aux particuliers, et même aux magistrats rebelles à leurs décisions, ils interdisaient les sacrifices, sorte d'excommunication qui séquestrait de la société ceux qui en étaient frappés, les mettait au rang des criminels, les éloignait de tous les honneurs et les privait même de la justice. Les druides avaient un seul chef, et le pouvoir de ce chef était absolu. A sa mort, le premier en dignité lui succédait; si plusieurs avaient des titres égaux, ces prêtres recouraient à l'élection, et quelquefois même à une lutte armée. Ils s'assemblaient tous les ans dans le pays des Carnntes, en un lien consacré, pour y juger les contestations. Leur doctrine, disait-on, venait de l'île de Bretagne, où, du temps de César, on allait encore la puiser comme à sa source(1).

(1) « Les Gaulois ont des poëtes qui celébrent dans des paroles rhythmiques, sur une espèce de lyre, les hauts faits des héros, on qui tournent en dérision les actions hontenses. • (Diodore de Sicile, V, xxx.) Et il ajoute : • Ils ont des philosophes et des théologiens, qui sont en grand honneur et qu'on nomme druitles (selon certains textes, saronides). Ils ont des devins dont les prédictions sont très-respectées. Ceux-ci interrogent l'avenir à l'aide des augures et des entrailles des victimes; et, dans les circonstances solemelles, ils recourent à des rites étranges et incroyables. Ils immolent un homme en le frappant avec une épéc au-dessus du diaphragme, et ils tirent des présages de la manière dont il tombe, dont il se débat, dont le sang coule. L'autorité des druides et des bardes n'est pas moins puissante dans la paix que dans la guerre. Amis et ennemis les consultent et se soumettent à leur décision; souveut elle a «nfii pour arrêter deux armées prétes à en venir aux mains. • Strabon (VI, p. 164, éd. Didot) rapporte à peu près les mêmes faits. Il distingue aussi les bardes, les devins et les druides.

Les druides étaient exempts du service militaire et de l'impôt(1). Ces priviléges leur attiraient beaucoup de disciples, dont le noviciat, qui durait quelquefois vingt ans, consistait à apprendre par cœur un grand nombre de vers renfermant leurs préceptes religieux. Il était interdit de les transcrire. Cette contume avait le double but d'empêcher la divulgation de leur doctrine et d'exercer la mémoire. Leur dogme principal était l'immortalité de l'àme et sa transmigration dans d'autres corps. Une croyance qui bannit la crainte de la mort leur paraissait propre à exciter le courage. Ils expliquaient aussi le mouvement des astres, la grandeur de l'univers, les lois de la nature et l'omnipotence des dieux immortels. « On concoit, dit l'éminent auteur » de l'Histoire des Gaulois, quel despotisme devait exercer » sur une nation superstitieuse cette caste d'hommes dépo-» sitaires de tout savoir, auteurs et interprètes de toute » loi divine et humaine, rémunérateurs, juges et bour-" reaux(2), "

Les chevaliers, lorsque le besoin de la guerre l'exigeait, et cela arrivait presque annuellement, étaient tous tenus de prendre les armes; chacun, suivant sa naissance et sa fortune, se faisait accompagner par un plus ou moins grand nombre de serviteurs et de clients. Ceux qu'on appelait

<sup>(</sup>i) Voici ce que dit Ammien Marcellin (XV, 1x) des anciens druides : • Les hommes de ce pays (la Gaule), s'étant peu à peu policés, firent fleurir les études utiles que les bardes, les enhages (prophètes) et les druides avaient commencé à cultiver. Les bardes chantérent en vers héroïques, au son de leurs lyres, les hauts faits des hommes. Les enhages tâchèrent, par la méditation, d'expliquer l'ordre et les merveilles de la nature. Au milien de ceux-ci se distinguaient les druides, qui, réunis en société, s'occupaient de questions profondes et sublimes, s'élevaient au-dessus des choses humaines et sontenaient l'immortalité de l'aine. • Ces détails, qu'Aumien Marcellin enaprunte à l'historien grec Timagène, contemporain de César, et à d'autres auteurs, moutrent également que la caste sacerdotale compurenait trois classes : 1 • les bardes; 2 · les prophètes; 3 · les druides proprement dits.

<sup>(1)</sup> Amédée Thierry, II, t.

ambacti<sup>(4)</sup> remplissaient, dans la guerre, le rôle d'écuyers <sup>(2)</sup>. En Aquitaine, ces suivants se nommaient soldures; ils partageaient la bonne comme la manvaise fortune du chef auquel ils étaient attachés, et, lorsque celui-ci mourait, anenn d'eux ne voulait lui survivre. Leur nombre était considérable : on verra nu roi des Sotiates en compter jusqu'à six cents <sup>(3)</sup>.

Les États étaient gouvernés, soit par une assemblée que les Romains appelaient sénat, soit par un magistrat suprême, annuel on à vie, portant le titre de roi (4), de prince (4) ou de vergobret (9).

Les différentes peuplades formaient entre elles des alliances permanentes ou accidentelles : les alliances permanentes étaient fondées, les unes sur la communauté des intérêts territoriaux (7), les autres sur les affinités de races (8),

<sup>(1)</sup> Voyez Paul Diacre, p. 4, ed. Müller.

<sup>(9)</sup> Diodore de Sicile, V, xxix.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, III, xxII.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, VII, LXXXVIII; VIII, XII.

<sup>(6)</sup> Guerre des Gaules, 1, xvi.

<sup>(9)</sup> Ainsi les Civitates Armoricae (V, LIII; VII, LXXV; VIII, XXXI); le Belgium (V, XII, XXXV, XXV; VIII, XXXI, XLIX, LIV); les Aulerques-Génomais et les Aulerques-Ébirovices (II, XXXIV; III, XVII, VIII, IV, LXXV; VIII, VII). Voyez l'intéressant mémoire de M. Valentin Smith (Sur l'origine des peuples de la Gaule, etc.).

<sup>(\*) •</sup> Ambarri, necessarii et consanguinei Æduorum • (1, x1); • Suessiones, fratres consanguineosque Remorniu, qui codem jure et iisdem legibus utuntur • (11, 111); • Suessiones, qui Remis erant attributi • (VIII, v1).

ou sur des traités (1), ou enfin sur le droit de patronage (8). Les alliances accidentelles résultaient de la nécessité de s'unir coutre un danger commun (3).

Dans la Gaule, non-sculement chaque État, chaque tribu (paqus), mais encore chaque famille, étaient divisés en deux partis (factiones): à la tête de ces partis étaient des chefs pris parmi les chevaliers les plus considérables et les plus influents. César les appelle principes (4). Tons ceux qui acceptaient leur suprématie deveuaient leurs clients, et, quoique les principes n'exercassent pas une magistrature régulière, leur autorité était très-étendue. Cette organisation remontait à une haute antiquité; elle avait pour but d'offrir à tout homme du peuple une protection contre les grands, puisque chacun se tronvait sous le patronage d'un chef qui avait pour devoir de prendre en main sa cause, et qui cut perdu tont crédit s'il eut laissé opprimer un de ses clients (5). On voit dans les Commentaires que cette classe des principes jouissait d'une très-grande influence. De leurs décisions dépendaient tontes les résolutions importantes (6), et leur réunion

<sup>(</sup>i) In fide; ainsi les Éduens avec les Bellovaques (II, xIV), avec les Sénonais (VI, IV), avec les Bituriges (VII, V).

<sup>(9) -</sup> Eburonum et Condrusorum, qui sunt Trevirorum clientes - (IV, v1); - Carantes..... usi deprecatoribus Remis, quorum erant in clientela - (VI, rv); - imperant Ædais atque corum clientibus Segusiavis, Ambluaretis, Anlercis Brannovicibus, Blannoviis - (VII, txxv).

<sup>(3)</sup> Les fédérations de cette nature qui ont été signalées sont : 1° celle des Belges contre les Romains, en 697 (Guerre des Gaules, 11, 1v.); 2° celle des Vénétes avec des peuplades voisines, en 698 (Guerre des Gaules, 111, 1x.); 3° celle des Trévires, des Nerviens, des Adnatuques et des Ménapieus, en 701 (Guerre des Gaules, VI, 1); 3° celle des peuples qui investirent Canulogéne du pouvoir supréme, en 702 (Guerre des Gaules, VII, 1x11); 5° la grande fédération qui placa toutes les forces de la Gaule sons le commandement de Vereingetoris (Guerre des Gaules, VII, 1x11).

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, VI, x1.

<sup>(5)</sup> Guerre des Gaules, VI, xI,

<sup>(6)</sup> Guerre des Gaules, V, III, IIV; VI, XI; VII, IXXV; VIII, XXII.

formait l'assemblée de la Gaule entière (concilium totius Gallia) (1). Tout s'y décidait à la pluralité des voix (2).

Il n'était permis de traiter les affaires de l'État que dans ces assemblées. Il appartenait aux magistrats seuls de faire connaître ou de cacher les événements, selon qu'ils le jugeaient utile, et c'était un devoir sacré pour celui qui apprenait, soit de l'extérieur, soit par la rumenr publique, quelque nouvelle intéressant le pays, d'en avertir le magistrat, sans en instruire aucun antre. Cette mesure avait pour but d'empécher que les faux bruits n'induissent en crreur des hommes téméraires ou ignorants, et que, sous cette première impression, ils ne se laissassent aller à des résolutions extrêmes.

De même que chaque État était partagé en deux factions rivales, de même toute la Gaule (la Belgique et l'Helvétie exceptées) était divisée en deux grands partis (a) qui exerçaient sur les autres une espèce de souveraineté (principatus) (b); et lorsque, dans des circonstances extraordinaires, un État particulier était parvenu à faire reconnaître sa prééminence, le chef de l'État privilégié prenaît le nom de princeps totius Galliæ, comme l'avait été l'Arverne Celtillus, père de Vercingetorix (b).

Cette suprématic n'était cependant pas permanente; elle passait d'une nation à une autre, objet d'incessantes convoitises et de sanglants conflits. Les druides, il est vrai, étaient parvenus à établir un centre religieux, mais il n'existait point de centre politique. Malgré certains liens fédératifs, chaque Etat était bien plus préoccupé de son individualité que de la patrie en général. Cette incurie égoïste des intérêts collectifs,

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, I. xxx.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, LXIII.

<sup>1)</sup> Guerre des Gaules, VI, XI.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, VI, xit.

<sup>(5)</sup> Guerre des Gaules, VII, IV.

cette rivalité jalouse entre les différentes peuplades, paralysérent les efforts de quelques hommes éminents, désirenx de fonder une nationalité, et les Ganlois offrirent bientôt à l'ennemi un moyen facile de les diviser et de les combattre. Aussi l'Empereur Napoléon I" dit-il avec raison : « La prin-» cipale cause de la faiblesse de la Gaule était dans l'esprit » d'isolement et de localité qui caractérisait la population; à » cette époque les Gaulois n'avaient aucnn esprit national ni " même de province; ils étaient dominés par un esprit de » ville. C'est le même esprit qui, depuis, a forgé les fers de " l'Italie. Rieu n'est plus opposé à l'esprit national, aux idées » générales de liberté, que l'esprit particulier de famille ou » de bourgade. De ce morcellement il résultait aussi que les " Gaulois n'avaient aucune armée de ligne entretenne, » exercée, et des lors aucun art ni aucune science militaire. » Toute nation qui perdrait de vue l'importance d'une armée » de ligne perpétuellement sur pied, et qui se conficrait à » des levées ou des armées nationales, éprouverait le sort » des Gaules, sans même avoir la gloire d'opposer la même » résistance, qui a été l'effet de la barbarie d'alors et du » terrain, couvert de forêts, de marais, de fondrières, sans » chemins, ce qui le rendait difficile pour les conquêtes et » facile pour la défeuse (1). » Avant que César vint en Gaule, les Édueus et les Arvernes se tronvaient à la tête de deux partis opposés, s'efforçant chacun de l'emporter sur son concurrent. Bientôt ces derniers s'unirent aux Séquanes, qui, jaloux de la supériorité des Éduens, alliés du peuple romain, invoquèrent l'appni d'Arioviste et des Germains. A force de sacrifices et de promesses ils étaient parvenus à les attirer chez eux. A l'aide de ce concours, les Séquanes étaient restés vainqueurs dans plusieurs combats (2). Les

<sup>(1)</sup> Précis des guerres de César par l'Empereur Napoléon III, page 53; Paris, 1836.

<sup>(\*)</sup> L'inimitie qui régnait entre les Séquanes et les Édueus était encore aug-

Éduens avaient perdu leur noblesse, une partie de leur territoire, presque toute leur clientèle, et, après avoir livré en otage les enfants de leurs chefs, ils s'étaient engagés par serment à ne jamais rien entreprendre contre les Séquanes, qui avaient fini par obtenir la suprématie sur toute la Gaule. C'est dans ces circonstances que Divitiaens était allé à Rome implorer le secours de la République, mais il avait échoué<sup>(1)</sup>: le sénat était trop préoccupé de querelles intestines pour prendre envers les Germains une attitude énergique. L'arrivée de César allait changer la face des choses et rendre aux alliés de Rome leur ancienne prépondérance <sup>(a)</sup>.

mentée, selon Strabon, par la raison suivante : - Ces deux peuples, séparés par l'Arar (*la Saône*), prétendaient chacun que la rivière lui appartenait, et réclamaient les droits de péage. - (Strabon, p. 160, éd. Didot.)

<sup>(!) •</sup> Divitiacus, introduit dans le sénat, exposa le sujet de sa mission. On lui offrit un siège, mais il refusa cet honneur, et prononca son discours, appuyé sur son bouclier. • (Eumenius, Panégyrique de Constantin, ch. 111.)

<sup>(\*)</sup> Guerre des Gaules, VI, xII.

## CHAPITRE TROISIÈME.

## CAMPAGNE CONTRE LES HELVÈTES.

AN DE ROME 696.

(Livre 1 des Commentaires.)

Projets d'invasion des Helvètes, 1. César, ainsi qu'on l'a vu, avait reçu du sénat et du peuple un commandement qui comprenait les deux Gaules (transalpine et cisalpine) et l'Illyrie (b). Cependant l'agitation qui continuait à réguer dans la République le retenait encore aux portes de Rome, lorsque tont à coup, vers le printemps de 696, on apprit que les Helvètes, reprenant leur projet, se préparaient à envahir la Province romaine. Cette nouvelle causa une vive émotion.

Les Helvêtes, fiers de leurs anciens exploits, confiants dans leurs forces, génés par l'excès de la population, se sentaient humiliés de vivre dans un pays dont la nature avait resserré les bornes, et méditaient depnis plusieurs années de le quitter pour se rendre dans le midi de la Gaule.

Dés 693, il ne fut pas difficile à un chef ambitieux, Orgetorix, de leur inspirer l'envie de trouver ailleurs un territoire plus fertile et un climat plus doux. Ils résolurent

O Les limites de l'Illyrie, au temps de Gésar, sont peu connues; cependant il paraît que cette province comprenaît l'Illyrie actuelle, l'Istrie et une partie de la Carniole. Aquilée devait en être une des villes principales; elle est située au fond du golfe de la mer Adriatique, non loin de l'Isonzo. En effet, Strabon (1, p. 178) dit qu'Aquilée était située hors des frontières des Vénètes, dans le territoire desquels cette ville fut comprise sons Auguste. D'autre part, Tite-Live (XXXIX, 1v) nons apprend que la colonie d'Aquilée avait été fondée en Istrie; et Hérodote (1, 196), comme Appien, compte les Istrieus parmi les peuples de l'Illyrie.

d'aller s'établir dans le pays des Santons (la Saintonge), situé sur les côtes de l'Océan, au nord de la Gironde. Deux aus durent être employés en préparatifs, et, par un engagement solennel, le départ fut fixé à la troisième aunée. Mais Orgetorix, envoyé chez les peuples voisins pour contracter des alliances, conspira avec deux personnages influents, l'un du pays des Séquaues, l'autre du pays des Éduens : il les engagea à s'emparer de l'autorité, leur promit le secours des Helvètes, et leur persuada que ces trois puissantes nations liguées soumettraient facilement toute la Gaule. Ce complot échona par la mort d'Orgetorix, accusé dans sou pays de vouloir usurper le pouvoir. Les Helvètes n'en persistèrent pas moins dans leur projet d'émigration. Ils réunirent le plus grand nombre possible de chariots et de bêtes de somme; et, afin de s'ôter toute idée de retour, ils brûlêrent leurs douze villes, leurs quatre cents bourgs et tout le blé qu'ils ne purent emporter. Chacun se munit de farine (1) pour trois mois, et, après avoir persuadé à leurs voisins les Rauraques (2), les Tulinges, les Latobriges (3), d'imiter leur exemple et de les suivre, après avoir attiré à eux ceux des Boiens qui du Norique s'étaient rapprochés du Rhin, ils fixèrent le rendez-vous sur les bords du Rhône, au 5 des calendes d'avril (24 mars, jour de l'équinoxe) (1).

<sup>(1) .</sup> Molita cibaria. . (Guerre des Gaules, 1, v.)

<sup>(9)</sup> Les Ramaques habitaient un territoire qui répond à peu prés à l'ancien evéché de Bâle. La ville de ce nom s'appela, sons les empereurs, Augusta Rauracorum.

<sup>(3)</sup> Habitants du sud du grand-duché de Bade. On croit que la ville de Stühlingen, près de Schaffhouse, tire son nom des Tulinges.

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, I, vi. Les savants se sont donné beaucoup de peine pour déterminer la concordance du calendrier anté-Julien et du calendrier Julien; malheureusement les résultats qu'ils ont obtenus laissaient beaucoup à désirer. Nons avons prié M. Le Verrier de résondre ce difficile problème, et nous devous à son obligeance les tableaux placés à la fin de ce volume, Appendée A.

Ils n'avaient que deux chemins pour sortir de l'Helvétie : l'un traversait le pays des Séguanes, dont l'entrée était défendne par un défilé étroit et difficile, situé entre le Rhône et le Jura (le Pas-de-l'Écluse) et où les chariots ne passaient qu'avec peine un à un; comme ce défilé était dominé par une très-haute montagne, une poignée d'hommes suffisait pour en interdire l'accès. L'autre chemin, moins resserré et plus facile, traversait la Province romaine après avoir franchi le Rhône, qui séparait les Allobroges des Helvètes, depuis le lac Léman jusqu'au Jura. Sur cette étendue, le fleuve était gnéable en plusieurs endroits (1). A Genève, extrême limite du territoire des Allobroges du côté de l'Helvétie, un pont établissait une communication entre les deux pays. Les Helvètes se décidéreut à prendre le chemin le plus commode; ils espéraient d'ailleurs le concours de ce peuple voisin, qui, récemment soumis, ne devait avoir pour les Romains que des sympathies douteuses (2).

Arrivée de César à Genève, II. César, apprenant que les Helvètes avaient l'intention de traverser la Province romaine, partit précipitamment de Rome, au mois de mars, se rendit à grandes journées dans la Gaule trausalpine, et, selon Plutarque, arriva à Genève en huit jours (3). Comme il n'avait dans la Province qu'une seule légion, il ordonna d'y lever le plus d'hommes possible et fit ensuite rompre le pont de Genève. Instruits de son arrivée, les Helvètes, qui probablement u'étaient pas encore tous rassemblés, euvoyèrent les plus nobles d'entre eux demander le passage à travers le pays des Allobroges,

<sup>(1)</sup> Le lit du Rhône a changé sur quelques points depuis César; aujourd'hui, d'après le dire des riverains, il n'existe de gués qu'entre Russin, sur la rive droite, et le moulin de Vert, sur la rive gauche. (Voir planche 3.)

<sup>( )</sup> Guerre des Gaules, 1, vi.

<sup>(3)</sup> Plutarque, César, xviii.

promettant de n'y commettre aucun dégât; ils n'avaient, disaient-ils, que ce chemin pour sortir de leur pays. César inclinait à repousser sur-le-champ leur demande, il se rappelait l'échec et la mort du consul L. Cassius; mais, voulant se donner le temps de rénnir les tronpes dont il avait prescrit la levée, il fit espèrer aux députés une répouse favorable, et l'ajourna aux ides d'avril (8 avril). Ce délai lui faisait gagner quinze jours; ils furent employés à fortifier la rive gauche du Rhône, entre le lac Lémau et le Jura (9). Si l'on évalue à cinq mille hommes la légiou qui était dans la Province, et à cinq on six mille le nombre des soldats uonvellement levés, on voit que César put disposer, pour défeudre les bords du Rhône, de dix à onze mille hommes d'infanterie environ (9).

Description du retranchement du Rhène, III. La distance du lac Léman au Jura est, en snivant les sinnosités du fleuve, d'un peu plus de 28 kilomètres on de 19,000 pas romains (millia passuum decem novem) (3). C'est sur l'espace compris entre ces deux points que fut élevé un retranchement appelé dans les Commentaires murus fossaque. Ce ne ponvait être un ouvrage continu, car le terrain qu'il fallait défendre est coupé par des rivières, des ravius, et les rives du Rhône sont presque partout tellement escarpées, qu'il eût été inutile de les fortifier. César, pressé par le temps, n'a dû faire des retranchements que sur les points les plus faibles de la ligue, là où le fleuve était facile à traverser: c'est ce que dit en effet Dion-Cassius (3).

 $<sup>^{(</sup>i)}$  Cette partie du Jura sur la rive gauche du Rhône se nomme le  $mont\ du$ 

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 1, vm.

<sup>(3)</sup> M. Queipo, dans son savant onvrage sur les poids et mesures des aucieus, assigne au pied romain, subdivisé en 12 pouces, une longueur de 0-,29630. Le pas romain était de 5 pieds, de sorte que le mille équivalait à une longueur de 1881-50.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassius dit que « César fortifia de murs et de fossés les points les plus importants. « (XXXVIII , xxxx.)

Les travaux romaius n'ont fait que suppléer sur quelques points aux obstacles naturels que le Rhône présente dans la plus grande partie de son cours. Les seuls endroits où un passage puisse être tenté, parce que les hauteurs s'abaissent vers les bords du fleuve en pentes praticables, sont situés en face des villages actuels de Russin, Cartigny, Avully, Chancy et Cologny. Dans ces lieux, on tailla à pic la partie supérieure des versants, et l'on creusa ensuite un fossé dont l'escarpe acquit ainsi seize pieds de haut. Ces ouvrages, en reliant entre eux les escarpements du Rhône, formaient, de Genève au Jura, une ligne continue qui présentait une barrière infranchissable. En arrière et le long de cette ligne, de distance en distance, des postes et des redoutes fermées la reudaient inexpugnable. (Foir planche 3.)(1).

(b) Le retranchement que Cesar nomme murus fossaque ne ponvait point être un mur, dans l'acception habituelle du mot; d'abord, parce qu'in mur r'eit été qu'un faible obstacle; ensuite, parce que les matérians ne se tronvaient pas sur les lieux; et enfin, parce que, si une telle quantité de pierres eti été amassée au bord du Rhône, ou en retrouverait encore des traces. J'ai alors cherché une autre explication, et j'ai pensé que murus pouvait s'entendre d'un escarpement naturel, rendu plus roide par un léger travail. Pénétré de cette idée, j'ai chargé M. le commandant d'artillerie baron Stoffel d'aller inspecter les lieux, et le résultat de ses recherches a pleinement confirmé mes suppositions. Voici le résului de son rapport.

Considéré dans son ensemble, depuis Genève jusqu'au Pas-de-l'Écluse, le Bhône offre l'aspect d'un immense fossé de 100 à 120 mètres de largeur, à escarpe et contrescarpe abruptes et très-élevées. Les parties où il ne présente pas ce caractère sont en petit nombre et d'une étendne relativement assez restreinte. Ce sont les seules où des opérations de passage puissent être tentées, les seules, par conséquent, que César ait en besoin de fortifier sur la rive gauche.

1º Depuis Genève jusqu'au confluent de l'Arve et du Rhône, étendne 1 kilomètre † Largeur du fleuve, 90 à 100 mètres. — La rive gauche est plate dans tonte cette étendne. La rive droite a des escarpements presque verticaux, dont la hauteur varie entre 15 et 35 mètres. (Voir planche 3, profil moyen entre Genève et le confluent de l'Arve.) Aucune tentative de passage n'a pu avoir lieu, ni à Genève, ni entre cette ville et l'Arve.

2º Depuis l'Arve jusqu'au plateau d'Aire-la-Ville, étendue 12 kilométres ;
 A partir du confluent de l'Arve, les hauteurs de la rive droite du Rhône
 11.

Ce retranchement, qui n'exigeait que deux à trois jours de travail, était achevé lorsque les députés revinrent, à l'époque convenue, pour connaître la réponse de César.

angueutent d'élévation : les escarpements deviennent formidables. - La rive gauche est bordée d'escarpements pareils, et le fleuve coule ainsi entre des berges hantes et abruntes, de toute part infranchissables, Il conserve ce caractère jusqu'à un kilomètre en amont du ravin d'Avril, près de Peney. - Les profils a a et b b donneut une idée des escarpements des rives depuis l'Arve jusqu'an ravin d'Avril. (Voir planche 3.) - Les hauteurs qui, sur la rive droite du Rhône, s'étendent de Vernier à Peney, s'abaissent graduellement de l'un de ces villages vers l'autre, et elles forment, à l'est du ravin d'Avril, un plateau, dont l'élévation au-dessus du lit du fleuve n'est movemement que de 20 metres. En face, sur la rive gauche, s'étend le plateau d'Aire-la-Ville. Longueur, 1,700 mètres; largeur, 700 mètres; élévation moyenne au-dessus du lit du Rhône, 20 à 25 mètres. Les hauteurs de Peney sont bien disposées pour qu'une armée puisse s'y établir, et le plateau d'Aire-la-Ville permettrait à cette armée, le Rhône une fois franchi, un déploiement facile. Malgré ces avantages, il est certain que les Helvètes ne tentérent aucune opération de ce côté, car le Rhône coule au pied de talus élevés de 14 à 16 mètres et inclinés d'au moins 45 degrés.

3° Depais le plateau d'Aire-la-Ville jusqu'à la pointe d'Épeisses, étendue 6 kilomètres. — En aval des escarpements de Peney, les hauteurs de la rive droite (hauteurs de Russin) forment avec celles de la rive gauche un immense amphithéatre presque circulaire, dont l'arène serait le terrain représenté en vert sur la planche 3 (diamètre, 1 kilomètre 3). On peut, des hauteurs de Russin, descendre dans la plaine jusqu'à l'ean du fleuve. Le flibéne, dans cette partie, n'a jamais été profond ni rapide. La rive gauche est peu élevée, tout à fait plate en face du moulin de Vert, et le versant des hauteurs qui la dominent est loin d'étre impraticable.

D'après cela, il était possible que les Helvètes parvinssent à traverser le fleuve et à gravir les hauteurs de la rive gauche, si elles n'avaient été ni fortifiées ni gardèes. Cette opération présentait le moins de difficultés dans la partie *tt o*. Anssi ne sanrait-on douter que les Romains la fortifiérent, pour ajonter aux obstocles naturels, insuffisants dans cette étendue. (Voir le profil e.c.)

L'examen attentif des lieux, la découverte de certains accidents de terrain, qu'il est permis de considérer comme des vestiges, conduisent à expliquer de la manière suivante l'expression murum fossumque perducit.

César profita des hanteurs moyennes au pied desquelles conle le Rhône, pour faire pratiquer dans le versant qui regarde le fleuve, et à partir de la créte, une tranchée longitudinale d'une profondeur telle que la grande paroi avait une élévation de 16 pieds. La terre provenant de l'excavation fut jetée la Il leur refusa formellement le passage, déclarant qu'il s'y opposerait par tous les moyens.

Cependant les Helvètes et les peuples qui prenaient part

long de la pente du versant, et la créte fut garnie de palissades. (Voir le profil du retranchement.) C'est, à proprement parler, un fossé, dont l'escarpe est plus haute que la contrescarpe.

Les collines de la rive gauche, qui s'élèvent en face de Russin, sont accessibles surtout dans une étendne de 900 mètres, comptés à partir du point oit le ravin qui descend d'Aire-la-Ville vient aboutir au fleuve. Elles y forment, entre antres accidents de terrain, une terrasse de 80 mètres de largeur, élevée de 13 à 15 metres au-dessus de la plaine, et se raccordant avec celle-ci par un talus assez uniforme de 45 degrée.

Les Romains ont pu en defendre l'accès, au moyen de la tranchée décrite plus haut. Ils l'auront sans doute prolongée jusqu'au point o, où la terrasse cesse et où les hauteurs deviennent impraticables. Elle aurait eu ainsi de 800 à 900 mètres de longment.

Si l'on continue à descendre le Rhône, on rencontre, sur la rive gauche, d'abord les escarpements à pic de Cartigny, qui out 70 à 80 metres de hauteur, puis des berges abruptes, jusque près d'Avully. An-dessous de Cartigny, le Rhône entoure une petite plaine, tres-peu inclinée vers le fleuve et qui présente nu ressant de terrain v r, de 5 à 6 mêtres de hanteur, avec un talns de moins de 45 degrés. La rive étant peu élevée, les Helvétes auraient pu y aborder. Pour les en empécher, les Romains ouvrirent dans le talns qui fait face an Rhône une tranchée pareille à la précédente. Elle avait 250 mêtres de longment.

Les hauteurs d'Avully et d'Épeisses laissent entre elles et le fleuve un assez vaste espace, composé de deux parties distinctes. La première est formée de pentes douces depuis Avully jusqu'à un ressaut de terrain q p ; l'autre partie est une plaine comprise entre ce ressant de terrain et la rive ganche du fleuve. Sur la rive droite, une rivière torrentneuse, la London, débouche dans un terrain plat, nominé la Plaine. Les Helvêtes purent y faire des préparatifs de passage et diriger leurs efforts vers la pointe occidentale de la Ploine, vis-à-vis du terrain bas et plat compris entre la rive gauche et l'escarpement q p. Dans cette nartie, la rive ganche n'a que 1 mêtre et demi à 2 metres de hanteur. D'ailleurs les pentes d'Avully ne sont pas difficiles à gravir; donc les Romains durent chercher à harrer le possage de ce côté. (Voir le profil brisé de f.) L'escarpement qp, tant par sa position que par sa hanteur, est facile à fortifier. Sa longueur est de 700 mètres; son élévation moyenne au-dessus de la plaine; de 18. Il présente au fleuve un talus de moins de 45 degrés. Les Romains pratiquérent dans ce talus, le long de la crête, une tranchée formant nour et fossé. Sa longueur était de 700 mètres.

4º Depuis la pointe d'Épeisses jusqu'aux escarpements d'Étournel, étendue

4.

à leur entreprise s'étaient réunis sur la rive droite du Rhône. Apprenant qu'ils devaient renoncer à l'espoir de sortir de leur pays sans obstacles, ils résolurent de se

6 kilomètres. — D'Épeisses jusqu'à Chancy, le Rhône coule en ligne droite, et il présente l'aspect d'un vaste fossé de 100 mètres de largeur dont les parois auraient une inclinaison de plus de 45 degrés. (Voir le profil qq.)

A 200 mètres en anont de Chancy, en k, le caractère des rives change tout à coup. Les hauteurs de droite s'abaissent vers le fleuve, en pentes assez douces, dans une étendue de 2,300 mètres, comptés depuis k jusqu'aux escarpements d'Étournel. En face, sur la rive gauche, s'étend le platean de Chancy. Il présente au Rhône, de k en z, sur une longueur de 1,400 mètres, une créte irrégulière, éloignée du fleuve de 50 à 60 mètres et le dominant de 20 mètres environ. Le versant qui regarde le Rhône, de k en z, a des pentes très-praticables. (Voir le profil hh.)

La position de Chancy fut certainement le théâtre des tentatives les plus serieuses  $\mu$ le la part des Helvètes. Campés sur les hanteurs de la rive droite, ils purent descendre facilement au Rhône, et y faire leurs préparatifs de passage sur une étendue de 1,500 metres. Le fleuve une fois franchi, ils n'avaient devant eux, de k en z, que des pentes praticables pour déboucher sur le plateau de Chancey.

Les Romains eurent donc à barrer la trouic k z en reliant les escarpements infrauchissables qui se terminent en k à ceux qui commencent en z, et qui sont inaccessibles anssi. Pour y parvenir, ils ouvrirent d'un de ces points à l'autre, dans la partie supérieure du versant au bas duquel coule le Rhône, une tranchée longindinale kz, pareille à celle dont il a déjà été parté. Elle avait 1,400 mètres de longueur.

5° Depuis les escarpements d'Étournel jusqu'an Pas-de-l'Écluse, étendue 6 kilomètres. — Aux escarpements d'Étournel, le Rhône s'éloigne des hanteurs de droite; il ne s'en rapproche que vers le hameau des Isles, à 2 kilomètres plus loin. Ces hauteurs forment un vaste amphitheatre semi-elliptique embrassant une plaine légèrement inclinée vers le fleuve. Elle est marquée d'une teinte verte sur la planche 3. On pent descendre de toutes parts et s'approcher du Rhône, dont la rive est plate. En face, la rive gauche offre des obstacles insurmontables jusqu'au-dessons de Cologny en s. Mais en aval de ce point, de s en y, la rive est plate et les hauteurs situées en arrière sont accessibles sur une étendue de 2 kilomètres.

Les Helvètes, établis sur les hauteurs de Pougny et de Collonges, purent descendre au Rhône et le traverser entre Étournel et le hauneau des Isles. Les Romains eurent donc à relier les escarpements qui se terminent à Cologny, aux pentes impraticables du mont du Vuache. Ici encore, on va le voir, ils utilisérent les accidents du terrain. frayer un chemin par la force; à plusieurs reprises, tautôt le jour, tautôt la muit, ils traversèrent le Rhône, les uns à gué, les autres à l'aide de bateaux joints ensemble ou d'un

Au village de Cologny, les hanteurs forment un platean triangulaire sux, dont la pointe s s'avance comme un pronontoire vers le Bhône, qu'elle domine à pic de 20 mètres au moins. Un ressaut de terrain, su, le limite en avant et le sépare d'une plaine qui s'étend jusqu'an fleuve. L'escarpement produit par ce ressant de terrain présente au Rhône un versant d'environ 45 degrés. Il domine la plaine de 14 mètres vers son extreuité s, diminne de hanteur pen à peu, et n'a plus que 2 à 3 mètres près du point u. (Voir le profit n u.) Les Romains creusèrent, dans le versant de l'escarpement, de s en u, sur une longueur de 800 mètres, une tranchée formant mur et fossé. Le plateau de Cologny, situé en arrière, offiait une position favorable pour la défense de ce retranchement. (Voir le profit pp.) Ils prolongèrent leurs ouvrages vers l'ouest jusqu'en y: à partir de la les hauteurs opposent des obstacles naturels suffisants. On pent ainsi estimer que, depuis Cologny jusqu'an mont du Vuache, les Romains exécuterent 1,600 à 1,700 mètres de retranchements.

En résimé, les travaix exécutés sur cinq points principaux, entre Genève et le Jura, représentent une longueur totale de 5,000 mètres envirou, c'està-dire moins de la sixième partie du développement du cours du Rhône.

En admettant que César disposát de 10,000 hommes, on peut croire qu'il les distribna de la manière snivante: 3,000 hommes sur les hanteurs d'Avully, quartier général; 2,500 à Genève; 1,000 sur le platean d'Aire-la-Ville, 2,000 à Chancy, 1,500 sur le platean de Cologny. Ces 10,000 hommes purent être concentrés, en deux heures, sur les hanteurs entre Aire-la-Ville et Cartigny; en trois heures, sur les hauteurs d'Avully; en trois heures et demie, sur le platean de Chancy; en trois heures et demie, ces troupes, moins celles campées à Genève, purent être rénnies entre Cologny et le fort de l'Écluse. Il fallait ciuq heures an détachement de Genève pour s'y porter.

Les détachements cités plus hant, celni de Genève excepté, finent établis dans ce que Gésar appelle les castella. Cenx-ci furent construits sur les hautenrs et à proximité des retranchements qu'il s'agissait de défendre, savoir : à Aire-la-Ville, à Avnlly, à Chancy et à Cologny. Ils consistaient probablement en redoutes en terré, capables de contenir un certain nombre de tronpes. On les a représentés par des carrés sur la planche 3.

César put connaître à chaque instant la marche et les projets des Helvètes, les hauteurs de la rive ganche du Rhône présentant un grand nombre de positions où il était facile de placer avantageusement des postes d'observation. Le commandant Stoffel en a signalé six, qui sont indiquées sur la planche 3.—

Comme on le remarquera, les Helvètes, en traversant le Rhône, ne purent grand nombre de radeaux, et essayèrent d'enlever les hauteurs; mais, arrêtés par la solidité du retranchement (*operis* munitione) comme par les efforts et les traits des soldats qui

être inquiétés par des traits lancés du hant des retranchements, car ces traits n'auraient pas porté jusqu'à la rive gauche du fleuve. Or il existe aujourd'hui. entre cette rive et le pied des hauteurs dans lesquelles les tranchées furent creusées, des terrains plats plus ou moins étendus. En admettant donc que le Rhône ait coulé il y a dix-neuf siècles dans le même lit que de nos jours, on peut se demander si les Romains n'ont pas construit, dans ces parties basses, près de la rive, pour attaquer les Helvètes pendant le passage même du Rhône, des retranchements ordinaires, composés d'un fossé et d'un rempart. Les fouilles pratiquées par le commandant Stoffel ont révélé partout, dans ces plaines, l'existence de terrains d'alluvion, ce qui ferait croire que le Rhône les couvrait autrefois. Du reste, quand même, à cette époque, les petites plaines dont il s'agit auraient déjà été découvertes, soit en totalité, soit en partie, on ne comprendrait pas que César y ent fait élever des ouvrages, puisque les hauteurs situées en arrière lui permettaient, par un travail plus prompt, de créer une défense plus redoutable, celle des tranchées ouveries le long des crêtes. Comme ou le voit, l'obstacle pour les assaillants ne commencait qu'à ces tranchées mêmes, en hant des versants.

Quant aux vestiges qui paraissent exister aujourd'hui, voici ce qu'ou en peut dire. Les peutes que les Romains fortifiérent à Chaury, de k en z, à Cologny, de s en y, offrent dans les parties supérieures, en quelques endroits, des ondulations de terrain dont la forme dénote le travail de l'homme. Au versant de Chancy, par exemple, le terrain présente un ressant ii (Voir le profit hh), très-nettement accusé, et qui, particularité remarquable, a environ 11 pieds de lauteur et 8 à 9 pieds de largeur. Or n'est-il pas évident que, si l'un des fossés qui ont été décrits venait à se combler, soit naturellement par l'action du temps, soit par les tavaux de la culture, il affecterait absolument la forme ii, avec les dimensions indiquées ci-dessus? Il n'y a donc aucune témérité à considèrer les accidents de terrain, tels que ii, comme des traces des tranchées romaines.

On doit encore mentionner le ressaut de terrain v.r., situé au-dessons de Cartigny. Sa forme est si régulière, si nette, de la crête jusqu'au pied du talns, qu'il est difficile de n'y pas voir les vestiges d'un travail fait de main d'homme.

Il est possible d'évaluer approximativement le temps qu'il fallut aux troupes de César pour construire les 5,000 mètres de tranchées qui s'étendaient, à intervalles séparés, de Genève au Jura.

On considérera, pour fixer les idées, un terrain ADV, incliné à 55 degrés, dans lequel serait pratiquée la tranchée ABCD. La grande paroi ABC avait

acconraient aux points menacés (concursu et telis), ils abandonnèrent l'attaque (1).

Les Hetvètes se mettent en marche vers la Saòne, César rèunit ses troupes, IV. Restait seul le chemin à trâvers le pays des Séquanes (le Pas-de-l'Écluse); mais cet étroit défilé ne pouvait être franchi sans le consentement des habitants. Les Helvètes chargèrent l'Éduen Dumnorix, gendre d'Orgetorix, de le solliciter pour eux. Fort en crédit chez les Séquanes, Dumnorix l'obtint; les deux peuples s'engagèrent, l'un à laisser le passage libre, l'autre à ne commettre aucun désordre, et, comme gages de leurs conventions, ils échangèrent des otages (4).

Lorsque César apprit que les Helvètes s'apprétaient à traverser les terres des Séquanes et des Éduens, pour se rendre chez les Santons, il résolnt de s'y opposer, ne voulant pas souffrir l'établissement d'hommes belliqueux et hostiles dans un pays fertile et ouvert, voisin de celui des Tolosates, qui faisait partie de la Province romaine (3).

16 pieds romains de hauteur; on supposera que AB était inclinée à  $5~{\rm sur}$  1 et que la petite paroi DC avait 6 pieds de hauteur.

Le calent du déblai seva le suivant : Section ABCD = 64 pieds carrés, on, par la réduction en mètres carrés : ABCD = 5 mètres 60 centimètres carrés.

Le mètre courant du déblai donne donc 5,60 mètres cubes.

8i l'on songe à la facilité du travail de la tranchée, puisque les terres se jettent le long du versant, on verra que deux hommes peuvent creuser 3 mètres courants de cette tranchée en deux jours. Donc, en admettant que les dix mille hommes dont César pouvait disposer n'aient été employés que par quarts, il aura suffi de deux à trois jours pour l'exécution du travail complet.

(1) Guerre des Gaules, 1, vm.

(\*) Guerre des Gaules, 1, 1x. — Le pays des Séquanes comprenait le Jura, et sa limite méridionale était à plusieurs lieues au sud du Pas-de-l'Écluse. (Voir planche 2, carte de la Gaule.)

(3) On a prétendu que c'était une erreur de César d'avoir placé les Santous à proximité des Tolosates : les recherches modernes ont prouvé que les deux peuples n'étaient pas à plus de trente ou quarante lieues l'un de l'autre, Mais, comme il n'avait pas sous la main des forces suffisantes, il prit le parti de réunir toutes les troupes disponibles de son vaste commandement. Il confie la garde des retranchements du Rhône à son lieutenant T. Labienns (1), se rend en Italie à grandes journées, y lève en toute hâte deux légions (les 11 et 12°), fait venir d'Aquilée, ville d'Illyrie (2°), les trois légions qui s'y trouvaient en quartiers d'hiver (7°, 8° et 9°), et, à la tête de cette armée, prend par les Alpes (Voir planche 4) le plus court chemin de la Gaule transalpine (8°). Les Ceutrons, les Graïocèles et les Caturiges (Voir page 20, fin de la note 2 de la page 21), postés sur les hanteurs (4°), tentent de lui barrer le chemin : il les culbute dans plusieurs rencontres, et d'Ocelum (Usseau) (4°), point extréme

<sup>(1)</sup> Voir la Biographie des lieutenants de César, Appendice D.

<sup>(9)</sup> Plusieurs anteurs ont avancé à tort que César s'était rendu en Illyrie; il nous apprend lui-même (Guerre des Gaules, III, vn) qu'il y alla, pour la première fois, dans l'hiver de 698.

<sup>(2)</sup> Nons croyons, avec le général de Gœler, d'après l'itinéraire marqué sur la table de Pentinger, que les troupes de César passèrent par Altinum (Altino), Mantone, Crémone, Laus Pompei (Lodi Vecchio), Pavie, Turin; mais, à partir de ce dernier lieu, nous leur faisons suivre la route de Fenestrelle et Occlmu. De là elles se dirigèrent à travers les Alpes cottiennes, par Césanne, Brigantium (Briançon); puis, en suivant la voie qu'indique la même Table et qui paraît avoir longé la Romanche, elles se rendirent à Cularo (Grenoble), sur la frontière des Voconces, par Stabatio (Chahotte ou le Monestier, Hautes-Alpes), Durotincum (Villards-d'Arenne), Mellosectum (Misoen ou Bourg-d'Oysans, 1sère) et Catorissium (Bourg-d'Oysans ou Chaourer, 1sère).

<sup>(4) .</sup> Locis superioribus occupatis. . (Guerre des Gaules, I, x.)

<sup>(9)</sup> On n'est pas d'accord sur l'emplacement d'Ocelum. M. R. Celesia, qui prépare un ouvrage sur l'Italie ancienne, avance ce qui suit : Ocelum voulait dire, dans l'ancienne langue celtique ou ibérienne, passage principal. On sait que dans les Pyrénées ces passages s'appellent ports. Il existait des localités du nom d'Ocelum dans les Alpes, dans les Gaules et jusqu'en Espagne. (Polémée, II, 6.) — Les itinéraires tronvés aux bains de Vicarello indiquent, entre Turin et Suse, un Ocelum, qui ne nous semble pas avoir été celui dont parle César; il y avait un endroit ainsi appelé dans la Maurienne, sur la rive gauche de l'Arc, à égale dislance de la source de cette rivière et de la ville de Saint-Jean : c'est aujourd'hui L'isceplio. Un antre existait dans la vallée

de la Cisalpine, atteint en sept jours le territoire des Voconces, faisant ainsi environ 25 kilomètres par jour. Il pénètre ensuite chez les Allobroges, puis dans le pays des Ségusiaves, limitrophe de la Province, au delà du Rhône (1).

Ces opérations durêrent deux mois (8); le même temps

du Lanzo, sur la rive gauche du Gara, d'où paraît être dérivé le nom de Garaceli on Graioceli; il s'appelait Occlum Lanciensium. — L'Ocelmu de
César, d'après M. Celesia, qui adopte l'opinion de d'Anville, s'appelait Ocelum ad Clusonem fluvium; il se trouvait dans la vallée de Pragelatto, sur la
ronte allant de Pignerol au col de Fenestrelle. Ce lieu conserva toujours son
nom primitif d'Occlum, Occelum, Oxelum, Uxelum (Chartu Adelaidis,
ann. 1065), d'où l'on a fait par cerruption Usseau. Dans cette hypothèse,
César aurait passé de la vallée du Chinsone dans celle de Pragelatto, et de là,
par le mont Genèvre, à Briaucon, pour arriver chez les Voconces. — Polyen
(Stratagémes, VIII, xxm, 2) raconte que César profita d'un brouillard pour
échapper aux montagnards.

(9) « Segusiavi sunt trans Rhodanum primi. « (Guerre des Gaules, 1, x.) On doit croire qu'il existait un pont sur le Rhône, près de Lyon; on comptait de Rome à Lyon, pays des Ségusiaves, 700 mille pas, soit 933 kilomètres. (Cierron, Discours pour Quinclius, xxv.)

(9) César avait ajourné sa réponse aux ides d'avril (8 avril). Si, dès lors, il s'est décidé à faire venir ses légions d'Aquilée, voici le temps qui leur fut absolument nécessaire pour ce trajet :

- 6 jours employés par les contriers pour se rendre de Genève à Aquilée. Ce temps ne nous paraît pas trop court, puisque César avait mis 8 jours pour se rendre de Rome à Genève, et qu'il n'y a que 1,000 kilométres de Genève à Aquilée, tandis qu'il y en a 1,200 de Genève à Rome:
- 8 jours pour réunir les légions; cu 581, il ne fallut que onze jours pour enrôler quatre légions (Tite-Live, XLIII, xv);
- 28 jours d'Aquilée à Ocelum (Usseau) (681 kilom.), en comptant 24 kilomètres par étape;
- 6 sejours;
- 7 jours d'Ocelum à Grenoble (174 kilom.) (Guerre des Gaules, I, x);
- 5 jours de Grenoble à Lyon (126 kilom.).

60

D'après cela, il fallut à César 60 jours, à compter du moment où il prit sa résolution, pour amener ses légions d'Aquilée à Lyon, c'est-à-dire que, s'il envoya, comme cela est probable, des courriers dès le 8 avril, jour où il refusa aux Helvètes le passage, la tête de la colonne arriva à Lyon vers le 7 juin. avait été nécessaire aux Helvètes pour négocier les conditions de leur passage chez les Séquanes, se transporter du Rhône à la Saône et commencer à traverser cette rivière. Ils avaient franchi le Pas-de-l'Écluse, longé la rive droite du Rhône jusqu'à Culoz, tourné ensuite à l'est par Virieule-Grand, Tenay et Saint-Rambert, et, traversant, à partir de là, les plaines d'Ambérieux, la rivière de l'Ain et le vaste plateau des Dombes, ils étaient parvenus à la Saône, dont ils occupaient la rive gauche, depuis Trévoux jusqu'à Villefranche. (Voir planche 4.) La leuteur de leur marche ne doit pas surprendre, si l'on considère qu'une agglomération de trois cent soixante-huit mille individus, hommes, femmes et cufants, traînant après eux huit à ueuf mille chariots, par un défilé où les voitures ue pouvaieut passer qu'une à une, dut employer plusieurs semaines à le franchir (1). César calcula sans doute à l'avance, assez exacte-

(i) Pour évaluer le volume et le poids que représente un approvisionnement de trois mois de vivres, pour trois cent soixante-huit mille personnes des deux sexes et de tont âge, admettons que la ration de vivres était faible et ne constituait pour ainsi dire qu'une réserve en farine trium mensium molita cibaria, en moyenne de 3/4 de livre (3/4 de livre de tarine doment environ une livre de pain); à ce compte, les Helvètes auraient emporté 24,840,000 livres, soit 12,420,000 kilogrammes de farine. Admettons aussi qu'ils eussent de grandes voitures à quatre roues, pouvant porter 2,000 kilogrammes et traînées par quatre chevaux. Les 100 kilogrammes de farine brute cubent 2 hectolitres; 2,000 kilogrammes de farine cubent donc 4 mètres; ce qui conduit à ne pas supposer plus de 5 mètres cubes de charge moyenne par voiture à quatre chevaux. Sur nos bonnes routes de France, tracées en plaine et pavées, trois chevaux suffisent pour traîner au pas, pendant dix heures, une voiture à quatre roues portant 4,000 kilogrammes. C'est plus de 1,300 kilogrammes de charge par collier.

Nous supposons que les chevaux des émigrants ne trafnaient que 500 kilogrammes en outre du poids mort, ce qui donnerait environ 6,000 voitures et 24,000 bêtes de trait pour transporter les trois mois de vivres.

Mais ces émigrants n'étaient pas seulement pourvus de vivres, ils avaient certainement encore des bagages. Il ne nons paraît pas exagéré de penser que chaque individu emportait, eu sus de ses vivres, 15 kilogrammes de bagage ment, le temps qu'ils mettraient à gagner les bords de la Saône, et on peut dès lors supposer qu'au moment où il se rendit en Italie, il espéra en ramener son armée assez vite pour les prévenir au passage de cette rivière.

Il établit son camp près du confluent du Rhône et de la Saône, sur les hauteurs de Sathonay; de là il pouvait également manœuvrer sur les deux, rives de la Saône, tomber sur le flanc des Helvètes en marche vers cette rivière, ou les empêcher, s'ils la traversaient, de se rendre par la vallée du Rhône dans la Province romaine. C'est probablement sur ce point que Labienus le rejoignit avec les troupes qui lui avaient été laissées, ce qui portait à six le nombre de ses légions. Sa cavalerie, composée en grande partie d'Éduens et d'hommes levés dans la Province romaine, s'élevait à 4,000 hommes (il). Pendant ce temps, les Helvètes ravageaient les terres des Ambarres, celles des Éduens et celles que les Allobroges possédaient sur la rive droite du

en moyenne. On est ainsi conduit à ajonter aux 6,000 voitures de provisions 2,500 autres voitures environ pour les bagages, ce qui fait un total de 8,500 voitures, trainées par 35,000 bêtes de trait. Nous disons bêtes et non chevanx de trait, une partie au moins des attelages se composant, sans nul donte, de boufs, dont le nombre diminuait de jour en jour, car les émigrants devaient utiliser la chair de ces animaux pour leur propre alimentation.

Une telle colonne de 8,500 voitures, supposées marchant à la file, voiture par voiture, sur une seule route, ne pouvait pas occuper moins de trente-deux lienes de longueur, si l'on compte 15 mêtres par voiture. Cette remarque explique quelles énormes difficultés rencontra l'emigration, et la leuteur de ses monvements; on ne doit pas dès lors s'étonner des vingt jours qu'il fallut aux trois quarts de la colonne pour franchir la Saûne.

Nons n'avons compris aucun approvisionnement de grains pour les bêtes de trait ou de somme des émigrants; il est cependant difficile de croire que les Helvètes, si prévoyants pour leurs propres besoins, aient négligé de pourvoir à ceux de leurs attelages, et qu'ils aient exclusivement compté pour les nourrir sur les fourrages qu'ils trouversient en route.

(9) Les Éduens rendaient les plus grands services à César; quartiers d'hiver, provisions, fubriques d'armes, cavalerie et fautassins, il trouvait tout chez eux. (Eumène, Panégyrique de Constantin, m.)

Rhône. Ces peuples implorèrent le secours de César. Il était tout disposé à accueillir leurs prières (1).

Défaite des Helvètes sur la Saône.

V. La Saône, qui traversait le pays des Éduens et celui des Séquanes (8), coulait, alors comme anjourd'hui, en de certains endroits, avec une extrême lenteur. César rapporte qu'on ne ponvait distinguer le sens du courant. Les Helvètes, incapables de faire un pont, passèrent la rivière, entre Trévoux et Villefranche, sur des radeaux et des barques jointes entre elles. Dès que le général romain se fut assuré par ses éclaireurs que les trois quarts des barbares se trouvaient au delà de la rivière, et que les autres étaient encore en decà, il partit de son camp vers minuit (de tertia vigilia) (Voir la note de la page 64) avec trois légions, atteignit au nord de Trévoux, dans la vallée du Formans, vers six heures du matin, après une marche de 18 kilomètres, les Helvètes restés sur la rive gauche, les surprit au milien des embarras du passage, et en tua un grand nombre. Ceux qui purent échapper se cachèrent dans les forêts voisines. Ce désastre tomba sur les Tignrins (habitants des cantons de Vaud, Fribourg et d'une partie du canton de Berne), l'une des quatre peuplades dont se composait la nation des Helvètes, celle

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, 1, xi. — Dion-Cassins (XXXVIII, xxxx) dit que les ambassadeurs édueus avaient caché à Gésar le traité en vertu duquel les Helvètes traversaient le territoire édueu. Gésar, craignant de voir les Helvètes se diriger sur Toulouse, préféra les comhattre ayant les Édueus pour alliés que d'avoir contre lui les deux peuples réunis.

<sup>(9)</sup> C'est à tort qu'on a traduit Arar quod per fines Æduorum et Sequanorum in Rhodanum influit, par ces mots : « la Saône qui forme la limite commune des Éduens et des Séquanes.» César entend tonjours par fines « territoire », et non « limite ». Il s'exprime différenment lorsqu'il parle d'une rivière séparant des territoires. (Guerre des Gaules, 1, v1, xxxnt; V11, v.) Aussi l'expression per fines confirme la supposition que les territoires de ces deux peuples s'étendaient sur l'une et l'autre rive de la Saône. (Foir planche 2.) L'opinion de Strabon (page 43, note 2) ne nous semble pas devoir infirmer cette interprétation.

qui, dans une expédition hors de l'Helvétie, avait jadis fait périr le consul L. Cassius et passer son armée sous le jong (1).

Après ce combat, César, afin de poursnivre l'autre partie de l'armée ennemie et l'empêcher de se diriger vers le sud, jeta un pont sur la Saône, et transporta ses troupes sur la rive droite. Les barques affectées au service des vivres durent nécessairement faciliter cette opération. Il est probable qu'un détachement établi dans les défilés de la rive droite de la Saône, à l'endroit où est Lyon anjourd'hui, interceptait la route qui aurait pu conduire les Helvètes vers la Province romaine. Quant aux trois légions restées au camp de Sathonay, elles rejoignirent bientôt César. Frappés de son approche soudaine et de sa promptitude à effectuer en un seul jour un passage qui leur avait coûté vingt jours de peines, les Helvètes lui envoyèrent une députation, dont le chef, le vieux Divicon, avait commandé dans les guerres contre Cassins. Dans un langage plein de jactance et de menaces, Divicon rappela à César l'humiliation infligée autrefois aux armes romaines. Le proconsul répondit que le sou-

<sup>(1)</sup> Les fouilles pratiquées en 1862, entre Trévoux et Riottier, sur les plateaux de la Bruyère et de Saint-Barnard, ne laissent aucun doute sur le lien de cette défaite. Elles ont révélé l'existence de nombreuses sépultures, tant gallo-romaines que celtiques. Les tunnlus ont fourni des vases d'argile grossière, beaucoup de fragments d'armes en silex, des ornements en bronze, des fers de flèche, des fragments de douille. Ces sépultures sont les unes par incinération, les autres par inhumation. Dans les premières, nulle part la crémation n'a été complète, ce qui prouve qu'elles ont été faites à la hâte et exclut tonte idée d'un cimetière ordinaire. Deux fosses communes étaient divisées chacune en deux compartiments, dont l'un ne renfermait que des cendres, et l'autre des squelettes humains, entassés péle-méle, squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants. Enfin, de nombreux fours de campagne jalonnent en quelque sorte la route suivie par les Helvètes. Ces fours, très-communs au pied des coteaux abrupts de Trévoux, Saint-Didier, Frans, Jassans et Mizérieux, se retrouvent sur la rive gauche de l'Ain et jusque dans le voisinage d'Ambronay.

venir des anciens affronts n'était pas sorti de sa mémoire, mais que les injures récentes suffisaient pour motiver sa conduite. Cependant il offrit la paix, à condition que des otages lui seraient donnés. « Les Helvètes, répliqua Divicon, ont appris de leurs ancètres à recevoir, non à donner des otages; les Romains doivent le savoir. » Cette fière réponse mit fin à l'entrevue.

Néanmoins les Helvètes paraissent avoir voulu éviter la bataille, car le jour d'après ils levèrent leur camp, et, privés de la possibilité de descendre le cours de la Saône pour se rendre dans le midi, ils prirent la voie la plus facile pour atteindre le pays des Santons, en se portant vers les sources de la Dheune et de la Bourbince. (Voir planche 4.) Ce pays accidenté leur permettait d'ailleurs de résister avec avantage aux Romains. Ils suivirent, à travers les montagnes du Charolais, la route gauloise, sur la trace de laquelle fut sans doute construite plus tard la voie romaine de Lyon à Autun, dont les vestiges existent encore; celle-ci longeait la Saone jusqu'à Belleville, où elle s'en écartait brusquement, franchissait le col d'Avenas, parcourait la vallée de la Grosne jusqu'à Cluny, et se dirigeait par Saint-Vallier sur Autun. A Saint-Vallier ils devaient quitter cette route et s'acheminer vers la Loire, pour la passer à Decize (1).

(9) Gésar fait connaître, à deux reprises différentes, l'intention bien arrêtée qu'avaient les Helvètes d'aller se fixer dans le pays des Santons (1, x et xi), et rite-tive confirme ce fait en ces termes : - Casar Helvetios, gentem vagann, domnit, quæ, sedem quærens, in provinciam Gæsaris Narbonem iter facere volebat. - (Epitome, CIII.) Eurent-ils, pour exécuter ce projet, le choix entre plusieurs routes (le mot route étant pris dans le sens général)? Quelques auteurs, ne tenant pas compte de la topographie de la France, ont eru que, pour se rendre chez les Santons, les Helvètes auraient dû marcher par la ligne la plus courte, de l'est à l'ouest, et passer la Loire vers Roanne. Mais ils auraient eu d'abord à traverser, dans des endroits presque infranchissables, les montagues qui séparent la Saône de la Loire, et, y fussent-ils parvenus, ils auraient trouvé leur route barrée par une autre chaîne de montagnes, celle du Forez, qui sépare la Loire de l'Allier.

César snivit les Helvètes, et, pour surveiller leur marche, se fit précéder par toute sa cavalerie. Celle-ci, trop ardente à la poursuite, en vint aux mains avec la cavalerie ennemie, dans une position désavantagense, et essuya quelques pertes. Fiers d'avoir repoussé 4,000 hommes avec 500 cavaliers, les Helvètes s'enhardirent au point d'oser parfois harceler l'armée romaine. Mais César évitait d'engager ses troupes, il se bornait à snivre chaque jour les ennemis à cinq ou six milles (8 kilomètres environ) de distance an plus, s'opposant anx dévastations qu'ils commettaient sur leur passage, et attendant une occasion favorable de leur faire épronver une défaite.

Les deux armées continnaient leur marche avec une extrême lentenr, et les jours s'éconlaient sans que l'occasion tant désirée se présentât, Cependant le ravitaillement de l'armée romaine commençait à inspirer de sérienses inquiétudes : les blés n'arrivaient plus par la Saône, car César avait été obligé de s'en éloigner pour ne pas perdre de vue les Helvètes. D'un autre côté, les Éduens ajournaient, sous de vains prétextes, l'envoi des grains qu'ils avaient promis. Or la moisson n'était pas encore mûre, le fourrage même manquait. Comme on approchaît du jour de la distribution, César convoqua les chefs éduens, qui étaient en grand nombre auprès de lui, et les accabla de reproches.

Le seal moyen d'aller de la basse Saóne en Saintonge consiste à s'acheminer d'abord au nord-onest vers les sources de la Bourbince, où se trouve la plus grande dépression de la chaîne de montagnes qui sépare la Saóne de la Loire, et de marcher ensuite à l'onest, pour descendre vers ce dernier fleuve. Cela est si vrai, qu'à nue époque voisine de nous, avant la construction des chemins de fer, les voitures publiques, pour aller de Lyon à la Rochelle, ne passaient pas à Roanne, mais se dirigeaient au nord-onest sur Antun et de la sur Nevers, dans la vallée de la Loire. On s'explique, en explorant le pays compris entre la Loire et la Saóne, que César ait été obligé de se borner à suvre les Helvêtes, sans jamais pouvoir les attaquer. On n'y trouve pas un senl point où il cût pu les gagner de vitesse, ou exécuter une manœuvre quelle qu'elle fait.

L'un d'eux, Liscus, occupait dans son pays la magistrature supreme sous le nom de vergobret; il dénouça Dumnorix, frère de Divitiaeus, comme s'étant opposé à l'euvoi des approvisionnements; c'était ce même Dumnorix qui avait négocié secrètement le passage des Helvètes à travers le pays des Séquanes, et qui, placé à la tête du contingent éduen, venait, dans le dernier combat, en se retirant avec les siens, d'entraîner la fuite de toute la cavalerie. Gésar manda Divitiaeus, dévoué an peuple romain, et lui révéla la coupable conduite de son frère, qui méritait une punition exemplaire. Divitiaeus en convint, et, fondant en larmes, implora la grâce de Dumnorix. César la lui accorda, et se borna à faire surveiller le coupable. Il était, en effet, trèspolitique de ne point s'alièner le peuple éduen par une trop grande sévérité envers un homme puissant.

Les Helvètes, après s'être avancés vers le nord jusqu'à Saint-Vallier, avaient tourné à l'onest pour atteindre la vallée de la Loire; arrivés vers Issy-l'Évêque, ils campèrent sur les bords d'un affluent de la Somme, an pied du mont Tanffriu, à huit milles de l'armée romaine. Informé de cette circonstance, César jugea le moment venu de les surprendre, et envoya reconnaître par quels circuits ou pourrait atteindre les hauteurs. Il apprit que l'accès en était facile, ordonna à Labienns de gagner, avec deux légions, le sommet de la montagne, par des chemins détournés, sans donner l'éveil à l'ennemi, et d'attendre que lui-même, marchant à la tête des quatre autres légions par la même route que les Helvètes, apparût près de leur camp; alors tous les deux devaient les assaillir à la fois. Labienns partit à minuit, en prenant pour guides les hommes qui venaient d'explorer les chemins. César, de son côté, se mit en marche à deux heures du matin (de quarta vigilia)(1), précédé de sa cava-

(i) 1.cs Romains mettaient peu de précision dans la division du temps. Forcellini (Lex. voc. Hora) remarque que les jours, c'est-à-dire le temps entre le lerie. A la tête de ses éclaireurs était P. Considius, que ses services antérieurs sous L. Sylla et ensuite sous M. Crassus signalaient comme un homme de guerre expérimenté.

Au point du jour, Labienus occupait les hauteurs, et César n'était plus qu'à 1,500 pas du camp des barbares; ceux-ci ne soupçonnaient ni son approche ni celle de son lieutenant; tout à coup Considius vint bride abattue annoncer que la montagne dont Labienus devait s'emparer était au pouvoir des Helvètes; il les avait reconnus, disait-il, à

lever et le coucher du soleil, étant divisés en douze parties, en toute saison de l'année, et la nuit de même, il en résulterait qu'en été les henres du jour étaient plus longues qu'en hiver, et vice versa pour les nuits. Galien (De san. tuend. V1, 7) observait qu'à Rome les plus longs jours équivalaient à quinze heures équinoxiales; or, ces quinze heures ne comptant que pour douze, il arrivait que, vers le solaice, chaque heure était an delà d'un quart plus longue que vers l'équinoxe. Gette observation était ancienne, car elle est consignée dans Plante; un de ses personnages dit à un ivrogne; • Tu boirais bien quatre bonnes récoltes de massique en une heure! • — • Ajoute, répond l'ivrogne, dans une heure d'hiver. • (Pseudolus y. 1302, éd. Ritschl.) Végéec dit que le soldat doit faire vingt à vingt-quatre milles en cinq heures, et note qu'il s'apit d'heures d'été, qui, à Rome, selon le calcul précédent, équivaudraient à six henres un quart vers l'équinoxe. (Mil. 1, 1x.)

Pline (Hist. nat., VII, tx) remarque - qu'au temps où furent rédigées les Douze Tables on ne connaissait d'autres divisions du temps que le lever et le coucher du soleil, et qu'au dire de Varron le premier cadran solaire public aurait été établi devant le temple de Quirinus, par le consul Papirius Cursor en 461; le second fut placé près des rostres, par Valerius Messala, qui le rapporta de Catane en 491, et ce fut en 595 que Scipion Nasica, collègne de M. Popilius Lenas, divisa les heures de la muit et du jour au moyen d'une clepsydre ou horloge à eau, qu'il consacra dans un édifice couvert.

Censorinus (De die natali, xxm, opuscule daté de l'au 991 de Rome, 238 après Jésus-Christ) répète avec quelques additions les détails donnés par Pline. - Il y a, dit-il, le jour naturel et le jour civil : le premier, c'est le temps qui s'écoule entre le lever et le concher da soleil; au contraire la muit commence au coucher et finit au lever du soleil; le jour civil comprend une révolution du ciel, c'est-à-dire un jour vrai et une nuit vraie, en sorte que, si l'on dit qu'une personne a vécu trente jours, on doit entendre qu'elle a vécu autant de nuits.

On sait que le jour et la nuit sont partagés en douze heures. Les Romains
 11.

leurs armes et à leurs insignes militaires. A cette nouvelle, César; craignant de ne pas être en force contre toute leur armée, avec quatre légions seulement, renonça à ses projets, choisit une solide position sur une colline voisine et s'y rangea en bataille. Labienus, qui avait ordre de ne pas engager le combat avant d'avoir aperçu les troupes de César près du camp ennemi, restait immobile en les attendant. Il faisait grand jour lorsque César apprit que les siens s'étaient rendus maîtres de la montagne, et que les Helvètes avaient levé leur camp. Ils lui échappèrent ainsi, grâce au faux rapport de Considius, qu'une vaine terreur avait aveuglé.

En admettant que les Helvètes aient passé près d'Issyl'Évéque, le mont Tauffrin, qui s'élève à quatre kilomètres à l'ouest de ce village, répond aux conditions du texte. Rien ne s'oppose à ce que Labienns et César aient pu, l'un en occuper le sommet, l'autre s'approcher du camp ennemi jusqu'à 1,500 pas sans être aperçus, et le terrain avoisinant présente des hauteurs qui permettaient à l'armée romaine de se ranger en bataille (1).

Défaite des Helvètes près de Bibracte. VI. Ce jour-là les Helvètes continuèrent à s'avancer jusqu'à Remilly, sur l'Alène. Depuis le passage de la Saône, ils avaient marché pendant quinze jours environ, ne faisant pas en moyenne plus de ouze à douze kilomètres par jour (\*). D'après notre calcul, on devait être arrivé à la fin du mois

furent trois cente ans sans connaître les heures. Le mot heure ne se trouve pas dans les Douze Tables. On disait alors : avant ou après midi. D'autres divisaient le jour, comme la nuit, en quatre parties, usage qui se conserve dans les armées, où l'on partage la nuit en quatre veilles. » D'après ce qui précede et d'après d'autres données, M. Le Verrier a bien voulu dresser une table, qu'on trouvera à la fin du volume, et qui indique l'accroissement on la décroissance des heures avec les aisons, et le rapport des veilles romaines avec nos heures actuelles. (Voir Appendice B.)

- ( ) Guerre des Gaules, I, xxII.
- (9) On compte de Villefranche à Remilly 170 kilomètres environ.

de juin. César suivit les Helvètes à la distance accoutumée, et établit son camp à trois milles du leur, sur la Cressonne, près de Ternant.

Le lendemain, comme il ne restait à l'armée romaine que pour deux jours de vivres (1), et que d'ailleurs Bibracte (le mont Beuvray) (1), la plus grande et la plus riche ville des Éduens, n'était pas à plus de dix-huit milles (27 kil.) de distance, César, pour se ravitailler, se détourna de la ronte que suivaient les Helvètes et prit celle de Bibracte. (Voir planche 4.) Les ennemis furent informés de cette circonstance par quelques transfuges de la troupe de L. Emi-

<sup>(1)</sup> Chaque soldat recevait vingt-cinq livres de blé tous les quinze jours.

<sup>(4)</sup> On admet généralement que Bibracte s'élevait sur l'emplacement d'Autun, à cause de l'inscription déconverte dans cette dernière ville au xvue siècle, et conservée au cabinet des antiques, à la Bibliothèque impériale. Une antre opinion, qui identifie Bibraete avec le mont Benvray (montagne d'une grande superficie, située à 13 kilomètres à l'ouest d'Autun), avait cependant trouve, anciennement déjà, quelques rares défenseurs. On remarquera d'abord que les Gaulois choisissaient pour l'emplacement de leurs villes, quand ils le pouvaient, des lieux de difficile accès : dans les pays accidentés, c'étaient des montagnes escarpées (exemples : Gergovia, Alesia, Uxellodunum, etc.); dans les pays de plaines, c'étaient des terrains environnés de marais (exemple : Avaricum). Les Éduens, d'après cela, n'auraient pas bâti leur principale ville sur l'emplacement d'Autun, situé au pied des montagnes. On avait cru qu'un plateau anssi élevé que celui du mont Benyray (son noint culminant est à 810 mètres au-dessus de la mer) n'avait pu être occupé par une grande ville. Cependant l'existence de huit ou dix voies qui conduisent sur ce plateau, désert depuis tant de siècles, et dont quelques-unes sont dans un état de conservation vraiment surprenant, aurait dû faire penser le contraire. Ajoutons que des fouilles récentes ne peuvent laisser subsister aucun doute. Elles ont mis à découvert, sur une étendue de 120 hectares, des fondations de murailles gauloises, les unes rondes, les autres carrées; des mosaiques, des fondations de murailles gallo-romaines, des portes, des pierres de taille, des monceaux de tuiles à rebords, des débris d'amphores en quantité prodigieuse, un théâtre demi-circulaire, etc... Tout porte enfin à placer Bibracte au mont Beuvray : la ressemblance frappante des deux noms, la désignation de Posopios, que Strabon donne à Bibracte, et jusqu'à cette tradition vague et persistante qui, régnant parmi les habitants du pays, fait du mont Beuvray un centre vénéré.

lius, décurion (1) de la cavalerie auxiliaire. Croyant que les Romains s'éloignaient d'eux par crainte, ou espérant leur couper les vivres, ils revinrent sur leurs pas, et commencèrent à harceler l'arrière-garde.

Aussitôt César conduisit ses troupes sur une colline voisine, qui s'élève entre deux villages appelés le Grand-Marié et le Petit-Marié (Voir planche 5), et envoya sa cavalerie pour retarder la marche des ennemis, ce qui lui donna le temps de se mettre en bataille. Il rangea à mi-côte, sur trois lignes, ses quatre légions de vétérans, et sur le plateau supérieur les deux légions récemment levées dans la Cisalpine, ainsi que les auxiliaires, de sorte que son infanterie couvrait toute la hauteur. Les gros bagages et les fardeaux (sarcinæ) (8) dont les soldats étaient chargés furent rassemblés sur un même point, que fortifièrent les troupes de réserve. Pendant que César prenait ces dispositions, les Helvètes, qui arrivaient suivis de tous leurs chariots, les réunirent en un seul endroit; eux-mêmes, en ordre serré, repoussèrent la cavalerie, se formèrent en phalanges, et, gravissant les pentes de la colline occupée par l'infanterie romaine, s'avancèrent contre la première ligne (3).

<sup>(1)</sup> La cavalerie était divisée en turmæ, et la turmæ en trois décuries de dix hommes chacune.

<sup>(9)</sup> Le mot sarcinæ, dont le sens propre est celui de bagages ou fardeaux, était employé pour désigner, tanderles fardeaux portés par les soldats Guerre des Gaules, II, xvii), tantôt les gros bagages. (Guerre civile, I, xxix.) lei il faut comprendre par sarcinæ les uns et les autres. Ce qui le prouve, c'est que les six légions de l'arinée romaine étaient sur la colline; or, si César avait envoyé ses gros bagages en avant, vers Bibracte, comme le croit le général de Geler, il les aurait fait escorter par les deux légions de nouvelle levée, comme il le fit, l'année suivante, dans la campague contre les Nerviens. (Guerre des Gaules, II, xix.)

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, 1, xxv. Dans la phalange, les hommes du premier rang se couvraient de leurs boucliers, placés jointifs devant env, tandis que ceux des autres rangs les tenaient horizontalement au-dessus de leurs tétés, disposés comme les tuiles d'un toit.

César fait éloigner les chevaux des chefs et le sien même (1). pour rendre le péril égal et enlever à tous la possibilité de fuir, harangue ses troupes et donne le signal du combat. Les Romains, de leur position élevée, lancent le pilum (8), rompeut les phalanges ennemies, se précipitent l'épée à la main. La mêlée s'engage. Les Helvètes se trouvent bientôt embarrassés dans leurs mouvements : leurs boucliers, percés et cloués ensemble par un même pilum, dont le fer, se recourbant, ne peut plus être arraché, paralysent leur bras gauche; la plupart, après avoir longtemps agité inutilement les bras, jettent leur bouclier et combattent à découvert. Enfin, accablés de blessures, ils lâchent pied et se retirent sur la montagne du château de la Garde, éloignée d'environ mille pas; mais, pendant qu'on les poursuit, les Boïens et les Tulinges, qui, au nombre de quinze mille environ, fermaient la marche des colonnes ennemies et composaient l'arrière-garde, arrivent sur le champ de bataille et, sans s'arrêter, se précipitent sur les Romains en tournant leur flanc droit (3). Les Helvètes, réfugiés sur la hauteur,

<sup>(</sup>i) D'après Plutarque (César, xx), il aurait dit : « Je monterai à cheval quand l'ennemi aura pris la fuite. »

<sup>(9)</sup> Le pilum était une espèce de javelot qu'on lançait à la main; il avait de 1°,70 à 2 mètres de longueur totale; son fer était une tige mince et fleaible de 0°,60 à 1 mètre de long, pesant de 300 à 600 grammes, terminée par une partie légèrement renflée qui formait une pointe quelquefois barbelée.

La hampe, tantôt ronde, tantôt carrée, avait un diamètre de 25 à 32 millimètres. Elle était fixée au fer, soit par des viroles, soit par des chevilles, soit au moyen d'une douille.

Tels sont les caractères qu'offrent les fragments de pilums trouvés dans les fouilles d'Alise. Ils répondent en général aux descriptions que nous trouvons dans Polybe (VI, xxII), Denys (V, xIVI), et dans Plutarque (Marius, xXV). Des pilums forgés sur le modèle de ceux trouvés à Alise et pesant avec leur hampe de 700 grammes à 1 <sup>1614</sup>. 200, ont été lancés jusqu'à 30 et 40 mètres : on peut donc fixer à 25 mètres environ la portée moyenne des pilums.

<sup>(9)</sup> Latere aperto, côté droit, puisque le bouclier se tenait dans le bras gauche. On lit, en effet, dans Tile-Live : • Et cum in latus dextrum, quod patebat, Numidæ jacularentur, translatis in dextrum scutis, etc. • (XXII, t.)

aperçoivent ce mouvement, reviennent à la charge et recommencent le combat. César, pour parer à ces deux attaques, fait opérer un changement de front (conversa signa bipartito intulerunt) à sa troisième ligue, l'oppose aux nouveaux assaillants, tandis que les deux premières lignes résistent aux Helvètes qui avaient déjà été repoussés (1).

Ce double combat fut long et acharné; ne pouvant plus résister à l'impétuosité de leurs adversaires, les Helvètes furent obligés de se retirer, comme ils l'avaient déjà fait, sur la montagne du château de la Garde; les Boïens et les Tulinges, vers les bagages et les chariots. Telle fut l'intrépidité de ces Gaulois pendant toute l'action, qui dura depuis une heure de l'après-midi jusqu'au soir, 'qu'aucun ne tourna le dos. Fort avant dans la nuit, on se battit encore autour des bagages. Les barbares s'étant fait un rempart de leurs chariots, les uns lançaient d'en hant leurs traits sur les Romains; les autres, placés entre les roues, les blessaient avec de longues piques (mataræ ac traqulæ). Les femmes et les enfants prirent part au combat avec acharnement (2). A la suite d'une lutte opiniâtre, on s'empara du camp et des bagages. La fille et l'un des fils d'Orgetorix furent faits prisonniers.

Cette bataille réduisit à ceut trente mille individus l'émigration ganloise; ils battirent en retraite dès le soir même, et, après avoir marché sans interruption jour et nuit, arrivèrent le quatrième jour sur le territoire des Lingons, vers Tonnerre (Voir planche 4); ils avaient sans doute passé par Moulins-Engilbert, Lormes et Avallon. Défense fut faite aux

<sup>(!)</sup> Dion-Cassius (XXXVIII, xxxIII) dit à ce sujet que « les Helvètes n'étaient pas tous sur le champ de bataille, à cause de leur grand nombre et de la précipitation avec laquelle les premiers avaient attaqué. Tout d'un coup ceux qui étaient restés en arrière vinrent assaillir les Romains, occupés déjà à poursuivre l'enuemi. César ordonna à sa cavalerie de continuer la poursuite; lui-inéme, avec ses légions, se tourna contre les nouveaux venus. »

<sup>(\*)</sup> Plutarque, Cesar, xx.

Lingons de fournir aux fuyards soit des vivres, soit des secours, sous peine d'être traités comme eux. Au bout de trois jours, l'armée romaine, après avoir pris soin des blessés et enseveli les morts, se mit à la poursuite de l'ennemi (1).

Poursuite des Helvètes, VII. Les Helvètes, réduits à l'extrémité, envoyèrent vers César pour traiter de leur soumission. Les députés le rencontrèrent en chemin, se jetèrent à ses pieds, et demandèrent la paix dans les termes les plus suppliants. Il les chargea de dire à leurs concitoyens qu'ils eussent à s'arrêter dans le lieu même où ils se trouvaient et à y attendre son arrivée : ceux-ci obéirent. Dès que César les eut rejoints, il exigea qu'on lui remit des otages, les armes et les esclaves fugitifs. Tandis qu'on s'apprétait à exécuter ses ordres, la nuit étaut survenue, six mille hommes environ d'une peuplade nommée Verbigène (Soleure, Argovie, Lucerne et partie du canton de Berne) s'échappèrent, soit frayeur, leurs armes une fois livrées, d'être massacrés, soit espoir de se sauver, inaperçus, au milieu d'une si grande multitude. Ils se dirigèrent vers le Bhin et les frontières de la Germanie.

A la nouvelle de la fuite des Verbigènes, César ordonna aux peuples dont ils devaient traverser le territoire, de les arrêter et de les ramener, sous peine d'être regardés comme

(i) Guerre des Gaules, 1, xxv.. On n'a pas retronvé jusqu'à ce jour le champ de bataille où César défit les Helvètes. L'emplacement que nous avons adopté, entre Luzy et Chides, satisfait à toutes les exigences du texte des Commentaires. Des anteurs ont proposé plusieurs autres localités, mais une première cause d'erreur dans leurs appréciations consiste à identifier Bibracte avec Autun, ce que nous ne saurions admettre, et, d'ailleurs, aucune de ces localités ne remplit les conditions topographiques nécessaires. Selon nous, il ne faut pas chercher le lieu de la rencontre à l'est de Bibracte, car les Helvètes devaient, pour se rendre de la basse Sanóne chez les Santons, passer à l'ouest, et nou pas à l'est de cette ville. Cussy-la-Colonne, où l'on place le plus généralement le champ de bataille, ne convient donc nullement, et, d'ailleurs, Cussy-la-Colonne est trop près du territoire des Lingons pour que les Helvètes, après leur défaite, aient mis quatre jours à s'y rendre.

complices. Les fugitifs furent livrés et traités en ennemis, c'est-à-dire passés au fil de l'épée ou vendus comme esclaves. Quant aux autres, César agréa leur soumission; il obligea les Helvètes, les Tulinges et les Latobriges de retourner vers les lieux qu'ils avaient abandonnés, de rétablir les villes et les bourgs incendiés, et comme, après avoir perdu toutes leurs récoltes, ils n'avaient plus rien chez eux pour vivre, les Allobroges furent chargés de leur fournir du blé (1). Ces mesures avaient pour but de ne pas laisser l'Helvétie sans habitants, la fertilité du sol pouvant y attirer les Germains d'outre-Rhin, qui seraient devenus ainsi limitrophes de la Province romaine. Il permit aux Boïens, connus par leur brillante valeur, de s'établir dans le pays des Éduens, qui avaient demandé à les recevoir; ceux-ci leur donnèrent des terres entre l'Allier et la Loire, et les admirent bientôt au partage de tous leurs droits et de leurs priviléges.

On trouva dans le camp des Helvètes des tables sur lesquelles était écrit en lettres grecques l'état nominatif de tous ceux qui étaient sortis de leur pays; d'un côté, le nombre des hommes capables de porter les armes, et, de l'autre, celui des enfants, des vieillards et des femmes. Le total s'élevait à 263,000 Helvètes, 36,000 Tulinges, 14,000 Latobriges, 23,000 Rauraques et 32,000 Boïens; ensemble 368,000 individus, dont 92,000 hommes en état de combattre. D'après le recensement ordonné par César, le nombre de ceux qui retournérent chez eux fut de 110,000 (9). L'émigration était donc réduite à moins d'un tiers.

On ignore où se tronvaient les Helvètes lorsqu'ils firent leur soumission. Cependant tout conduit à placer le théâtre de cet événement dans la partie occidentale du pays des Lingons. Cette hypothèse paraît d'autant plus raisonnable

<sup>(</sup>i)  $\star$  11 refoula ce peuple dans son pays comme un pasteur fait rentrer son troupeau dans le bercail.  $\star$  (Florus,  $\Pi$ , x, 3.)

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 1, xxix.

que la marche de César, dans la campagne suivante, ne peut s'expliquer qu'en le faisant partir de cette région. Nous admettons donc que César reçut la soumission des Helvètes sur l'Armançon, vers Tonnerre; et c'est là que nous le supposerons campé pendant les événements dont le récit va suivre.

Observations.

VIII. Les forces des deux armées opposées étaient, à la bataille de Bibracte, à peu près égales; César avait six légions : la 10°, qu'il avait trouvée dans la Province romaine, les trois vieilles légions (7°, 8° et 9°) qu'il avait fait venir d'Aquilée, et les deux nouvelles (11° et 12°) levées dans la Cisalpine. L'effectif de chacune d'elles devait s'approcher du chiffre normal de 6,000 hommes, car la campagne commençait, et leurs rangs avaient dû se grossir par l'adjonction des vétérans et des volontaires dont nous avons parlé dans le 1" volume (page 403). Le nombre des légionnaires était donc de 36,000. En ajoutant 4,000 hommes de cavalerie, levés dans la Province romaine et chez les Éduens, et probablement 20,000 auxiliaires (1), on aura un total de 60,000 combattants, non compris les hommes servant les machines, conduisant les bagages, les valets d'armée, etc. Les Helvètes, de leur côté, ne comptaient que 69,000 combattants, puisque sur 92,000 ils en avaient perdu un quart près de la Saône.

Dans cette bataille, on doit le remarquer, César n'employa pas les deux légions de nouvelle levée, qui restèrent à la garde du camp, pour assurer la retraite en cas de malheur; l'année suivante, il assigna le même rôle aux plus jeunes troupes. La cavalerie ne poursuivit pas les ennemis dans leur déroute, sans doute parce que la nature montagueuse des lieux rendit son action impossible.

<sup>(1)</sup> César poursuivit les Helvètes, prenant pour auxiliaires environ 20,000 montagnards gaulois. (Appien, *De rebus gallicis*, IV, xv, éd. Schweigh.)



## CHAPITRE QUATRIÈME.

CAMPAGNE CONTRE ARIOVISTE.

AN DE BOME 696.

(Livre I des Commentaires,)

Emplacement des Suèves et des autres peuplades germaines. I. La guerre des Helvètes terminée, les chefs de presque toute la Gaule celtique vinrent féliciter et remercier César d'avoir à la fois vengé d'auciennes injures et délivré leur pays d'un immense danger; ils exprimèrent le désir de lui soumettre certaines affaires, et, afin de pouvoir se concerter préalablement, sollicitèrent la permission de convoquer une assemblée générale. César y consentit.

Les délibérations closes, ils reviurent, en secret et en larmes, solliciter son appui contre les Germains et leur roi Arioviste. Ces peuples étaient séparés des Gaulois par le Rhin, depuis son embouchure jusqu'au lac de Constance. Parmi eux, les Suèves occupaient le premier rang. Ils étaient de beaucoup les plus puissants et les plus belliqueux. On les disait divisés en cent cautons, dont chacun fournissait, tous les ans, mille hommes pour la guerre et mille hommes pour l'agriculture, se remplaçant alternativement : les laboureurs nourrissaient les soldats. Aucune limite, chez les Suèves, ne séparait la propriété des champs, qui restait commune, et personne ne pouvait prolonger son séjour sur les mêmes terres au delà d'une année. Ils ne vivaient guère d'ailleurs des produits du sol : ils consommaient peu de blé, ne buvaient pas de vin; le laitage et la viande étaient leur alimentation habituelle. Lorsqu'ils en manquaient, ils mangeaient même de l'herbe (1). Maîtres d'eux-mêmes des leur enfance, chasseurs intrépides, insensibles aux intempéries des saisons, se baignant dans les froides eaux des rivières, ils couvraient à peine de peaux exignës une partie de leur corps; ils étaient de mœurs sauvages, d'une force et d'une taille prodigienses. Ils dédaignaient le commerce et les chevaux étrangers, que les Gaulois recherchaient avec tant de soin; les leurs, quoique chétifs et difformes, devenaient infatigables par l'exercice, et se nourrissaient de broussailles. Méprisant l'usage de la selle, souvent, dans les engagements de cavalerie, ils sautaient à terre et combattaient à pied; leurs chevaux étaient dressés à rester en place (3). La croyance au dogme de l'immortalité de l'âme fortifiait chez eux le dédain de la vie (3). Ils se vantaient d'être entourés de vastes solitudes; ce fait, selon eux, prouvait qu'un grand nombre de leurs voisins n'avaient pu leur résister, et on rapportait qu'en effet, d'un côté (vers l'orient), leur territoire était borné, sur une étendue de 600 milles, par des campagnes désertes; de l'autre, ils étaient limitrophes des Ubiens, leurs tributaires, peuple le plus civilisé des Germains, parce que sa situation aux bords du Rhin le mettait en relation avec les marchands étrangers, et que, voisin des Gaulois, il s'était façonné à leurs mœurs (4).

Deux immenses forêts commençaient non loin du Rhin et s'étendaient, de l'ouest à l'est, à travers la Germanie : c'étaient les forêts Hercynienne et Bacenis. (Voir pl. 2.) La prémière, partant de la Forêt-Noire et de l'Odenwald,

<sup>(1)</sup> Appien, Guerre celtique, IV, 1, 3.

<sup>(\*)</sup> Tacite (Germanie, v1, 32) parle de cet usage des cavaliers germains de combattre à pied. Tite-Live (XLIV, xxv1) attribue cette habitude aux Bastarnes (Moldaves).

<sup>(1)</sup> Appien, Guerre celtique, IV, 1, 3.

<sup>(4)</sup> Guerre des Gaules, IV, 1, 11, 111. — Le général de Gœler, suivant nous, étend trop vers le midi le territoire des Ubiens.

couvrait tout le pays situé entre le haut Danube et le Main, et compreuait les montagnes qui, plus loin, vers l'orient, forment la ceinture septentrionale du bassin du Danube, c'est-à-dire, le Bœhmerwald, les montagnes de Moravie et les petits Carpathes. Elle avait une largeur que César représente par neuf fortes journées de marche (1). L'autre, beaucoup plus étendue, prenait naissance à la forêt de Thuringe: elle embrassait toutes les montagnes du nord de la Bohême et cette longue chaîne qui sépare les bassins de l'Oder et de la Vistule de celui du Danube.

Les Suèves habitaient, au sud de la forêt Bacenis, les contrées situées entre la forêt de Thuringe, le Bœhmerwald, l'Inn et la Forêt-Noire, qui composent, de nos jours, les duchés de Saxe-Meiningen et de Saxe-Cobourg, la Bavière et la plus grande partie du Wurtemberg (\*). A l'est des Suèves se trouvaient les Boïens (partie en Bohème, partie au nord-ouest de l'Autriche); au nord, les Chérusques, séparés des Suèves par la forêt Bacenis; à l'ouest, les Marcomans (cours supérieur et moyen du Main), les Sédusiens (entre le Main et le Neckar); au midi, les Harudes (au nord du lac de Constance), les Tulinges et les Latobriges (partie méridionale du grand-duché de Bade).

Sur les deux rives du Rhin habitaient les Rauraques (territoire de Bâle et partie du Brisgau) et les Triboques (partie de l'Alsace et du grand-duché de Bade); sur la rive droite étaient les Némètes (en face de Spire), les Vangions (en face de Worms) et les Übiens, ces derniers depuis l'Odenwald jusqu'à la ligne de partage des eaux de la Sieg et de la

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xxv. Cette indication convient assez bien à la longueur de la Forêt-Noire et de l'Odenwald réunies, qui est de soixante lieues.

<sup>(2)</sup> Il est difficile de préciser les lieux qu'habitaient à cette époque les peuples germains, car ils étaient presque tous nomades, et se refoulaient les uns sur les autres. César (Guerre des Gaules, IV, 1) affirme que les Suèves n'occupaient jamais plus d'une année le même territoire.

Ruhr (1). Au nord des Ubiens se trouvaient les Sicambres, établis dans le Sauerland et jusque vers la Lippe. Enfin, les Usipètes et les Tenctères étaient encore plus reculés au nord, vers l'embouchure du Rhin. (Foir planche 2.)

Les Gaulois appellent César à leur secours.

II. Les chefs gaulois qui étaient venus solliciter le secours de César exposèrent contre Arioviste les griefs suivants : « Le roi germain, disaient-ils, avait profité des querelles qui divisaient les différents peuples de la Gaule; appelé autrefois par les Arvernes et les Séquanes, il avait remporté, avec leur concours, plusieurs victoires sur les Éduens, soumis alors aux conditions les plus humiliantes. Peu de temps après, son joug s'appesantit sur les Séquanes eux-mêmes, au point que, vainqueurs avec lui, ils sont aujourd'hui plus malheureux que les Éduens vaincus. Arioviste s'est emparé du tiers de leur territoire (8); un autre tiers va être bientôt cédé, par ses ordres, à 24,000 Harudes, qui se sont joints à lui depuis quelques mois. Il se trouve 120,000 Germains dans la Gaule. Les contingents des Suèves sont déjà arrivés sur les bords du Rhin. Encore quelques années, et l'invasion des Gaules par les Germains sera générale. César seul peut l'arrêter par son prestige, par celui du nom romain, par la force de ses armes et l'éclat de sa victoire récente. »

La Gaule venait ainsi d'elle-même, par l'organe de ses chefs, se jeter dans les bras de César, le prendre pour

(9) Strabon (VII, p. 245) rapporte, d'après Posidonius, que les Boïens ont habité d'abord la forêt Hercynienne; autre part il dit (V, 177) que les Boïens s'établirent chez les Taurisques, peuple habitant près du Norique. Le même anteur place (VII, 243) les solitudes habites par les Boïens à l'orient de la Vindelicie (Bavière méridionale et Autriche occidentale). Enfin il dit (IV, 171) que les Rhetiens et les Vindeliciens sont limitrophes des Helvètes et des Boïens. Les Némètes et les Vangions se transportèrent plus tard sur la rive gauche du Rhin, vers Worms et Spire, et les Ubiens vers Cologne.

(1) Ce qui formait la haute Alsace d'aujourd'hui.

arbitre de sa destinée et l'implorer comme son sauveur. Il leur adressa des paroles encourageantes, et leur promit son appui. Plusieurs considérations l'engageaient à donner suite à ces plaintes. Il ne pouvait souffrir que les Éduens, alliés de Rome, fussent asservis par les barbares. Il vovait un danger réel pour la République dans les immigrations nombreuses de peuples farouches, qui, une fois maîtres de la Gaule, ne manqueraient pas, à l'exemple des Cimbres et des Teutons, de se jeter sur la Province romaine et, de là, sur l'Italie. Résolu de conjurer ces périls, il proposa une entrevue à Arioviste, probablement occupé, depuis la défaite des Helvètes, à rassembler son armée chez les Triboques (vers Strasbourg)(1), tant pour s'opposer aux projets ultérieurs des Romains que pour protéger la partie du pays des Séquanes qu'il s'était appropriée. Arioviste, on s'en souvient, avait été déclaré, sous le consulat de César, allié et ami du peuple romain, et cette faveur devait faire croire que le chef des Germains se montrerait traitable; mais il refusa avec dédain l'entrevue proposée. Alors César lui envoya de nouveau des messagers pour lui signifier ses dernières conditions : « Si Arioviste tient à conserver son amitié, qu'il répare tout le mal fait aux alliés de Rome, et qu'il n'attire plus les barbares en deçà du Rhin; si, au contraire, il repousse ces propositions, tant de violences seront punies en vertu du décret rendu par le sénat, sous le consulat de M. Messala et de M. Pison, qui autorise le gouverneur de la Gaule à faire ce qu'il juge utile pour la République, et lui enjoint de défendre les Éduens et les autres alliés du peuple romain. »

<sup>(9)</sup> Nous regardons comme certain, d'après le chapitre x du livre IV des Commentaires, que les Triboques, placés ordinairement par les géographes sur la rive droite du Bhin, occupaient aussi déjà la rive gauche. Il est donc naturel de placer chez ce peuple germain le lieu de rassemblement de l'armée d'Arioviste. D'ailleurs, pour l'intelligence de la campagne dont le recit va suivre, il ne faut pas chercher ce lieu, dans la vallée du Rhin, plus haut que Strasbourg.

Par ce langage, César tenait à établir qu'il ne violait pas la loi portée, un an auparavant, sous son consulat, laquelle avait interdit aux gouverneurs de sortir de leurs provinces sans un ordre du sénat. Il rappelait à dessein un décret ancien qui donnait des pouvoirs illimités au gouverneur de la Gaule, province dont l'importance avait toujours nécessité des lois exceptionnelles (1). La réponse d'Arioviste fut empreinte d'une égale fierté.

"César doit connaître comme lui le droit du vainqueur; il n'admet pas d'ingérance dans le traitement réservé aux vaincus; il a lui-même des griefs contre le proconsul, dont la présence diminue ses revenus; il ne rendra pas les otages aux Éduens; le titre de frères et d'alliés du peuple romain ne leur servira guère; les menaces le touchent peu; personne n'a jamais impunément bravé Arioviste; qu'on vienne l'attaquer, et on connaîtra la valent d'un peuple qui, depuis quatorze ans, ne s'est jamais abrité sons un toit (8). "

Marche de César sur Besancon. III. Cette arrogante réponse et des nouvelles inquiétantes précipitèrent les décisions de César. En effet, d'un côté les Éduens se plaignaient à lui de la dévastation de lenr pays par les Harudes, et, de l'autre, les Trévires annonçaient que les cent cantons des Suèves se préparaient à franchir le Rhin (3). César, voulant prévenir la jonction de ces nouvelles

<sup>(9)</sup> Dans le discours que Dion-Cassius fait tenir à César avant d'entrer en campagne contre Arioviste, il s'étend sur le droit qu'a le gouverneur de la Province romaine d'agir suivant les circonstances et de ne prendre conseil que de lui-même. Ce discours est naturellement amplifié et arrangé par Dion-Cassius; mais les principaux arguments doivent être vrais. (Dion-Cassius, XXXVIII, xu...—Guerre des Gaules, 1, xxxiii, xxxii, xxxv.)

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, I, xxxvi.

<sup>(9)</sup> Paisque cette nouvelle fut donnée à César par les Trévires, il est certain que les Sueves se réunirent sur le Rhiu, en face ou non loin du pays des Trévires, et, selon toute probabilité, vers Mayence, où la vallée du Main présente un magnifique et facile débouché sur le Rhin.

bandes avec les vicilles troupes d'Arioviste, s'empressa de rassembler des vivres, et s'avança contre les Germains à grandes journées. Les négociations avant probablement duré pendant tout le mois de juillet, on était au commencement d'août. Parti des environs de Tonnerre, où nous avons supposé qu'il était campé, César suivit la route, remplacée plus tard par une voie romaine dont on reconnaît encore les vestiges, et qui, passaut par Tanlay, Gland, Laignes, Étrochev et Dancevoir, conduisait à Langres (1). (Voir pl. 4.) Après trois fortes étapes, parvenu vers Arc-en-Barrois, il apprit qu'Arioviste était en mouvement avec toutes ses troupes pour s'emparer de Besancon, place la plus considérable de la Séquanie, et qu'il était déjà à trois jours de marche au delà de son territoire. César crut urgent de le prévenir, car cette place était abondamment pourvue de tout ce qui est nécessaire à une armée. Au lieu de continuer à se diriger vers le Rhin, par Vesoul, Lure et Belfort, il s'avanca jour et nuit, à marches forcées, vers Besancon, s'en rendit maître, et y mit une garnison (8).

La description suivante des Commentaires s'applique encore à la position de la ville actuelle. « Elle était si bien fortifiée par la nature, qu'elle offrait toute facilité pour soutenir la guerre. Le Doubs, en traçant un cercle, l'environne presque en entier, et l'espace de seize cents pieds (a), que

<sup>(</sup>f) Entre Tanlay et Gland la voie romaine est encore appelée route de César. (Voir la carte de l'État-major.)

<sup>(9)</sup> Pour expliquer ce mouvement sur Besançon, il faut supposer que Gésar, au moment où il reçut la nouvelle de la marche d'Arioviste, le crut déjà aussi près de Besançon qu'il l'était lui-même. En effet, Gésar pouvait craindre que, pendant le temps que la nouvelle avait mis à lui parvenir, le roi germain, qui avait déjà fait trois étapes hors de son territoire, ue fut arrivé dans les environs de Milhouse ou de Gernay. Or Gésar se trouvait à Arc-en-Barrois, à 130 kilomètres de Besançon, et la distance de cette dernière ville à Cernay est de 125 kilomètres.

<sup>(4)</sup> Les Commentaires donnent ici le chiffre erroné DC : la largeur de l'isthme

l'eau ne baigne pas, est occupé par une haute montagne, dont la base touche, de chaque côté, aux bords de la rivière. Le mur qui enferme cette montagne en fait une citadelle et la relie à l'oppidum (1).

Tandis que s'opérait le mouvement rapide de l'armée romaine sur Besançou, Arioviste ne s'était avancé que très-lentement. On doit même croire qu'il s'arrêta quand la nouvelle de cette marche hii fut connue; car, une fois obligé de renoncer à prendre cette place, il devait ne pas s'éloigner davantage de ses renforts, ni surtout des Suèves, prêts à passer le Rhin vers Mayence, et attendre les Romains dans les plaines de la haute Alsace, où il pouvait se servir avantageusement de sa nombreuse cavalerie.

Panique de l'armée romaine IV. Pendant le pen de jours que César passa à Besançon (milieu d'août) afin d'assurer les subsistances, une panique générale s'empara de ses soldats. La rumeur publique représentait les Germains comme des hommes d'une taille gigantesque, d'une valeur indomptable, d'un aspect terrible. Or il y avait dans l'armée romaine beaucoup de jeunes gens sans expérience de la guerre, venus de Rome, les uns par amitié pour César, les antres dans l'espoir d'obtenir sans peine quelque célébrité. César n'avait pu s'empécher de les accueillir. Il devait être difficile, en effet, à un général qui voulait conserver à Rome la bieuveillance de ses amis, de se prémunir contre les sollicitations sans nombre des personnes influentes (\*). La panique avait commencé par ces volontaires;

que forme le Donbs à Besançon n'a pu varier sensiblement : elle est aujourd'hoi de 480 mètres ou 1,620 pieds romains. Les copistes ont sans doute oublié nu M avant DC.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 1, xxxvIII.

<sup>(9) .....</sup>qui ex Urbe, amicitiz causa, Cæsarem secuti, non magnum in re militari usum habebant. « (Guerre des Gaules, I, xxxx.) — Nous voyons dans les guerres suivantes Appins se rendre auprès de César pour obtenir quel-

<sup>11.</sup> 

elle gagna bientôt toute l'armée. Chacun faisait son testament : les moins timides alléguaient, comme excuse de leur crainte, la difficulté des chemins, la profondeur des forêts, le manque de vivres, l'impossibilité des transports et même l'illégalité de l'entreprise (1).

César, frappé de cet état des esprits, assembla nu conseil

où il admit les centurions de toutes les classes. Il reprocha vivement aux chefs réunis de vouloir pénétrer ses desseins et de s'informer du pays où il se proposait de les mener; il leur rappela que leurs pères, sous Marius, avaient chassé les Cimbres et les Teutons; que plus récemment encore ils avaient défait la race germaine dans la révolte des esclaves (2); que les Helvètes avaient souvent battu les Germains, et qu'eux, à leur tour, venaient de battre les Helvètes. A l'égard de ceux qui, pour déguiser leurs craintes, parlent de la difficulté des chemins et du manque de vivres, il les trouve bien insolents de supposer que leur général oubliera son devoir, ou de prétendre le lui prescrire. Les soins de la guerre lui appartiennent : les Séquanes, les Lengues, les Lingons fourniront le blé; déjà même il est mûr dans les campagnes (jamque esse in agris frumenta matura). Quant aux chemins, ils en jugeront bientôt par eux-mêmes. Les soldats, dit-on,

ques nominations de tribuns militaires, Cicéron Ini recommander pour le même grade plusieurs personnes, entre autres M. Curtius, Orfius et Trebatius. « Je lui ai demandé le tribunat pour M. Curtius. . (Lettres à Quintus, 11, xv; Lettres familières, VII, v, Lettre à César.) Trebatius, quoique mauvais soldat, fut traité avec bienveillance et nommé d'emblée tribun militaire, « Je m'étonne que vous ayez fait fi des avantages du tribunat, surtout lorsque l'on vous dispensait des fatignes du service militaire. » (Cieéron, Lettres familières, VII, vIII.) - « Résignez - vous au service militaire, et demeurez. » (Cicéron, Lettres familières, VII, x1.) Trebatius se montra pen satisfait, se plaignant de la rigueur du service, et, lorsque César passa en Bretagne, il resta prudemment sur le continent.

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXVIII, xxxvi.

<sup>(\*)</sup> Geci prouve qu'alors, en Italie, un grand nombre d'esclaves étaient Germains.

n'obéiront pas, ne lèveront pas les enseignes (signa laturi) (1): ces propos ne sauraient l'émouvoir; le soldat ne méconnaît la voix de son chef que lorsque celui-ci est, par sa faute, abandonné de la fortune ou convaincu de cupidité on de malversation. Pour lui, sa vie entière prouve son intégrité; la guerre des Helvètes, son heureuse fortune; c'est pourquoi, sans différer, il lèvera le camp dès le lendemain matin, car il est impatient de savoir si, chez le soldat, la crainte l'emportera sur l'honneur et le devoir. L'armée ne dût-elle pas le suivre, il partira seul avec la 10 légion, dont il fera sa cohorte prétorienne. César avait toujours affectionné cette légion, et, à cause de sa valeur, il avait en elle la plus grande confiance.

Ce langage où, sans recourir aux riguenrs de la discipline, César faisait appel à l'honneur, exaltant à la fois l'émulation et de ceux qu'il comblait d'éloges et de ceux dont il feignait de dédaigner les services, cette fière revendication des droits du commandement produisit une merveilleuse révolution dans les esprits et inspira aux troupes une vive ardeur de combattre. La 10' légion d'abord chargea ses tribuns de le remercier de la bonne opinion qu'il avait d'elle, et se déclara prête à marcher. Les autres légions lui adressèrent ensuite des excuses par leurs tribuns et leurs centurions de première classe, nièrent leurs hésitations et leurs craintes, et prétendirent n'avoir jamais porté sur la guerre un jugement qui n'appartenait qu'au général (\*).

Marche vers la vallée du Rhin. V. Cette agitation calmée, César s'informa des routes à snivre auprès de Divitiacus, qui, de tous les Gaulois, lui inspirait le plus de confiance. Pour se porter de Besançon dans la vallée du Rhin, à la rencontre d'Arioviste, l'armée romaine avait à parcourir le nord de la chaîne du Jura. Ce

<sup>(1)</sup> Cette expression latine indiquait la mise en marche des troupes.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 1, xLI.

pays se compose de deux parties bien distinctes. La première comprend la vallée du Doubs depuis Besançon jusqu'à Montbéliard, la vallée de l'Oignon et le pays intermédiaire, contrée montagneuse, accidentée, très-boisée, et sans doute, à l'époque de la guerre des Gaules, plus difficile qu'aujour-d'hui. L'autre partie, celle qui commence au coude prononcé que le Doubs forme près de Montbéliard, se compose d'ondulations allougées qui diminuent graduellement jusqu'à s'effacer dans les plaines du Rhin. Elle est beaucoup moins boisée que la première et offre des communications plus faciles. (Voir planche 4.)

César, comme il l'avait annoncé, partit le lendemain du jour de son allocution, et, décidé à conduire son armée par un pays ouvert, il contourna la région montagneuse et tourmeutée dont nous venous de parler, faisant ainsi un circuit de plus de cinquante milles (1) (75 kil.), qui est représenté par une demi-circonférence dont le diamètre serait la ligne menée de Besançon à Arcey; elle suit la route actuelle de Besançon à Vesonl jusqu'à Pennesières, et se continue par

(1) On a beauconp discuté sur les mots : millium amplius quinquaginta circuitu. Les uns prétendent que le chiffre de cinquante milles indique la totalité du trajet, et qu'ainsi César aurait mis sept jours à parcourir cinquante milles, ce qui ferait environ sept kilomètres par jour ; cette supposition est inadmissible. D'antres prétendent, au contraire, qu'il faut allonger de cinquante milles le trajet direct. Un passage des Commentaires réfute cette dernière interprétation (Guerre civile, I, LxIV); on y lit en effet : Ac tantum fuit in militibus studii, ut, millium VI ad iter addito circuitu, etc. Ce qui montre que, lorsque César entend parler d'un détour à ajouter à la longueur totale du trajet direct, il a soin de l'indiquer. Nous croyons donc plus simple d'admettre que les cinquante milles ne sont qu'une partie du trajet effectué pendant les sept jours de marche, c'est-à-dire que, après avoir fait un détour circulaire de cinquante milles, qui exigea trois on quatre jours, César eut encore à marcher quelque temps avant de rencontrer l'ennemi, en suivant la route directe de Besançon au Rhin. L'étude du terrain justifie complétement cette manière de voir, car il suffisait à César de faire un détour de cinquante milles (75 kil.) pour contourner le pâté montagueux qui s'étend de Besaucon à Montbéliard.

Vallerois-le-Bois et Villersexel jusqu'à Arcey. Il put exécuter en quatre jours ce trajet; puis il reprit, à partir d'Arcey, la voie directe de Besançon au Rhin, par Belfort et Cernay.

Le septième jour d'une marche non interrompue depuis Besançon, il apprit par ses éclaireurs que les tronpes d'Arioviste n'étaient plus qu'à vingt-quatre milles (36 kil.) de distance.

En supposant 20 kilomètres par étape, l'armée romaine aurait parcouru en sept jours 140 kilomètres, et serait parvenue sur la Thur, près de Gernay. (Il y a de Besançon à la Thur, par la ronte indiquée, 140 kilomètres environ.) A ce moment, Arioviste aurait été campé à 36 kilomètres des Romains, au nord, près de Golmar.

Instruit de l'arrivée de César, Arioviste lui envoya dire « qu'il consentait à une entrevue, maintenant que le général romain s'était rapproché, et que, pour lui-même, il n'y avait plus de danger à s'y rendre. » César ne rejeta point cette ouverture, supposant Arioviste revenu à des idées plus raisonnables.

L'entrevue fut fixée an cinquième jour suivaut (1). Dans l'intervalle, pendant que de fréquents messages étaient échangés, Arioviste, qui redoutait quelque embûche, stipula, comme condition expresse, que César n'amènerait avec lui aucun fantassin, et que des deux côtés on se contenterait de cavalerie pour escorte. Celui-ci, ne voulant fournir aucun prétexte à une rupture, y consentit, mais, n'osant pas com-

<sup>(9)</sup> On doit croire que pendant les pourparlers Arioviste se rapprocha du camp romain, afin de rendre les messages plus faciles, car s'il était resté à 36 kilomètres de César, il faudrait admettre que l'aruée germaine, qui plus lard s'avanca vers le camp romain, dans une seule journée, jusqu'à la distance de 9 kilomètres, aurait fait une marche de 25 kilomètres au moins, ce qui n'est pas probable, puisqu'elle trainait avec elle des chariots, des femmes et des enfants.

mettre la sûreté de sa personne aux cavaliers gaulois, il fit monter leurs chevaux par des hommes de la 10º légion, ce qui donna licu à ce mot plaisant d'un soldat : « César va au delà de sa promesse : il devait nous faire prétoriens, il nous fait chevaliers (1). »

Entrevue de César et d'Arioviste. VI. Entre les deux armées s'étendait une vaste plaine, celle que traversent l'Ill et la Thur; un tertre assez considérable s'y élevait à une distance presque égale de l'un et de l'autre camp (\*). Là eut lieu le rendez-vous des deux chefs. César plaça à deux cents pas du tertre sa légion montée. La cavalerie d'Arioviste se tint à la même distauce. Celui-ci

(9) Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis..... (Guerre des Gaules, 1, xiin.) Cette phrase suffirait à elle seule pour prouver que la rencontre des deux armées ent lien dans les plaines de la haute Alsace. On se demande comment, malgré un texte si formel, divers écrivains ont pu placer le champ de bataille dans les montagnes du Jura, où l'on ne trouve nulle part une plaine de quelque étendue. Ce n'est qu'à la hauteur de Mulhouse, au nord de la Doller, que s'ouvre la vaste plaine de la vallée du Rhin.

César emploie trois fois le mot tumulus ponr désigner l'éminence sur laquelle ent lieu son entrevue avec Arioviste, et il ne l'appelle jamais collis. N'est-il pas évident, dès lors, qu'on doit se représenter ce tumulus comme un tertre arrondi, isolé dans la plaine? Or il est à considérer que la plaine qui s'étend au nord de la Doller, entre Vosges et Rhin, renferue un assez grand nombre de petites éminences arrondies, anxquelles le mot collis ne conviendrait pas et que l'expression de tertre ou tumulus caractérise parfaitement. Les plus remarquables sont situées, l'une près de Feldkirch, l'autre, entre Wittenheim et Ensisheim. On peut croire que l'entrevue eut lieu sur un de ces tertres, cotés 331 sur la planche 6.

Le général de Gœler a adopté pour le lieu de l'entrevue une éminence qui s'élève sur la rive gauche de la petite Doller, au nord du village d'Aspach-le-Bas. César cût appelé collis cette éminence, car elle est assez vaste, et, par sa forme allongée, mais nullement arrondie, elle ne représente aucunement à l'œit ce qu'on nomme d'ordinaire un tertre ou un tumutus; de plus, cette hauteur n'est pas, à proprement parler, dans la plaine, contrairement au texte. Elle n'est séparée des collines situées au sud que par un ruisseau, et la plaine commence seulement à partir de la pente septentrionale.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, I, xun.

demanda que l'entretien eût lieu à cheval, et que chacun des deux chefs ne se fit snivre que de dix cavaliers. Lorsqu'ou fut en présence, César rappela à Arioviste ses bienfaits, ceux du sénat, l'intérêt que la République portait aux Éduens, et cette politique constante du peuple romain qui, loin de souffrir l'abaissement de ses alliés, veillait sans cesse à leur élévation. Il renouvela ses premières conditions.

Arioviste, au lieu de les accepter, fit valoir ses prétentions : « Il n'avait traversé le Rhin qu'à la prière des Gaulois; les terres dont on l'accusait de s'être emparé lui avaient été cédées; on était venu ensuite l'attaquer, et il avait dispersé ses ennemis; s'il a cherché l'amitié du peuple romain, c'est dans l'espoir d'y trouver avantage; si elle lui devient préjudiciable, il y renouce; s'il a fait passer tant de Germains dans la Gaule, c'est pour sa sûreté personnelle; la partie qu'il occupe est à lui, comme celle qu'occupent les Romains est à eux : ses droits de conquête sont antérieurs à ceux de l'armée romaine, qui jamais n'avait franchi les limites de la Province. César n'est dans la Gaule que pour le perdre. S'il ne se retire pas, il le regardera comme un ennemi, et sa mort lui vandra, il en est certain, la reconnaissance d'un grand nombre des premiers et des plus illustres personnages de Rome; ils lui ont fait savoir par des envoyés qu'à ce prix il gagnerait leur bienveillance et leur amitié. Mais si ou lui laisse la libre possession de la Gaule, il se charge de tontes les guerres que César voudrait entreprendre. »

Celui-ci insista sur les raisons qu'il avait fait valoir : « Il n'était pas dans les principes de la République d'abandonner ses alliés; il ne croyait pas que la Gaule appartint à Arioviste plutôt qu'au peuple romain. Lorsque jadis Q. Fabius Maximus vainquit les Arvernes et les Rutènes, Rome lenr fit grâce, ne réduisit pas leur pays en province et ne leur imposa point de tribut. Si donc on invoque la priorité de conquête, les droits des Romains à l'empire de la Gaule

sont les plus justes; et si l'on préfère s'en rapporter au sénat, la Gaule doit être libre, puisque, après la victoire, le sénat a voulu qu'elle conservât ses lois. »

Pendant ce colloque, on avertit César que la cavalerie d'Arioviste s'approchait du tertre et lançait sur les Romains des pierres et des traits. César rompit aussitôt la conférence, se retira vers les siens et leur défendit de riposter, uon par crainte d'un engagement avec sa légion d'élite, mais afin d'éviter, s'il venait à battre les ennenis, le soupçon d'avoir profité de leur bonne foi pont les surprendre dans une entrevue. Cependant l'arrogance d'Arioviste, la déloyale attaque de ses cavaliers, la rupture de la conférence, bientôt conunes, excitèrent l'ardeur et l'impatience des tronpes romaines.

Deux jours après, Arioviste fit proposer la reprise des pourparlers on l'envoi d'un des lieutenants de César. Celuici refusa, d'autant plus que, la veille, les Germains étaient encore venus laucer des traits sur les Romains, et qu'ainsi son lieutenaut n'aurait pas été à l'abri des injures des barbares. Il tronva plus prudent de députer Valerius Procillus, fils d'un Gaulois devenu citoyen romain, qui parlait la langue celtique, familière à Arioviste, et M. Mettius, lié avec le roi germain par les droits de l'hospitalité. A peine étaient-ils dans le camp d'Arioviste, que celui-ci les fit jeter dans les fers, en les traitant d'espions (1).

Manceuvres des deux armées, VII. Le même jour, le roi germaiu leva son camp et vint l'établir au pied des Vosges (sub monte), à six mille pas de celui de César, entre Soultz et Feldkirch, non loin de la Lauch. (Foir planche 6.) Le lendemain il traversa la Thur, près de son confluent avec l'III, remonta la rive gauche de l'III et de la Doller, et, après avoir repoussé avec sa cava-

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 1, xivii

lerie les Romains qui s'opposaient à sa marche (1), il ne s'arrêta qu'à Reiningen, après avoir dépassé de deux milles (3 kil.) le camp romain. Arioviste, par cette manœnvre, coupait les communications de César avec la Séquanie et le pays éduen, mais il laissait libres les communications avec le pays des Lenques et celni des Lingons (4). (Voir la carte de la Gaule, planche 2.) Les deux armées campèrent ainsi à une faible distance l'une de l'autre. Pendant les cinq jours qui suivirent, César fit sortir chaque jour ses troupes et les rangea en bataille à la tête du camp (pro castris suas copias produxit), sans ponyoir attirer les Germains au combat; tout se bornait à des escarmonches de cavalerie, auxquelles ces derniers étaient fort exercés. A six mille cavaliers était adjoint un pareil nombre de fantassins d'élite, parmi lesquels chaque cavalier en avait choisi un chargé de veiller sur lui dans les combats. Selon les circonstances, les cavaliers se repliaient sur les hommes à pied on cenx-ci se portaient à leur secours. Telle était leur agilité, qu'ils suivaient les chevaux à la course en s'attachant à la crinière (8).

César, voyant qu'Arioviste persistait à se renfermer dans son camp et à lui intercepter les communications, chercha à les rétablir, choisit une position avantageuse, à environ six cents pas (900 mètres) au delà de celle qu'occupaient les Germains, et y dirigea son armée rangée sur trois lignes. Il tint la première et la seconde sous les armes, et employa la troisième aux retrauchements. L'emplacement sur lequel il

<sup>(</sup>i) Dion-Gassins (XXXVIII, xvvIII) dit que la cavalerie germaine fit éprouver de grandes pertes aux Romains, et qu'alors seulement il fut possible à Arioviste de dépasser le camp de César.

<sup>(9)</sup> Il n'est pas sans intérêt de remarquer que les communications de César avec les Leuques et les Lingous restaient libres. On a vu dans son allocution de Besançon qu'il comptait demander à ces peuples une partie de ses approvisionnements.

<sup>(1)</sup> Tacite (Germanie, VI, xxxII) et Tite-Live (XLIV, xxxII) parlent de cette manière de combattre des Germaius.

s'arrêta est pent-être l'éminence située sur la petite Doller, au nord de Schweighausen. Arioviste y envoya seize mille hommes environ de troupes légères et toute sa cavalerie pour effrayer les Romains et empécher les travaux. Néanmoins la troisième ligne les continua et les deux premières reponssèrent l'attaque. Le camp une fois fortifié, César y laissa deux légions avec une partie des auxiliaires, et ramena les quatre autres au camp principal. Les deux camps romains étaient éloignés l'un de l'autre de 3,600 mètres.

Jusque-là César s'était contenté de faire sortir ses troupes et de les adosser à ses retranchements; le jour suivant, fidèle à sa tactique (instituto suo) d'attirer Arioviste au combat, il les disposa à une certaine distance en avant du grand camp et les mit en bataille (paulum a majoribus castris progressus, aciem instruxit). Malgré cette position avancée (ne tum quidem), celui-ci persista à ne pas se présenter. L'armée romaine rentra vers midi : aussitôt une partie des troupes germaines attaqua le petit camp. Des deux côtés on se battit vivement jusqu'an soir; il y ent beancoup de blessés de part et d'autre. Étonné de voir, malgré cet engagement, Arioviste éviter une bataille générale, César interrogea les prisonniers et apprit que les mères de famille, chargées de consulter le sort, avaient déclaré que les Germains ne pouvaient être vainqueurs s'ils combattaient avant la nouvelle lunc (1).

Bataille contre les Germains, VIII. Le lendemain, laissant dans les deux camps une garde suffisante, César plaça tous ses auxiliaires à la vue de l'ennemi, en avant du petit camp; le nombre des légionnaires étant moindre que celui des Germains, il voulait dis-

<sup>4)</sup> Guerre des Gaules, I, L. — Les prédictions de leurs prétresses, qui prétendaient connaître l'avenir par le bruit des eaux, par les tourbillons que les courants font dans les rivières, leur défendaient de livrer bataille avant la nouvelle lune. (Plutarque, César, xx.)

simuler son infériorité en étalant d'autres troupes. Pendant que les barbares prenaient ces auxiliaires pour les deux légions qui occupaient le petit camp, celles-ci sortirent par la porte Décumane, et, sans être aperçues, allèrent rejoindre les quatre autres. Alors il rangea ses six légions sur trois lignes, et, marchant en avant, il les conduisit jusqu'au camp ennemi (usque ad castra hostium accessit). Ce mouvement offensif ne permettait plus aux Germains d'éviter la bataille : ils sortirent de leur camp, descendirent dans la plaine (1), se mirent en ligne, par ordre de nations, à des intervalles égaux, Harudes, Marcomans, Suèves, Triboques, Vangions, Némètes, Sédusiens; et, pour s'enlever toute possibilité de fuir, s'enfermèrent latéralement et en arrière par une enceinte de voitures et de chariots, sur lesquels ils firent monter leurs femmes; échevelées et tout en pleurs, elles conjuraient les guerriers marchant au combat de ne pas les livrer en esclavage aux Romains. Dans cette position, l'armée romaine faisait face à l'est, l'armée germaine face à l'ouest, et leurs lignes s'étendaient dans un espace convert aujourd'hui, en partie, par la forêt de Nonnenbruch (2).

César, pour animer encore plus ses soldats, crut devoir leur donner des témoins dignes de leur conrage, et mit à la tête de chaque légion, soit un de ses lieutenants, soit son questeur (3). Lui-même, avec son aile droite, engagea le

<sup>(9) «</sup> Ayant escarmonché contre leurs retranchements et les collines sur lesquelles ils étaient campés, il les exaspéra et excita à tel point leur colère qu'ils descendirent et combattirent à outrance. « (Plutarque, César, xxx.)

<sup>(9)</sup> Le général de Gœler adopte ce même champ de bataille, mais il differe avec nous en ce qu'il place les Romains le dos au Rhin. Il serait impossible de comprendre en ce cas comment, après leur defaite, les Germains auraient pu s'enfuir vers ce fleuve, César leur coupant toute retraite, et comment Arioviste, comptant sur l'arrivée des Suèves, aurait mis César entre lui et les renforts qu'il attendait.

<sup>(2)</sup> Comme les légions étaient au nombre de six, la phrase ci-dessus prouve que dans cette campagne César avait un questenr et cinq lieutenants. (Yoùr Appendice D.)

combat du côté où les Germains semblaient moins forts. Au signal donné, les légions s'élancent en avant; l'eunemi, de son côté, se précipite à leur rencontre. De part et d'autre l'impétuosité est si grande que les Romains, n'ayant pas le temps de se servir du pilum, le jettent et combattent de près avec l'épée. Mais les Germains, suivant leur coutume, pour résister à une attaque de ce genre, se forment rapidement en phalanges de trois à quatre cents hommes (1) et couvrent leurs têtes nues de leurs boucliers. Ils sont si serrés que, même morts, ils restent encore debout (2). Telle fut l'ardeur des légionnaires, que plusieurs s'élancèrent sur ces espèces de tortues, arrachant les boucliers et frappant d'en haut les ennemis (8). L'épée courte et acérée des Romains avait l'avantage contre les longues épées des Germains (4). Toutefois, d'après Appien, les légions durent surtout la victoire à la supériorité de leur tactique et à l'ordre qu'elles gardaient dans les rangs (b). La gauche d'Arioviste ne résista pas longtemps; mais, tandis qu'elle était repoussée et mise en fuite, la droite, formée de masses profondes, pressait vivement les Romains. Le jeune P. Crassus, chef de la cavalerie, éloigné de la mélée et mieux placé pour juger des incidents de la bataille, s'en apercut, envoya la troisième ligne au secours des légions ébranlées et rétablit le

<sup>(</sup>i) Dion-Cassius, XXXVIII, x.i.x. Nous avons adopté la version de Dion-Cassius, ne pouvant admettre avec Orose qu'une armée de plus de cent mille hommes ne formit qu'une seule phalange.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassins, XXXVIII, xLIX.

<sup>(9)</sup> Orose s'exprime ainsi : « Réunis en une phalange et la tête protégée par leurs boucliers, ils tentérent ainsi à couvert de rompre les lignes romaines; mais quelques Romains, non moins agiles qu'andacient, se précipitérent sur cette espèce de tortue, prirent les soldats gennains copp à corps, leur arrachèrent leurs boucliers, dont ils étaient recouverts comme avec des écailles, et leur transpercèrent les épanles. « (Orose, VI, vn.)

<sup>(4)</sup> Dion-Cassins, XXXVIII, xLIX.

<sup>(</sup>b) Appieu, Guerre celtique, IV, 1, 3.

combat. Bientôt la droite d'Arioviste dut céder à son tour : la déroute alors fut générale; les Germains ne cessèrent de fuir qu'en arrivant au Rhin, à cinquante milles du champ de bataille (b). Ils descendirent sans doute la vallée de l'Ill jusqu'à Rhinau, parcourant ainsi de nouveau une partie du chemin par lequel ils étaient venus. (Foir planche 4.) César lança contre eux sa cavalerie; tous ceux qu'elle atteignit furent taillés en pièces; les autres tentérent de passer le fleuve à la nage, ou cherchèrent leur salut sur des barques. De ce nombre fut Arioviste, qui se jeta dans une nacelle (b) qu'il trouva attachée à la rive. Suivant Plutarque et Appien(a), quatre-vingt mille hommes périrent dans le combat et pendant la déroute. Les deux femmes du roi germain eurent le même sort : la première était Suève, la seconde Norique;

(b) Les manuscrits suivis par les auciens éditeurs des Commentaires portaient, quelques-aus le chiffre de 50 milles, la plupart celui de 5 milles. Il nous semble que César a écri 50 milles. Cela est prouvé par les termes mêmes qu'il emploie, neque prius fugere destiterunt..... qui ne sauraient se rapporter à une fuite de quelques milles seulement. De plus, le témoignage des anciens auteurs confirme le chiffre de 50 milles : Paul Orose rapporte que le carnage s'étendit sur un espace de 40 milles, Plutarque, sur 300 ou 400 stales, c'est-à-dire 35 on 50 milles, selon les éditions, et J. Celsus (Pétrarque) (De vita J. Cæsaris, 1, p. 40, éd. Lemaire) dit usque ad ripam Rheni fuga perpetua fuit, phrase où l'expression perpetua est significative.

Les écrivains modernes, comprenant à tort que César avait indiqué la distance, c'est-à-dire la ligne la plus courte du champ de bataille au Rhin, ont longuement discuté sur le chiffre à adopter. Ils n'ont pas vu que le texte latin fait connaître non pas précisément la distance du champ de bataille au Rhin, mais la longueur de la ligne de retraite depuis le champ de bataille jusqu'au fleuve. Cette ligne a pu être oblique par rapport au Rhin, car il est probable que les Germains se sont retirés en descendant la vallée de l'Ill, qu'ils avaient remontée précédemment. Il convient donc de chercher vers Rhinau le point où ils ont tenté de repasser le fleuve.

(9) D'après Dion-Cassius (XXXVIII, 1), Arioviste, suivi de ses cavaliers, reussit à échapper, Sur la rive droite, il rassembla les fuyarda; mais il mourut pen de temps après (Guerre des Gaules, V, XXIX), peut-être à la suite de ses blessures.

<sup>(3)</sup> Appien, Guerre celtique, IV, 1, 3. - Plutarque, César, xxt.

de ses deux filles, l'une fut tuée et l'autre prise. César dit qu'en poursuivant lui-même l'ennemi avec ses cavaliers, il éprouva un plaisir égal à celui de la victoire lorsqu'il retrouva d'abord Procillus, chargé d'une triple chaîne, et qui avait vu trois fois les barbares consulter le sort pour savoir s'ils le brûleraient vif, ensuite M. Mettius, tous deux, comme on sait, envoyés par lui auprès d'Arioviste.

Le bruit de ce glorieux fait d'armes s'étant répandu au delà du Rhin, les Suèves venus sur ses bords retournèrent chez eux. Les Ubiens, habitant près du fleuve, poursuivirent leurs bandes frappées de terreur, et tuèrent un nombre considérable de fuyards.

César, ayant terminé deux grandes guerres en une seule campagne, mit son armée en quartiers d'hiver chez les Séquanes, un peu plus tôt que la saison ne l'exigeait, vers le milieu de septembre, et la laissa sous les ordres de Labienus. Il partit ensuite et alla tenir les assemblées dans la Gaule cisalpine (1).

Observations.

IX. Plusieurs choses sont à remarquer dans cette dernière guerre :

1º La résolution prise par César de s'emparer de Besançon et d'y prévenir Arioviste. On voit l'importance qu'il attache à cette place d'armes comme point d'appui et comme centre de ravitaillement;

2º La facilité avec laquelle une légion tout entière se transforme en cavalerie;

3° L'emploi judicieux que César fait de ses troupes légères (alarii), les réunissant en masse, afin que l'ennemi croie à un plus grand nombre de légions;

4º Enfin, cette circonstance singulière que la troisième

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 1, Lin. — La guerre contre Arioviste devint le sujet d'un poème de P. Terentius Varron Atacinus (De Bello Sequanico). (Priscien, X, p. 877, P.)

ligne, qui sert de réserve et qui décide du sort de la journée, reçoit du jeune P. Crassus, et non du général en chef, l'ordre d'attaquer.

Les dates des principaux événements de cette année peuvent être indiquées de la manière suivante :

| Rendez-vous des Helvêtes sur les bords du Rhône (jour   |    |            |
|---------------------------------------------------------|----|------------|
| de l'équinoxe)                                          | 24 | mars.      |
| César leur refuse le passage à travers la Province      | 8  | avril.     |
| Arrivée au confluent du Rhône et de la Saône des        |    |            |
| légions venues d'Italie et d'Illyrie                    | 7  | juin.      |
| Défaite des Tigurins sur la Saône                       | 10 | juin.      |
| Passage de la Saône par César                           | 12 | juin.      |
| 15 jours de marche environ (Guerre des Gaules,          |    |            |
| 1, xv) du 13 au                                         | 27 | juin.      |
| Manœuvre de Labienus pour surprendre les Helvètes.      | 28 | juin.      |
| Bataille de Bibracte                                    | 29 | juin.      |
| César reste 3 jours à enterrer les morts, se met en     |    |            |
| marche le 4°, emploie 6 jours à se rendre du champ      |    |            |
| de bataille chez les Lingons, y atteint les Helvètes en |    |            |
| retraite du 30 juin au                                  | 8  | juillet.   |
| Négociations avec Arioviste (un mois), du 8 juillet au  | 8  | août.      |
| Départ de Gésar (de Tonnerre, à la rencontre d'Ario-    |    |            |
| viste)                                                  | 10 | août.      |
| Arrivée de César à Besançon                             | 16 | août.      |
| Séjour à Besançon du 16 au                              | 22 | août.      |
| Départ de Besançon (« la moisson est mûre, » Guerre     |    |            |
| des Gaules , I , xL)                                    | 22 | août.      |
| Marche de 7 jours, de Besançon au Rhin, du 22 au        | 28 | aoúť.      |
| Entrevue (5 jours après)                                | 2  | septembre. |
| Manœuvres (8 jours environ) du 3 au                     | 10 | septembre. |
| Bataille de la Thur (livrée avant la nouvelle lune, qui |    |            |
| eut lieu le 18 septembre)                               | 10 | septembre. |
|                                                         |    |            |

## CHAPITRE CINQUIÈME.

GUERRE CONTRE LES BELGES.

AN DE ROME 697.

(Livre II des Commentaires.)

Ligue des Belges. César s'avance de Besançon vers l'Aisne, 1. Les éclatants succès remportés par César sur les Helvètes et les Germains avaient délivré la République d'un immense danger, mais en même temps ils avaient éveillé la méfiance et la jalousie de la plupart des nations de la Gaule. Elles conçurent pour leur indépendance des craintes qu'augmenta encore la présence de l'armée romaine en Séquanie. L'irritation fut des plus vives parmi les Belges. Ils redoutaient d'être attaqués à leur tour, une fois la Gaule celtique pacifiée. Ils étaient en outre excités par des hommes considérables, qui comprenaient que, sous la domination romaine, il leur serait moins facile de s'emparer du pouvoir. Une ligue menaçante se forma entre les diverses penplades de la Belgique; elles se donnèrent réciproquement des otages.

César apprit ces événements dans la Gisalpine, par le bruit public et par des lettres de Labienus. Inquiet de ces nouvelles, il leva deux légions en Italie, et, au commencement du printemps (1), les envoya dans la Gaule, sons la conduite du lieutenant O. Pedius (8). Il est probable que ces

<sup>(</sup>i) « Inita æstate » (Guerre des Guules, II, n). — Æstas, d'après Forcellini, signifie l'époque comprise entre les deux équinoxes du printemps et de l'automne.

<sup>(2)</sup> Voir sa biographie, Appendice D.

troupes, pour se rendre plus promptement en Séquauic, franchirent le grand Saint-Bernard, car Strabon raconte qu'une des trois routes qui conduisaient de l'Italic en Gaule passait par le mont Pœninus (grand Saint-Bernard), après avoir traversé le pays des Salasses (vallée d'Aoste), et que ce dernier penple offrit d'abord aux troupes de César de leur faciliter le passage des montagnes en aplanissant les routes et en jetant des ponts sur les torrents; mais que changeant tout à coup d'attitude, il avait roulé sur elles des rochers et pillé leurs bagages. C'est sans doute à la snite de cette défection que, vers la fin de l'aunée 697, César envoya, comme on le verra plus tard, Galba dans le Valais, pour se venger de la perfidie des montagnards et pour ouvrir une communication sûre avec l'Italie (1).

Dès que les fourrages furent assez abondants, il rejoignit ses légious, probablement à Besançon, puisque, on s'en sonvient, elles avaient été mises en quartiers d'hiver dans la Séquanie. Il chargea les Sénonais et les autres Celtes voisins de la Belgique d'observer ce qui s'y passait et de l'en informer. Leurs rapports furent unanimes : on levait des troupes, une armée se rassemblait. César se décida alors à entrer immédiatement en campague.

Son armée comptait huit légions, dont six anciennes et deux récemment levées dans la Gisalpine; elles portaient les nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Comme leur effectif, par suite des marches et des combats antérieurs, ne devait pas être au complet, on peut admettre eu moyenne 5,000 hommes par légion, ce qui fait 40,000 hommes d'infanterie. En y ajontant un tiers d'auxiliaires, archers crétois, frondeurs, Numides, le total de l'infanterie aurait été de 53,000 hommes. Il y avait de plus 5,000 hommes de cavalerie et un corps éduen sous les ordres de Divitiacus. Ainsi l'armée de César

7 \*

<sup>(1)</sup> Strabon, IV, 171, V, 174.

s'élevait au moins à 60,000 soldats, sans compter les servants pour les machines, les conducteurs et les valets, qui, d'après l'exemple cité par Orose, moutaient à un chiffre très-considérable (1).

Après avoir assuré les vivres, César partit de Besançon, dans la seconde quinzaine de mai, passa la Saône à Seveux (Voir planche 4), traversa le pays des Lingons dans la direction de Langres, à Bar-snr-Anbe, et entra, vers Vitry-le-François, sur le territoire des Rèmes, ayant mis environ quinze jours à parçourir 230 kilomètres, distance de Besancon à Vitry-le-François (\*\*).

Les Rèmes furent le premier peuple belge qu'il rencontra sur sa route (qui proximi Galliæ ex Belgis sunt). Frappés de sa soudaine apparition, ils euvoyèrent deux députés, Iccius et Audecumborius, les premiers personnages du pays, pour faire leur sonmission, offrir des vivres et tonte espèce de secours. Ceux-ci lui apprirent que tous les Belges étaient en armes, que les Germains d'en deçà du Rhin s'étaient joints à la coalition; quant aux Rèmes, ils s'étaient refusés d'y prendre part, mais l'exaltation était si grande qu'ils u'avaient pas pu détourner de leurs projets belliqueux les Suessions eux-mèmes, qui cependant leur étaient unis par une communauté d'origine, de lois et d'intérêts. « Les Belges, ajoutaient-ils, fiers d'avoir été autrefois les seuls de la Gaule à préserver leur territoire de l'invasion des Cimbres et des Teutons, avaient la plus haute idée de

<sup>(\*) «</sup> En l'an 642, le consul C. Manlius et le proconsul Q. Cæpion furent battus par les Ginbres et les Teutons, et il périt 80,000 Romains ou alliés et 40,000 valets (calones et lixæ). De toute l'armée il ne s'échappa que dix hommes. « (Orose, V., xv.) Ces données sont sans doute exagérées, pnisque Orose paraît avoir puisé ses renseignements dans Valerius d'Antinun, et que celni-ci, selon Tite-Live (XXXIII, x; XXXVI, xxxvın), avait l'habitude de grossis ses chiffres.

<sup>(9)</sup> Ce trajet, le plus direct pour aller de Besançon chez les Rèmes, est indiqué encore aujourd'hui par de nombreux vestiges de la voie romaine qui joignit plus tard Vesontio à Durocortorum (Besançon à Reims).

leur propre valeur. Dans leur assemblée générale, les divers peuples s'étaient engagés à fournir les contingents suivants : les Bellovaques, les plus guerriers, pouvant mettre sur pied 100,000 hommes, en ont promis 60,000 d'élite; ils prétendent à la direction suprême de la guerre. Les Suessions, leurs voisins, maîtres d'une contrée vaste et fertile, où l'on compte douze villes, donnent 50,000 hommes : ils ont pour roi Galba, qui a recu, du consentement des alliés, le commandement en chef. Les Nerviens, les plus éloignés de tous et les plus barbares d'entre ces peuples, fournissent le même nombre; les Atrébates, 15,000; les Ambiens, 10,000; les Morins, 25,000; les Ménapiens, 7,000; les Calètes, 10,000; les Véliocasses et les Véromanduens, 10,000; les Aduatiques, 19,000, enfin les Condruses, les Éburons, les Cérèses et les Pæmanes, compris sous la dénomination générale de Germains, doivent en euvoyer 40,000; en tout, 296,000 hommes (1), 19

Cesar campe a Berry-au-Bac. II. César put juger, d'après ces reuseignements, combien était formidable la ligue qu'il allait combattre. Sou premier soin fut d'essayer de diviser les forces ennemies; à cet effet, il détermina Divitiacus, malgré les relations d'amitié qui, depuis longtemps, unissaient les Éduens aux Bellovaques, à envahir, avec les tronpes éduennes, le territoire de ces derniers et à le ravager. Il exigea ensuite que le sénat des Rèmes se rendit auprès de lui et que les enfants des principes lui fussent amenés en otage; enfin, sur l'avis que Galba marchait à sa rencontre, il résolut de se porter au delà de l'Aisue, qui traversait la partie extrême du territoire des Rèmes (quod est in extremis Remorum finibus) (\*\*),

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, II, IV.

<sup>(</sup>b) Le mot fines, dans César, signific toujours territoire. On doit donc entendre par extremi fines les parties du territoire les plus éloignées du centre, et non une ligne indiquant la frontière, comme l'ont pensé certains traduc-

et de camper dans une forte position pour y attendre l'ennemi. La route qu'il avait suivie jusqu'alors menait droit à l'Aisne et la franchissait sur un pont, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le village de Berry-au-Bac. (Voir planche 7.) Il se dirigea en tonte hâte vers ce pont, le fit passer à son armée et assit son camp à droite de la route, sur la colline située entre l'Aisne et la Miette, petit ruisseau aux bords marécageux, qui se déverse dans cette rivière, entre Berry-an-Bac et Pontavert. (Voir planche 8.) La colline, dite de Mauchamp, s'élève très-peu (de 25 mètres environ) au-dessus de la vallée de l'Aisne, et dans sa longueur, de l'est à l'ouest, elle présente un espace suffisant pour que l'armée romaine pût s'y déployer. Latéralement elle se raccorde par de faibles ondulations au terrain environnant, et le versant qui regarde la Miette descend en pente douce vers les bords du ruisseau. Cette position offrait plusieurs avantages : l'Aisne défendait un des côtés du camp; les derrières de l'armée étaient protégés, et les transports de vivres pouvaient arriver en toute sûreté du pays rémois et d'autres pays amis. César fit construire sur la rive droite de l'Aisne, à l'extrémité du pout, un ouvrage où il établit un poste (Voir planches 8 et 9) (1), et il laissa de l'autre côté de la rivière le lieutenant Q. Titurins Sabinus avec six cohortes. Le camp fut entouré d'un retranchement de douze pieds de haut, et d'un fossé de dix-huit pieds de large (2).

teurs. L'Aisne traversait la partie septentrionale du pays des Rèmes et n'en formait pas la limite. (*Voir planche* 2.)

<sup>(9)</sup> Les retranchements de cette tête de pont, particulièrement le côté parallele à l'Aisne, se distinguent encore anjourd'hui à Berry-au-Bac. Les jardius de plusieurs habitants sont établis sur le rempart même, et le fossé apparaît à Pextérieur du village sous la forme d'une large cuvette. Les fouilles ont fait retrouver nettement le profil du fossé.

<sup>(1)</sup> Les fouilles exécutées en 1862, en faisant découvrir tous les fossés du

Cependant les Belges, après s'etre concentrés dans le pays des Suessions, au nord de l'Aisne, avaient envahi le territoire des Rèmes. Sur leur ronte et à huit milles du camp romain (Voir planche 7) était nue ville rémoise, appelée Bibrax (Vieux-Laon) (1), Les Belges la pressèrent vivement; elle se défendit avec peine tout le jour. Ces peuples, comme les Celtes, pour attaquer les places, les entouraient d'une foule de combattants, et, lançant partout une grande quantité de pierres, ils écartaient les défenseurs des murs; pnis, formant la tortne, ils s'avançaient contre les portes et sapaient la muraille. Lorsque la nuit ent suspendu l'attaque, Iccius, qui commandait dans la ville, fit dire à César qu'il ne pouvait tenir plus longtemps, à moins d'un prompt secours. Vers le milieu de la nuit, celui-ci fit partir pour Bibrax des Numides, des archers crétois et des frondeurs baléares, guidés par les messagers d'Iccius. Ce renfort releva le courage des assiégés et ôta l'espoir de s'emparer de la ville aux ennemis, qui, après

camp, ont montré qu'ils avaient 18 pieds de largeur sur 9 ou 10 de profondeur. (Voir planches 8 et 9.) Si donc on admet 10 pieds de largeur pour le terreplein du parapet, il aurait mesuré 8 pieds de hauteur, ce qui, avec la palissade de 5 pieds, donnerait à la créte du parapet 21 ou 22 pieds de commandement sur le fond du fossé.

(9) On a cherché l'emplacement de Bibrax à Bièvre, Bruyères, Neufchâtel, Beaurieux et sur la montagne dite le Vieux-Laon. Aujourd'hui que le camp de César est retrouré sur la colline de Mauchamp, il n'est plus pennis d'hésiter qu'entre Beaurieux et le Vieux-Laon, car, de toutes ces localités, ce sont les seules qui, comme l'exige le texte, soient distantes de huit milles du camp romain. Mais Beaurieux ne saurait convenir, par la raison que, quand même l'Aisne eût passé, lors de la guerre des Gaules, an pied des hauteurs où la ville est située, on ne comprendrait pas comment les renforts envoyés par César auraient pu traverser la rivière et pénétrer dans la place, que l'armée belge cût certainement investie de tous les côtés. Ce fait se conçoit facilement, au contraire, si l'on place Bibrax sur la montagne de Vieux-Laon, qui présente vers le sud des escarpements inexpugnables. Les Belges l'auront entourée de toutes parts excepté au midi, et c'est par la sans donte que, pendant la nuit, les renforts de César seront entrés dans la ville.

avoir passé quelque temps autour de Bibrax, dévasté les terres des Rèmes, brûlé les bourgs et les maisons, se dirigèrent vers les lieux où était César et s'arrêtèrent à moins de deux milles de son camp. Leurs feux, allumés sur la rive droite de la Miette, indiquaient un front de plus de 8,000 pas (12 kilom.).

Le grand nombre des ennemis et leur haute réputation de bravoure décidèrent le proconsul à différer la bataille. Si ses légions avaient à ses yeux une supériorité incontestable, il tenait à savoir ce qu'il pouvait attendre de sa cavalerie, composée de Gaulois. A cet effet, et pour éprouver en même temps le courage des Belges, il engagea contre eux, tous les jours, des combats de cavalerie dans la plaine ondulée, an nord du camp. Une fois certain que les sieus ne le cédaient pas en valeur à l'ennemi, il résolut d'en venir à une rencontre générale. En avant de ses retranchements s'étendait un terrain avantageux pour ranger l'armée en bataille. Cette position dominante était converte sur son front et sur sa gauche par le marais de la Miette; la droite scule demeurait sans appui, et les Belges auraient pu prendre les Romains en flauc dans l'espace compris entre le camp et le ruisseau, ou les tourner en passant entre le camp et l'Aisne. Afin de parer à ce danger, César fit creuser sur chacun des deux versants de la colline un fossé perpendiculaire à la ligne de bataille, d'environ 400 pas (600 mètres) de longueur, le premier qui allait du camp à la Miette, le second qui le joignait à l'Aisne. Aux extrémités de ces fossés il établit des redoutes où furent placées des machines (1).

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, II, viii. — (La planche 9 donne le plau du camp, qui a été retrouvé en entier, et celui des redoutes avec les fossés, tels que les fouilles les ont fait connaître; mais il nous a été impossible d'expliquer le tracé des redoutes.)

Combat sur l'Aisne.

III. Ces dispositions prises, laissant dans le camp les deux légions nouvellement levées, pour y servir de réserve au besoin, César mit les six autres en bataille, la droite appuyée aux retranchements. Les Belges firent également sortir leurs troupes et les déployèrent en face des Romains. Les deux armées s'observaient, chacune attendait pour attaquer avec avantage que l'autre passát les marais de la Miette. Cependant, tandis qu'elles demeuraient immobiles, la cavalerie se battait des deux côtés. Après une charge henreuse, César, voyant que l'ennemi persistait à ne pas s'engager dans les marécages, et ne voulant pas les traverser lui-même, fit rentrer ses légions. Aussitôt les Belges quittèrent leur position pour se porter vers l'Aisne, au-dessous du point où la Miette s'y déverse. Leur dessein était de franchir la rivière, entre Gernicourt et Pontavert, aux endroits gnéables, avec une partie de leurs troupes, d'enlever, s'ils le pouvaient, la redonte commandée par le lieutenant Sabinus, et de couper le pont, ou au moins d'intercepter les convois de vivres et de ravager le pays des Rèmes, au sud de l'Aisne, d'où les Romains tiraient leurs approvisionnements.

Déjà les barbares s'approchaient de la rivière, lorsque Sabinus les aperçut des hauteurs de Berry-au-Bac (1); il fit aussitôt avertir César, qui, avec toute sa cavalerie, les Numides armés à la légère, les frondeurs, les archers, passa le pont, et, en descendant la rive gauche, marcha à-la rencontre des ennemis vers l'endroit menacé. Lorsqu'il y arriva, quelques-uns avaient déjà traversé l'Aisue. Une lutte opiniâtre s'engage. Surpris au passage, les Belges éprouvent des pertes sensibles; cependant ils s'avancent intrépidement sur les cadavres pour franchir la rivière,

<sup>(!)</sup> Guerre des Gaules, II, xii. — Sabinus commandait évidemment des deux côtés de la rivière.

mais sont repoussés par une grele de traits; ceux qui étaient parvenus sur la rive gauche, enveloppés par la cavalerie, sont massacrés.

Retraite des Belges,

IV. Les Belges n'ayant pu ni emporter l'oppidum de Bibrax, ni attirer les Romains sur nu terrain désavantagenx, ni traverser l'Aisne, pressés d'ailleurs par le manque de vivres, prirent le parti de retourner chez eux, après être convenus de se rassembler de nouveau pour secourir le pays qui serait cuvahi le premier par l'armée romaine. La principale cause de cette résolution fut la nouvelle de l'imminente invasion de Divitiacus et des Édueus dans le pays des Bellovaques; ces derniers ne voulurent pas perdre un instant pour voler à la défense de leurs foyers. Vers dix heures du soir, les Belges se retirérent dans un tel désordre, que leur départ ressemblait à une fuite. César en fut informé aussitôt par ses espions; mais, craignant que cette retraite ne cachât un piége, il retint ses légions et même sa cavalerie dans le camp. Au point du jour, mieux instruit par ses éclaireurs, il fit partir toute sa cavalerie sous les ordres des lieutenants Q. Pedius et L. Aurunculeius Cotta (1), et les fit suivre par Labienus avec trois légions. Ces troupes tombérent sur les fuyards et en tuérent autant que le permit la durée du jour. Au coucher du soleil, elles cessèrent la ponrsuite, et, suivant l'ordre recu, revinrent an camp (2).

La coalition de ces Belges, si renommés par leur valeur, se trouvait ainsi dissoute. Cependant il importait au général romain, pour assurer la pacification du pays, d'aller soumettre jusque chez eux les peuples qui avaient osé se liguer contre lui. Les plus rapprochés étaient les Suessions, dout le territoire confinait à celui des Rémes.

<sup>(1)</sup> Voir les biographies des lieutenants de César, Appendice D.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 11, x1.

Prises de Noviodunum et de Bratuspantium.

V. Le lendemain de la fuite de l'ennemi, avant qu'il fût remis de son effroi, César leva son camp, traversa l'Aisne, descendit la rive gauche, envahit le pays des Suessions, arriva après une longue journée de marche (45 kil.) devant Noviodunum (Soissons) (Voir planche 7), et, apprenant que cette ville avait une faible garnison, il essaya, le même jour, de l'enlever d'assaut; il échoua, à cause de la largeur des fossés et de la hauteur des murs. Alors il retrancha son camp, fit pousser en avant des galeries couvertes (vineas agere) (1) et rassembler tout ce qui était nécessaire pour un siège. Cependant la foule des fuyards suessions se jeta la nuit suivante dans la ville. Les galeries ayant été approchées rapidement des murs, on établit les fondements d'une terrasse (a) pour passer le fossé (aggere jacto), et l'on construisit des tours. Les Gaulois, étonnés de la grandeur d'ouvrages inconnus, si promptement exécutés, demandérent à se rendre. Ils obtinrent la vie sauve, à la prière des Remes.

César reçut pour otages les principaux chefs du pays,

<sup>(</sup>i) Les vineæ étaient de petites baraques construites en charpentes légères et revêtues de claies ou de peaux d'animaux. (Végèce, l. IV, ch. xv.) Yoyez aussi les dessins de la colonne Trajane.

Dans un siége régulier, les vineæ étaient construites hors de la portée des traits, puis on les poussait en file les unes derrière les autres vers le mur de la place attaquée, c'est ce que l'on appelait ayere vineas; elles formaient ainsi de longues galeries convertes qui, tantôt placées perpendiculairement au mur et tantôt parallèlement, remplissaient le même office que les boyanx de communication et les parallèles dans les sièges modernes.

<sup>(9)</sup> La terrasse (agger) était un remblai fait avec des materiaux quelconques dans le but d'établir soit des plates-formes pour dominer les remparts d'une ville assiégée, soit des viadues pour amener les tenrs et les machines contre les murs, lorsque les abords de la place offraient des peutes trop difficiles à franchir. Ces terrasses servaient aussi parfois à combler le fossé. Le plus souvent les agger étaient faits de troncs d'arbres entre-croisés et emplés comme les sont les bois d'un bûcher. (Thucydide, Siége de Platée, II, LEXVI. — Lucain, Phursale, III, vers 395. — Vitruve, X, XNI, Colonne Trajune.)

les deux fils mêmes du roi Galba, et se fit livrer toutes les armes; il conduisit ensuite son armée dans le pays des Bellovaques, qui s'étaient enfermés, avec tout ce qu'ils possédaient, dans l'oppidum de Bratuspantinm (Breteuit) (°). L'armée n'en était qu'à cinq milles environ, lorsque tous les vieillards, sortant de la ville, vinrent, en tendant les mains, implorer la générosité du général romain; arrivé sons les murs de la place, et pendant qu'il établissait son camp, il vit les femmes et les enfants demander aussi, du haut des murs, la paix en suppliants.

Divitiacus, au nom des Éduens, intercéda en leur faveur. Après la retraite des Belges et le licenciement de ses troupes, il était retourné près de César. Celui-ci, qui, à la prière des Rèmes, venait de se montrer clément envers les Suessions, usa, à la sollicitation des Éduens, d'indulgence envers les Bellovaques. Obéissant ainsi à la même pensée politique d'accroître aux yeux des Belges l'influence des peuples alliés de Rome, il leur pardonna; mais, comme leur nation était la plus puissante de la Belgique, il exigea d'eux toutes leurs armes et six cents otages. Les Bellovaques déclarèrent que les promoteurs de la guerre, à la vue du malheur qu'ils avaient attiré sur lenr pays, s'étaient enfuis dans l'île de Bretagne.

Il est curieux de remarquer les relations qui existaient à cette époque entre une partie de la Gaule et l'Angleterre. Nous savons, en effet, par les Commentaires, qu'un certain Divitiacus, chef suession, le plus puissant de toute la Gaule, avait étendu autrefois son pouvoir jusque dans l'île de Bre-

<sup>(9)</sup> On hésite entre Beanvais, Montdidier on Bretenil. Nons adoptons Bretenil comme plus probable, d'après la Dissertation sur Bratuspantium par M. l'abbé Devic, enré de Monchy-le-Chiatt. Il fant remarquer cependant que M. l'abbé Devic ne place pas Bratuspantium à Breteuil même, mais tout près de cette ville, dans l'espace compris aujourd'hui entre les communes de Vaudenil, Caply, Beauvoir et ses dépendances. — Paris, 1843, et Arras, 1865.

tagne, et l'on vient de voir que les chefs de la dernière lutte contre les Romains trouvaient un refuge dans ce pays.

César marcha ensuite de Bratuspantium contre les Ambieus, qui se soumirent saus résistance (1).

Marche contre les Nerviens VI. L'armée romaine allait rencontrer des adversaires plus redoutables. Les Nerviens occupaient un vaste territoire, qui, par une de ses extrémités, touchait à celui des Ambiens. Ce peuple sauvage et intrépide reprochait amèrement aux antres Belges de s'être donnés aux étrangers et d'avoir abjuré les vertus de leurs pères. Il avait résolu de ne pas euvoyer de députés, et de n'accepter la paix à ancune condition. Prévoyant l'invasion prochaine de l'armée romaine, les Nerviens avaient attiré dans leur alliance deux peuples voisins, les Atrébates et les Véromanduens, afin de tenter avec eux la fortune de la guerre; les Aduatuques, en outre, étaient déjà en route pour se joindre aux coalisés. Les femmes et tous ceux que leur âge rendait impropres au combat avaient été mis en sûreté dans un lien défendu par un marais et inaccessible à une armée, saus donte à Mons <sup>69</sup>.

Les Ambiens soumis, César partit d'Amiens pour le pays des Nerviens, et, après trois jours de marche sur leur territoire, il arriva probablement à Bavay (Bagacum), qu'on regarde comme ayant été leur principale ville. Là il apprit par les prisonniers qu'il n'était plus qu'à dix milles (15 kil.) de la .Sambre, et que l'ennemi l'attendait posté de l'autre côté de la rivière (9). Il se trouvait ainsi sur la rive gauche,

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 11, xv.

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, II, xiv, xv, xvi. — Mons est, en effet, situé sirrune colline complétement entourée de prairies basses traversées par les cours sinueux de la Haine et de la Trouille.

<sup>(3)</sup> Selon les érudits, la frontière entre les Nerviens et les Ambiens était vers Fins et Bapaume. En supposant que les trois jours de marche de l'armée romaine soient comptés à partir de ce dernier point, elle serait parvenue, en trois étapes de 25 kilomètres chacune, à Bavay.

et les Nerviens étaient réunis sur la rive droite (1). (Foir planche 7.)

D'après les avis recus, César envoya en reconnaissance des éclaireurs et des centurions chargés de choisir un endroit favorable pour l'assiette du camp. Un certain nombre de Belges récemment sonmis et d'autres Gaulois le snivajent et faisaient route avec lui. Quelques-uns d'entre eux, comme on le sut plus tard par les prisonniers, ayant observé les jours précédents l'ordre de marche habituel de l'armée, passèrent, de nuit, chez les Nerviens, et leur rapportèrent qu'après chacune des légions il y avait une longue colonne de bagages; que la légion arrivée la première au camp se trouvant séparée des autres par un grand espace, il serait aisé d'assaillir les soldats encore chargés de leurs fardeaux (sarcinæ); que, cette légion une fois culbutée et ses bagages enlevés, les autres n'oseraient pas opposer de résistance. Ce plan d'attaque fut d'autant mieux accueilli par les Belges, que la nature des lieux pouvait en favoriser l'exécution. Les Nerviens, en effet, de tout temps faibles en cavalerie (l'infanterie faisait toute leur force), avaient l'habitude, pour arrêter plus facilement la cavalerie des peuples voisins, d'entailler et de courber horizoutalement de jennes arbres dont les branches nombrenses, entrelacées, mélées de ronces et de bronssailles, formaient des haies épaisses, véritable muraille que rien ne pouvait traverser, impénétrable même à la vue (8). Comme ce geure d'obstacles génait beaucoup la marche de l'armée romaine, les Nervieus résolurent de se cacher dans les bois qui couvraient alors les

<sup>(9)</sup> Si César était arrivé sur la rive droite de la Sambre, comme plusieurs auteurs l'ont prétendu, il aurait déjà rencontré cette rivière à Landrecies, et n'aurait pas eu besoin d'apprendre, au troisième jour de marche, qu'il n'en était qu'à 15 kilométres.

<sup>(9)</sup> Il n'est pas inutile de remarquer qu'aujourd'hui encore les champs qui avoisinent la Sambre sont entourés de haies à peu près semblables. Strabon (II, p. 161) fait aussi mention de ces haies.

hauteurs d'Haumont, d'y épier le moment où elle déboucherait sur les hauteurs opposées de la Sambre, d'attendre qu'ils aperçussent la file des bagages, et de s'élancer aussitôt sur les troupes qui les précéderaient<sup>(1)</sup>. (Voir planche 10.)

Bataille sur la Sambre.

VII. Les centurions envoyés en reconnaissance avaient choisi pour l'établissement du camp les hauteurs de Neuf-Mesnil. Elles s'abaissent en pente uniforme jusqu'aux bords mêmes de la rivière. Celles de Boussières, anxquelles elles se relient, s'arrêtent au contraire à la Sambre par des escarpements assez prononcés, dont l'élévation varie entre cinq ct quinze mètres, et qui, infranchissables près de Boussières, peuvent être escaladés un pen plus bas, en face du bois du Quesnoy. La Sambre, dans toute cette étendue, n'avait que trois pieds environ de profondeur. Sur la rive droite, les hauteurs d'Hanmont, qui font face à celles de Neuf-Mesnil, descendent de toutes parts en pentes douces et régulières jusqu'au nivean de la rivière. Elles étaient découvertes dans leur partie inférieure, sur une largeur d'environ deux cents pas romains (300 mètres), comptés à partir de la Sambre; puis commençaient les bois, qui en couvraient les parties supérieures. C'est dans ces bois, profonds et touffus, que les Belges se tenaient cachés. Ils s'y étaient rangés en ordre de combat : à droite, les Atrébates; au centre, les Véromanduens; à gauche, les Nerviens, ces derniers faisant face aux escarpements de la Sambre. Sur la partie découverte, le long de la rivière, ils avaient placé quelques postes de cavalerie. (Voir planche 10.)

César, ignorant au juste où campaient les Belges, se dirigea vers les hauteurs de Neuf-Mesnil. Sa cavalerie le précédait, mais l'ordre de marche différait de celui que les transfuges avaient indiqué aux Nerviens; en approchant de

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, II, xvii.

l'ennemi, il avait, selon sa coutume, réuni six légions et placé les bagages à la queue de la colonne, sons la garde des deux légions récemment levées.

La cavalerie, les frondeurs, les archers, passèrent la Sambre et en vinrent aux mains avec les cavaliers ennemis. qui tantôt se réfugiaient dans les bois, tantôt reprenaient l'offensive, sans être jamais poursuivis au delà du terrain découvert. Cependant les six légions débonchèrent. Arrivées sur l'emplacement choisi pour le camp, elles commencèrent à se retrancher et se partagérent le travail. Les uns se mirent à creuser les fossés, les autres se répandirent dans la campagne pour y couper du bois et du gazon. A peine étaient-ils à l'œuvre, que les Belges, apercevant les premiers bagages (c'était le moment fixé pour l'attaque), sortent soudain de la forêt avec toutes leurs forces, dans l'ordre de combat adopté, se précipitent sur la cavalerie, la mettent en déroute, et courent vers la Sambre avec une si incrovable rapidité, qu'ils sembleut être partout à la fois, an bord du bois, dans la rivière et au milien des troupes romaines; puis, avec la même promptitude, gravissant la colline, ils s'élaucent vers le camp, où les soldats sont occupés aux retranchements. L'armée romaine est prise en flagrant délit.

César devait pourvoir à tout eu même temps. Il fallait élever l'étendard de pourpre pour donner le signal de conrir aux armes (1), faire sonner les trompettes pour rappeler les hommes employés aux travaux, rassembler ceux qui s'étaient éloigués, former les lignes, haranguer les troupes, donner le mot d'ordre (2). Dans cette situation grave, l'ex-

<sup>(1) «</sup> Le signal de la bataille est un manteau de pourpre qu'on déploie devant la tente du général. » (Plutarque, Fabius Maximus, xxv.)

<sup>(9)</sup> Signum dare signific - donner le mot d'ordre. - En effet, on lit dans Suétone : Primo etiam imperii die signum excubanti tribuno dedit : Optimam matrem. • (Néron, 134 Caligula, 134. — Tacite, Histoires, 111, 3341.)

périence des soldats, acquise par tant de combats, et la présence des lientenants auprès de chaque légion, vinrent suppléer au général et permettre à chacun de prendre de soi-même les dispositions qu'il croyait les meilleures. L'impétuosité des ennemis est telle qu'on n'a le temps ni de revêtir les insignes (11), ni d'ôter l'enveloppe des boncliers, ni même de mettre les casques. Chacun, abandonnant ses travaux, court se ranger en toute hâte sons la première enseigne venue.

L'armée, contrainte par la nécessité, était disposée sur la pente de la colline, bien plus d'après la nature du terrain et les exigences du moment que d'après les règles militaires. Les légions, séparées les unes des autres par des haics épaisses qui interceptaient la vue, ne pouvaient se prêter un mutuel appui; elles formaient une ligue irrégulière et interrompue : la 9° et la 10° légion étaient placées sur la gauche du camp, la 8° et la 11° an centre, la 7° et la 12° sur la droite. Dans cette confusion générale, où il devenait aussi difficile de porter secours aux points menacés que d'obéir à un seul commaudement, l'imprévu domina.

César, après avoir pris les dispositions les plus urgentes, s'élance vers les tronpes que le hasard lui présente, s'adresse à elles à mesure qu'il les rencontre sur son passage, les harangue, et, arrivé à la 10 légion, il lui rappelle en quelques mots son ancienne valeur. Comme les equemis n'étaient plus qu'à portée du trait, il ordonne l'attaque; puis, se dirigeant vers un autre point pour encourager ses troupes, il les tronve déjà engagées.

Les soldats de la 9° et de la 10° légion laucent le pilum et fondent, l'épée à la main, sur les Atrébates, qui, exténués de leur course, hors d'haleine, percés de coups, sont bien-

<sup>(!)</sup> Les soldats portaient soit des peaux de bêtes sauvages, soit des plumets ou ornements désignant les grades. « Excussit cristas galeis. » (Lucain, Pharsale, VII, vers 158.)

tôt rejetés de la colline qu'ils viennent de gravir. Ces deux légions, conduites sans doute par Labienus, les culbuteut dans la Sambre, en tuent un grand nombre, traversent la rivière sur leurs pas, et les poursuivent en remontant les pentes de la rive droite. L'ennemi, voulant alors profiter de la positiou dominante, se reforme, recommence le combat; mais les Romains le repoussent de nouveau, et, continuant leur marche victorieuse, s'emparent du camp gaulois. An centre, les 8° et 11° légions, attaquées par les Véromandueus, les avaient refoulés sur les rives mêmes de la Sambre, jusqu'au pied des hauteurs, où le combat durait toujours.

Tandis qu'à la gauche et au centre la victoire se déclarait pour les Romains, à l'aile droite, les 7° et 12° légions étaient près de succomber sous les efforts de toute l'armée des Nervieus, composée de soixante mille hommes. Ces guerriers intrépides, conduits par leur chef, Boduognatus, s'étaient élancés dans la Sambre en face des escarpements de la rive gauche : ils les avaient andacieusement escaladés et s'étaient jetés, en ordre serré, sur les deux légions de l'aile droite. Ces légions se trouvèrent dans une position d'autant plus critique que les mouvements victorieux de la gauche et du centre, en dégarnissant presque entièrement cette partie du champ de bataille, les avaient laissées sans appui. Les Nerviens profitent de ces circonstances : les uns se portent vers le point culminant des hauteurs pour s'emparer du camp, les autres débordent les deux légions par leur aile droite (aperto latere).

Le hasard voulut qu'au même instant les cavaliers et les fantassins armés à la légère, qui avaient été repoussés à la première attaque, regagnassent le camp pêle-mèle; se retrouvant, sans s'y attendre, en face de l'ennemi, ils se troublent et se mettent de nouvean à fuir dans une antre direction. Les valets de l'armée, qui, de la porte Décumane

et du sommet de la colline, avaient vu les Romains traverser la rivière en vainqueurs et étaient sortis dans l'espoir de piller, regardent en arrière; apercevant les Nerviens dans le camp, ils se sauvent précipitamment. Le tumulte est encore augmenté par les cris d'effroi des conducteurs de bagages courant çà et là épouvantés. Il y avait dans l'amée romaine, parmi les auxiliaires, un corps de ces cavaliers trévires réputés chez les Gaulois pour leur valeur. Lorsqu'ils virent le camp envahi, les légions pressées et presque euveloppées, les valets, les cavaliers, les frondeurs, les Numides, séparés, dispersés, fuyant de tous côtés, ils crurent les affaires désespérées, prirent la route de leur pays, et publièrent partout la destruction de l'armée romaine.

De l'aile gauche, César s'était porté sur les autres points de la ligne. Arrivé à l'aile droite, il avait trouvé les 7º et 12 légions vivement engagées, les enseignes des cohortes de la 12º légion groupées sur le même point, les soldats serrés les uns contre les autres et s'embarrassant mutuellement, tous les centurions de la quatrième cohorte et le porte-drapeau tués; le drapeau était perdu; dans les autres cohortes, la plupart des centurions qui n'avaient pas péri étaient blessés, et parmi eux le primipile Sextius Baculus, homme d'une rare valeur, qui bientôt sauvera la légion de Galba dans le Valais. Les soldats qui résistaient encore étaient épnisés, et cenx des derniers rangs se débandaient pour se dérober aux traits; de nouvelles troupes ennemies ne cessaient de gravir la colline, les unes s'avancant de front contre les Romains, les autres les débordant par les deux ailes. Dans cet extrême péril, César juge qu'il ne peut attendre de secours que de lui-même; arrivé sans bouclier, il saisit celui d'un légionnaire des derniers rangs et s'élance à la première ligne; puis, appelant les centurions par leurs noms, excitant les soldats, il entraîne la 12º légion en avant et fait mettre plus d'intervalle entre les files des manipules, afin de faciliter le maniement de l'épée. Son exemple, ses paroles rendent l'espoir aux combattants et raniment leur courage. Chacun, sous les yeux de son général, redouble d'énergie, et cet héroïque dévouement commence à ralentir l'impétuosité de l'ennemi. Non loin de là, la 7º légion était pressée par une multitude d'assaillants. César ordonne aux tribuns d'adosser peu à peu les deux légions l'une à l'autre, de manière que chacune d'elles fit face à l'ennemi d'un côté opposé. Ne craignant plus d'être prises à revers, elles résistent avec fermeté et combattent avec une nouvelle ardeur. Sur ces entrefaites, les deux légions d'arrièregarde qui escortaient les bagages (la 13° et la 14'), informées des événements, arrivent précipitamment et paraissent en vue des eunemis au sommet de la colline. De sou côté, Labienus, qui, à la tête des 9° et 10° légions, s'était emparé du camp ennemi sur les hauteurs d'Haumont, découvre ce qui se passe dans le camp romain. Il juge, par la fuite des cavaliers et des valets, de la grandeur du péril qui menace César, et envoie à son secours la 10º légion, qui, traversant de nouveau la Sambre et gravissant les pentes de Neuf-Mesnil, accourt en toute hâte pour tomber sur les derrières des Nerviens.

A l'arrivée de ces renforts, tout change d'aspect : les blessés se relèvent et se sontiennent sur leurs boucliers afin de prendre part à l'action; les valets, voyant les ennemis terrifiés, se jettent sans armes sur les hommes armés, et les cavaliers (1), pour effacer la honte de leur fuite, cherchent dans le combat à devancer les légionnaires. Cependant les Nerviens, au désespoir, tentent un suprême effort. Ceux des premiers rangs viennent-ils à tomber, les plus proches les remplacent et moutent sur leurs corps; ils sont tués à

<sup>(1)</sup> Excepté les cavaliers trévires, qui s'étaient retirés.

leur tour; les morts s'amoncellent; les survivants lancent, du hant de cette montagne de cadavres, des traits sur les Romains, et leur renvoient leurs propres pilums. « Com-ment donc s'étonuer, dit César, que de tels hommes » cussent osé franchir une large rivière, gravir ses rives » escarpées et surmonter les difficultés du terrain, puisque » rien ne semblait au-dessus de leur courage? » Ils se firent tuer jusqu'au dernier, et soixante mille cadavres couvrirent ce champ de bataille si disputé, où avait failli s'engloutir la fortune de César.

Après cette lutte, dans laquelle, suivant les Commentaires, la race et le nom des Nerviens furent presque anéantis, les vieillards, les femmes et les enfants, réfugiés au milien des marais, ne trouvant plus de sûreté nulle part, se rendirent (1). En rappelant le malheur de leur patrie, ils dirent que, de six cents sénateurs, il en restait trois, et que, de soixante mille combattants, cinq cents à peine avaient survécu. César, pour montrer sa clémence envers les malheureux qui l'imploraient, traita ces débris des Nerviens avec bienveillance; il leur laissa leurs terres et leurs villes, et enjoignit aux peuples voisins non-senlement de ne pas les molester, mais encore de les préserver de tout outrage et de toute violence (2).

de l'oppidum des Aduatuques VIII. Cette victoire fut remportée, croyons-nous, vers la fin de juillet. César détacha la 7º légion, aux ordres du jeune P. Crassus, avec mission de soumettre les peuples maritimes des côtes de l'Océan : les Vénètes, les Unelles, les Osismes, les Cariosolites, les Ésuviens, les Anlerques et les Rédons. De sa personne, il se porta, avec les sept autres légions, en suivant le cours de la Sambre, à la rencontre

<sup>(1)</sup> D'après Tite-Live (*Epitome*, CIV), mille hommes armés auraient réussi à se sauver.

<sup>(\*)</sup> Guerre des Gaules, II, xxvIII.

des Aduatuques, qui, comme on l'a vu plus haut, étaient en marche pour se joindre aux Nerviens. C'étaient les descendants de ces Cimbres et de ces Teutons qui, avant de se jeter sur la Province romaine et sur l'Italie, en l'an 652, avaient laissé en deçà du Rhin six mille d'entre eux à la garde des bagages trop difficiles à emporter. Après la défaite de leurs compagnons par Marius, et bien des vicissitudes, ces Germains s'étaient établis vers le confluent de la Sambre et de la Meuse, et y avaient formé un État.

Dès que les Aduatiques apprirent le désastre des Nerviens, ils retournèrent dans leur pays, abandonnèrent leurs villes et leurs forts, et se transportèrent avec tout ce qu'ils possédaient dans un seul oppidum, remarquablement fortifié par la nature; environné de toutes parts de rochers à pic d'une grande hauteur, il n'était accessible que d'un seul côté par une pente douce, large de deux cents pieds au plus, défendue par un fossé et par un double mur très-élevé, sur lequel ils placèrent d'énormes quartiers de roches et des poutres pointues. La montagne où est située la citadelle de Namur (1) répond suffisamment à cette description. (Foir planche 11.)

Quand l'armée arriva, ils firent d'abord de fréquentes sorties et livrèrent de petits combats. Plus tard, lorsque la

(¹) D'après les recherches auxquelles s'est livré le commandant de Locqueyssie dans le pays qu'on suppose avoir été occupé antrefois par les Aduatiques, deux localités, le mont Falhize et la partie de la montague de Namur sur laquelle est bâtie la citadelle, paraissent seules convenir pour l'emplacement de l'oppidum des Aduatiques. Mais le mont Falhize n'est pas entouré de rochers sur tons les points, comme le veut le texte latin; la contrevallation aurait en plus de 15,000 pieds de développement, et elle aurait coupé deux fois la Meuse, ce qui est difficile à admettre. Nous adoptons donc pour l'oppidum des Aduatiques la citadelle de Namur.

Une autre localité, Sautour, près de Philippeville, répondrait complétement à la description de César; mais l'enceinte de Sautour, qui renferme trois lectares seulement, est trop petite pour avoir pu contenir soixaute mille individus; l'emplacement de la citadelle de Naunur est déjà à nos yeux bien resserré.

place fut entourée d'une ligne de contrevallation de 12 pieds de hauteur sur un développement de 15,000 pieds (1), avec de nombreuses redoutes, ils se tinrent renfermés dans l'oppidum. Les Romains avancèrent les galeries convertes, élevèreut une terrasse à l'abri de ces galeries, et construisirent une tour de bois destinée à être poussée contre la muraille. A la vue de ces préparatifs, les Aduatuques, qui, comme la plupart des Gaulois, méprisaient les Romains pour leur petite taille, apostrophèrent ironiquement les assiégeants du haut des murs, ne comprenant pas qu'une grande machine, placée très-loin, pût être mise en mouvement par des hommes d'une si médiocre stature. Mais dès qu'ils virent cette tour se mouvoir et s'approcher des murs, frappés de ce spectacle si étrange et si nouveau pour eux, ils envoyèrent implorer la paix, et demandérent pour toute faveur qu'on leur laissât leurs armes : César s'y refusa, déclarant toutefois que, s'ils se rendaient avant que le bélier eût frappé la muraille, ils seraient placés, comme les Nerviens, sous la protection du peuple romain et préservés de tout outrage. Les assiégés jetèrent alors une telle quantité d'armes dans les fossés qu'elles atteignaient presque à la hauteur du mur et de la terrasse; cependant, comme on le découvrit depuis, ils en avaient retenn un tiers environ. Ils ouvrirent leurs portes, et ce jour-là demeurérent tranquilles.

Les Romains avaient occupé la ville; vers le soir, César les en fit sortir, craignant les violences que pendant la nuit les soldats pourraient exercer contre les habitants. Mais ceux-ci, persuadés qu'après la reddition de la place les postes de la contrevallation seraient gardés avec moins de soin, reprennent les armes qu'ils avaient cachées, se

<sup>(</sup>i) Nous traduisons quindecim millium par « quinze mille pieds »; le mot pedum, employé dans le membre de phrase précédent, est sous-entendu dans le texte; d'ailleurs, lorsque César veut parler de pas, il emploie presque toujours le mot passus.

munissent de boucliers d'écorce d'arbre on d'osier revêtus de peaux à la hâte, et, à minuit, s'élanceut vers la partie des travaux qui leur parait d'un accès plus facile. Des feux, préparés par ordre de César, signalent bientôt l'attaque. On accourt des redoutes les plus voisines; et, quoique les ennemis s'acharueut à la lutte avec l'opiniâtreté d'hommes désespérés, les traits lancés du retrauchement et des tours les dispersent, et ils sont rejetés dans la ville après avoir perdu quatre mille hommes. Le lendemain les portes furent brisées sans résistance, et, la ville une fois prise, les habitants vendus à l'encan au nombre de cinquante-trois mille (1).

Soumission de l'Armorique par P. Grassus, IX. Vers l'époque où fiuissait ce siége (premiers jours de septembre), César reçut des lettres de P. Crassus. Ce lieutenant lui annonçait que les peuples maritimes des côtes de l'Océan, depnis la Loire jusqu'à la Seine, s'étaient tous soumis. A l'arrivée de ces nouvelles à Rome, le sénat décréta quinze jours d'actions de grâces (4).

Ces heureux faits d'armes et la pacification de la Gaule entière donnèrent aux peuples barbares une si haute opinion de la puissance romaine, que des nations d'au delà du Rhin, les Ubiens particulièrement, députèrent vers César, offrant de livrer des otages et d'obéir à ses ordres. Pressé de se rendre en Italie et en Illyric, il enjoiguit aux députés de revenir au commencement du printemps suivant, et mit ses légions, la 12° exceptée, en quartiers d'hiver chez les Carnutes, les Andes et les Turons, voisins des lieux où Crassus venait de faire la guerre (a). Elles furent probablement échelonnées dans la vallée de la Loire entre Orléans et Angers.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, II, xxxIII.

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, 11, xxxv. — Plutarque, César, xx. — Cicéron, Lettres familières, 1, 1x, xvii, xviii.

<sup>(</sup>a) Ce passage a été généralement mal interprété. Il y a dans le texte : Quæ

Expédition de Galba dans le Valais.

X. Avant de partir pour l'Italie, César envoya Servius Galba, avec une partie de la cavalerie et la 12º légion, chez les Nantuates, les Véragres et les Sédunes (peuples du Chablais et du bas et du haut Valais), dont le territoire s'étendait depuis le pays des Allobroges, le lac Léman et le Rhône, jusqu'au sommet des Alpes. Son but était d'ouvrir une communication facile avec l'Italie par ces montagnes, c'est-àdire par le Simplon et le Saint-Bernard, où les voyageurs étaient sans cesse rançonnés et inquiétés. Galba, après quelques combats heureux qui domptérent tous ces peuples, se fit livrer des otages, plaça deux cohortes chez les Nantuates, et le reste de sa légion dans un bourg des Véragres, nommé Octodurus (Martigny). Ce bourg, situé dans une petite plaine, au fond d'un vallon entouré de hautes montagnes, était divisé en deux parties par une rivière (la Drance). Galba abandonna une rive aux Gaulois et établit ses troupes sur l'autre, qu'il fortifia d'un fossé et d'un rempart.

Plusieurs jours s'étaient écoulés dans la plus parfaite tranquillité, lorsque Galba apprit tout à coup que les Gaulois avaient évacué de nuit la partie du bourg qu'ils occupaient, et que les Véragres et les Sédunes se montraient en grand nombre sur les montagnes environnantes. La situation était des plus graves; car non-seulement Galba ne pouvait compter sur aucun secours, mais il n'avait pas même achevé de se retrancher, ni rassemblé des vivres en quantité suffisante. Il réunit un conseil, où l'on décida qu'on défendrait le camp, malgré l'avis de quelques chefs qui proposaient d'abandonner les bagages et de se faire jour de vive force. Mais à peine les ennemis laissérent-ils aux Romains le temps de

civitates propinquæ his locis erant uhi (Crassus) bellum yesserat. (Guerre des Gaules, II, xxx.) Il faut ajouler le nom de Crassus, oublié par les copistes, car si l'Anjou et la Tourame sont près de la Bretagne et de la Normandie, où Crassus avait combattu, ils sont bien éloignés de la Sambre et de la Meuse, où César avait porté la guerre.

prendre les dispositions nécessaires. Sondain ils se précipitent de toutes parts vers les retranchements et lancent une grêle de traits et de javelots (gæsa). Les légionnaires garnissent le rempart et ripostent. Ayant à se défendre contre des forces qui se renouvellent à chaque instant, ils sont obligés de combattre tous à la fois et de se porter sans cesse aux points les plus menacés. Les hommes fatigués, les blessés eux-mêmes ne peuvent quitter la place. Il y avait six heures que le combat durait; les Romains étaient épuisés de lassitude. Déjà les traits commençaient à leur manquer; déjà les Ganlois, avec une audace croissante, comblaient le fossé et arrachaient les palissades. On en était réduit à la dernière extrémité, quand le primipile P. Sextius Baculus, le même qui avait montré tant d'énergie à la bataille de la Sambre, et C. Volusenus, tribun des soldats, démontrent à Galba qu'il n'y a plus de salut que dans une sortic. L'avis est adopté. Sur l'ordre des centurions, les soldats se bornent à parer les traits et reprennent baleine, puis, an signal donné, s'élançant par toutes les portes, ils fondent sur l'ennemi, le mettent en déroute et en font un immense carnage; sur trente mille Gaulois dix mille environ furent tués. Malgré cette victoire, Galba, ne se croyant pas en sûreté dans un pays si difficile, au milieu de populations hostiles, ramena la 12º légion chez les Allobroges, où elle hiverna (1).

i"

<sup>()</sup> Guerre des Gaules, III, vi.

## CHAPITRE SIXIÈME.

AN DE ROME 698.

(Livre III des Commentaires.)

GUERRE DES VÉNÈTES. — VICTOIRE SUR LES UNELLES. SOUMISSION DE L'AQUITAINE. MARCHE CONTRE LES MORINS ET LES MÉNAPIENS.

Insurrection des peuples maritimes.

I. Pendant que César visitait l'Illyrie et les différentes villes de la Cisalpine, telles que Ravenne et Lucques, la guerre éclata de nouveau dans la Gaule. Voici quelle en fut la cause : le jeune P. Crassus hiveruait avec la 7º légion chez les Andes, près de l'Océan, Comme le blé manquait, il envoya plusieurs préfets et tribuns militaires demander des vivres aux peuples voisins. T. Terrasidius fut député chez les Unelles (1), M. Trebins Gallus, chez les Curiosolites, Quintus Velauius avec T. Silius, chez les Vénètes. Ce dernier peuple était le plus puissant de toute la côte par son commerce et par sa marine. Ses nombreux navires lui servaient à trafiquer avec l'île de Bretagne, D'une habileté consommée dans l'art de la navigation, il dominait sur cette partie de l'Océan. Les Vénètes arrêtèrent Silins et Velanius, dans l'espoir d'obtenir en échange la restitution des otages donnés à Crassus. Leur exemple fut bientôt suivi. Les Unelles et les Curiosolites se saisirent, dans le même dessein, de Trebius et de Terrasidius; ils s'eugagèrent avec les Vénètes, par l'organe de leurs chefs, à courir la même fortune, excitèrent les autres peuples maritimes

<sup>(</sup>i) Des manuscrits portent Estavios, mais nous adoptons Unellos, parce que la position géographique du pays des Unelles répond mieux au récit de la campagne.

voisins à recouvrer leur liberté, et tous eusemble firent signifier à Crassus de leur renvoyer les otages, s'il voulait que ses tribuns et ses préfets lui fussent rendus.

César, alors très-loin du théâtre de ces événements, les apprit par Crassus. Il ordonna aussitôt de construire des galères sur la Loire, de tirer des rameurs des côtes de la Méditerrance, de se procurer des matelots et des pilotes. Ces mesures promptement exécutées, il se rendit à l'armée dès que la saison le permit. A la nouvelle de son approche, les Vénètes et leurs alliés, se sentant coupables d'avoir jeté dans les fers des envoyés revêtus d'un caractère inviolable, firent des préparatifs proportionnés à la grandeur du péril dont ils se voyaieut menacés. Ils s'occupèrent surtout d'armer leurs navires. Leur confiance était entière : ils savaient que les marées intercepteraient les chemins an bord de la mer; ils comptaient sur la difficulté de la navigation dans ces parages inconnus, où les ports sont peu nombreux, et sur le manque de vivres, qui rendrait impossible aux Romains un long séjour dans leur pays.

Leur détermination prise, ils fortifièrent les oppidums, y transportèrent le blé des campagnes. Persuadés que le pays des Vénètes serait le premier attaqué, ils rassemblèrent tous leurs navires, sans doute dans le vaste estuaire formé par la rivière d'Auray dans la baie de Quiberon. (Foir planche 12.) Ils s'associèrent aux peuples maritimes de la côte, depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à celle de l'Escaut (1), et demandèrent des secours à l'île de Bretagne (4).

<sup>(1)</sup> Ils s'associèrent aux Osismes (peuple du département du Finistère), aux Lexoviens (département du Calvados), aux Namnètes (Loire-Inférieure), aux Ambiliates (sur la rive gauche de la Loire, au sud d'Angers), aux Morins (Boulonnais et évéché de Saint-Omer), aux Diablintes (département de la Mayenne), aux Ménapiens (entre le Rhin et les bouches de l'Escaut). (Guerre des Gaules, III, IX.)

<sup>(9)</sup> Orose (VI, vm) confirme ce fait rapporté dans les Commentaires. (Guerre des Gaules, III, 1x et s.)

Malgré les difficultés de cette guerre, César n'hésita pas à l'entreprendre. De graves motifs l'y engageaient : la violation du droit des gens, la rébellion après la soumission, la coalition de tant de peuples; avant tout, la crainte que l'impunité ne fût pour d'antres un encouragement. Si l'on en croit Strabon, César, aussi bien que les Vénètes, avait d'antres raisons de désirer cette guerre : d'un côté, ces derniers, en possession du commerce de la Bretagne, soupçonnaient déjà le dessein du génèral romain de passer dans cette ile, et voulaient lui en ôter les moyens; de l'autre, celui-ci ne pouvait tenter la dangereuse entreprise d'une descente en Angleterre qu'après avoir détruit la flotte des Vénètes, seuls maîtres de l'Océan ().

Guerre contre les Vénètes. II. Quoi qu'il en soit, afin de prévenir de nouveaux soulèvements, César divisa son armée de manière à occuper militairement le pays. Le licutenant T. Labienns, à la tête d'une partie de la cavalerie, fut euvoyé chez les Trévires, avec la mission de visiter les Rèmes et autres peuples de la Belgique, de les maintenir dans le devoir et de s'opposer à ce que les Germains, appelés, disait-on, par les Belges, franchissent le Rhin. P. Crassus fut chargé, avec douze cohortes légionnaires et un corps nombreux de cavalerie, de se rendre dans l'Aquitaine, afin d'empècher les habitants de cette province de grossir les forces de l'insurrection. Le lieutenant Q. Titurius Sabinus fut détaché avec trois légions pour contenir les Unelles, les Curiosolites et les Lexoviens. Le jeune D. Brutus (4), venu de la Méditerranée avec des

<sup>(</sup>i) Les Vénètes combattirent sur mer contre César; ils avaient fait leurs dispositions pour l'empécher de passer dans l'île de Bretagne, parce qu'ils étaient en possession du commerce de ce pays. (Strabon, IV, p. 162, éd. Didot.)

<sup>(9)</sup> Il ne faut pas le confondre avec M. Junius Brutus, le meurtrier de Gésar. Decimus Junius Brutus était fils adoptif de A. Postumius Albinus. (Voir Drumann, IV, 9, et Appendice D.)

galères (1), reçut le commandement de la flotte accrue des navires gaulois empruntés aux Pictons, aux Santons et aux autres peuples soumis. Ses instructions lui enjoignaient de faire voile le plus tôt possible pour le pays des Vénètes. Quant à César, il s'y rendit avec le reste de l'armée de terre.

Les huit légions de l'armée romaine furent donc ainsi réparties: au nord de la Loire, trois légions; en Aquitaine, avec Crassus, une légion et deux cohortes; une légion sans donte sur la flotte, et deux légions, plus huit cohortes, avec le général en chef, pour entreprendre la guerre des Vénètes (\*\*).

On peut admettre que César partit des environs de Nantes et se dirigea sur la Roche-Bernard, où il passa la Vilaine. Parvenu dans le pays des Vénètes, il résolut de profiter du temps qui allait s'écouler jusqu'à l'arrivée de sa flotte pour s'emparer des principaux oppidums, lieux de refuge des habitants. La plupart de ces petites forteresses de la côte des Vénètes étaient situées à l'extrémité de langues de terre ou de promontoires; à marée haute on ne pouvait y parvenir par la terre ferme, à marée basse les abords en étaient inaccessibles aux navires, qui restaient à sec sur les bas-fonds : double obstacle pour un siége.

Les Romains les attaquèrent de la manière suivante : ils construisirent, à marée basse, sur la terre ferme, deux digues parallèles servant en même temps de terrasses (aygere ac molibus) et se dirigeant vers la place. Durant le cours de la construction, l'espace compris entre ces deux digues continuait à être inondé à chaque haute mer ; mais dès qu'on était parvenu à les relier à l'oppidum, cet espace, où les eaux ne pouvaient plus pénétrer, restait définitive-

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xL.

<sup>(\*)</sup> Nous supposons dans cette énumération que la légion de Galba, cantonnée l'hiver précédent chez les Allobroges, avait rejoint l'armée.

ment à sec et présentait alors aux assiégeants une sorte de place d'armes utile pour l'attaque (1).

A l'aide de ces longs et pénibles travaux, qui élevaient les dignes à la hauteur des murailles, les Romains réussirent à s'emparer de plusieurs oppidums. Mais tant de fatigues étaient en pure perte; car, aussitôt que les Vénètes croyaient leur sûreté compromise, ils évacuaient la place, s'embarquaient avec tous leurs biens sur leurs nombreux vaisseaux et se retiraient dans les oppidums voisins, dont la situation leur offrait les mêmes avantages pour une résistance nouvelle.

La plus grande partie de la belle saison s'était aiusi écoulée. César, comprenant alors que le secours de ses navires lui était indispeusable, résolut de suspendre, jusqu'à l'arrivée de sa flotte, ces opérations de guerre pénibles et infructueuses, et, pour être à portée de la recevoir, il s'établit au sud de la baie de Quiberon, près de la côte, sur les hauteurs de Saint-Gildas. (Voir planche 12.)

Les vaisseaux de la flotte, retenus par des vents contraires, n'avaient pas encore pu sortir de l'embouchure de la Loire. Comme les Vénètes l'avaient prévn, ils naviguaient avec peine sur cette vaste mer, sujette à de hautes marées et presque entièrement dépourvue de ports. L'inexpérience des matelots et la forme même des navires ajontaient aux difficultés.

Les vaisseaux ennemis, au contraire, étaient faits et armés de manière à lutter contre tous les obstacles; plus plats que ceux des Romains, ils avaient moins à redouter les bas-fonds et la marée basse. Construits en chênc, ils étaient à l'épreuve des chocs les plus violents; l'avant et l'arrière, très-élevés, leur permettaient d'affronter les plus fortes lames. Les bordages (transtra) étaient fixés avec des clous

<sup>(9)</sup> J'emprunte cette interprétation des travaux des Romains au livre si instructif du général de Gœler.

en fer, de la grosseur d'un pouce, aux membrures, qui avaient un pied d'épaisseur, et les ancres étaient retenues par des chaînes de fer, au lieu de câbles; des peaux molles, très-amincies, servaient de voiles, soit que ces peuples manquassent de lin ou en ignorassent l'usage, soit plutôt qu'ils regardassent la toile comme insuffisante pour supporter, avec des navires si pesants, l'impétuosité des vents de l'Océan. Les navires romains ne l'emportaient que par l'agilité et l'impulsion des rames. Pour tout le reste, ceux des Vénètes étaient mieux appropriés à la nature des lieux et à la grosse mer. Par la solidité de leur construction, ils résistaient aux éperons, et par leur hauteur ils étaient à l'abri des traits et difficilement saisissables aux grappins (copulæ) (1).

Combat navat contre les Vénètes. III. La flotte romaine, grâce à un vent d'est ou de nordest, put enfin mettre à la voile (8). Elle déboucha de la Loire

(1) Guerre des Gaules, III, xIII. - Strabon, IV, p. 162.

(1) La flotte des Vénètes, supérienre à celle des Romains par le nombre, par la grandeur des bâtiments, par le gréement et la voilure, a dû, en sortant de la rivière d'Anray par le goulet du Morbihan, venir au-devaut de Brutus pour le combattre, et non l'attendre au fond d'une baie, où elle n'avait plus de retraite possible. C'est ce qui résulte du récit de César : Ex portu profectæ, nostris adversæ constiterunt. D'après le mémoire de M. le comte de Grandpré, capitaine de vaisseau, inséré au Recueil de la Société des antiquaires de France, t. II, 1820, le vent devait être est ou nord-est, car on se trouvait vers la fin de l'été, Il paraît que ces vents règnent ordinairement à cette épaque, et, lorsqu'ils ont soufflé le matin, il y a calme plat vers le milien du jour; c'est ce qui arriva lors de ce combat ; le calme survint pent-être vers midi. Il fallait, d'ailleurs, que les vents fussent entre le nord et l'est pour permettre, d'un côté, à la flotte romaine de sortir de la Loire et de faire voile vers la pointe Saint-Jacques, et, de l'antre, à la flotte des Vénètes, de quitter la rivière d'Auray. Ces derniers, dans cette position, ponvaient, en cas d'échec, se réfugier dans la baie de Quiberon ou prendre la fuite vers la hante mer, où les Romains n'auraient pas osé les suivre.

Avec des vents soufflant d'aval, n'importe de quel point, les Romains ne ponvaient venir chercher leurs ennemis, ni ces derniers se porter à leur renet se dirigea vers la baie de Quiberon et la pointe Saint-Jacques. (Voir planche 12.) Dès que les Vénètes l'aperçurent, ils firent sortir du port formé par la rivière d'Auray deux cent vingt navires bien armés et bien équipés, qui s'avancèrent à sa rencontre. Pendant ce temps, la flotte romaine parvint à la pointe Saint-Jacques, où elle se rangea en ordre de combat près du rivage. Celle des Vénètes se plaça en face d'elle. La bataille s'engagea sous les yeux mêmes de César et de ses troupes, qui occupaient les hauteurs de la côte.

C'était la première fois qu'uuc flotte romaine paraissait sur l'Océau. Tout contribua à déconcerter Brutus, ainsi que les tribuus des soldats et les centurions qui commandaient chaque vaisseau : l'impuissance des éperous contre les navires gaulois, la hauteur des poupes ennemies, qui dominaient même les tours élevées des vaisseaux romains, enfin l'inefficacité des traits lancés de bas en haut. Les chefs militaires hésitaient et avaient déjà éprouvé quelques pertes (1), lorsque, pour remédier à l'infériorité de leurs

contre. En supposant que, dans une marée, la flotte romaine fitt arrivée jusqu'à l'embouchure de la Loire vers cinq henres du matin, elle pouvait se trouver vers dix henres, monent où commença le combat, entre Haedik et Sarzean. En supposant de même que, dès cinq henres du matin, on ait signalé aux Vénètes l'approche de la flotte romaine, ils ont pu, en cinq henres, sortir de la rivière d'Auray, défiler par le goulet du Morbihan, se rallier et marcher en bataille à la rencontre des Romains, dans les parages désignés ci-dessus.

Quant à l'endroit où campsit César, il est très-probable comme nons l'avons dit, que ce fut sur les hauteurs de Saint-Gildas; car de là il voyait les dispositions de l'eunemi, apercevait de loin l'arrivée de sa flotte; en cas d'échec, les vaisseaux romains trouvaient, sons sa protection, un asile dans la Vilaine. Ainsi, il avait ses derrières assurés, s'appryait sur les villes de la côte qu'il avait prises, pouvait rappeler, s'il le fallait, Titurius Sabinus, et, enfin, passer la Vilaine pour mettre cette rivière entre lui et ses eunemis. Placé, au contraire, de l'autre côté de la baie de Quiberon, il aurait été enfermé dans un pays ennemi, et n'aurait eu aucun des avantages que lui offrait la position de Saint-Gildas.

<sup>(</sup>I) Dion-Cassius, XXXIX, xLI.

navires, ils imaginèrent un moyen avant quelque analogie avec celui auguel Duillius fut redevable de sa victoire sur les Carthaginois, en 492 : ils essayèrent de désemparer les bâtiments gaulois à l'aide de gaffes (falces) semblables à celles dont on se servait dans l'attaque des places (non absimili forma muralium falcium) (1). La falx était un fer à pointe et à crochet aiguisé et emmanché à de longues pontrelles qui, suspendues aux mâts par des cordages, recevaient que impulsion semblable à celle du bélier. Un ou plusieurs navires s'approchaient d'un bâtiment gaulois, et, quand leur équipage était parvenu à accrocher avec ces gaffes les cordages qui attachaient les vergues à la mâture, les matelots faisaient force de rames pour s'éloigner, de manière à rompre ou à couper les cordages. Les vergues tombaient; le vaisseau désemparé était aussitôt entouré par les Romaius, qui montaient à l'abordage : alors tout dépendait de la valeur seule. Cette manœuvre ent un plein succès. Les soldats de la flotte, sachant qu'aucun trait de courage ne pouvait rester inaperçu de César et des tronpes de terre, rivalisèrent de zèle, et s'emparèrent de plusieurs bâtiments ennemis. Les Gaulois songèrent à chercher leur salut dans la fuite. Déjà ils avaient tourné leurs navires au vent, lorsque tont à conp survint un calme plat. Cet incident imprévu décida la victoire. Mis dans l'impossibilité de se mouvoir, les lourds vaisseaux gaulois furent capturés l'un après l'autre; un très-petit nombre put regagner la côte à la faveur de la nuit.

La bataille, commencée vers dix henres du matin, avait duré jusqu'au concher du soleil. Elle termina la guerre des Vénètes et des peuples maritimes de l'Océan. Ils y perdirent

<sup>(9)</sup> On voit en effet, dans Végèce, que le mot falx s'appliquait à la tête d'un bélier armé d'une pointe et d'un crochet pour détacher les pierres des murs. • Quæ (trabs) ant adunco præfigitur ferro et fals vocatur ab co quod incurva est, ut de muro extrahat lapides. • (Végèce, IV, xiv.)

d'un seul coup toute leur jennesse, tous leurs principaux citoyens, toute leur flotte; sans refuge, sans moyens de défendre plus longtemps leurs oppidums, ils se rendirent corps et biens. César, voulant obliger les Gaulois à respecter désormais le droit des gens, fit mettre à mort tout le sénat et vendre à l'encau le reste des habitants.

Ce châtiment cruel lui a été justement reproché; cependant ce grand homme donna si souvent des prenves de sa clémence envers les vaincus, qu'il dut céder à des raisons politiques bien puissantes pour ordonner une exécution si contraire à ses habitudes et à son caractère. D'ailleurs c'était un triste effet de la guerre d'exposer sans cesse les chefs des États gaulois aux ressentiments des vainqueurs et aux colères de la foule. Tandis que le général romain punissait le sénat des Vénètes de sa défection et de sa résistance opiniâtre, les Aulerques-Éburovices et les Lexoviens égorgeaient le leur, qui voulait les empêcher de se joindre à l'insurrection (1).

Victoire de Sabinus sur les Unelles. IV. En même temps que ces événements se passaient chez les Vénètes, Q. Titurius Sabinus remportait une victoire décisive sur les Unelles. A la tête de cette nation et des autres États révoltés était Viridovix, anquel s'étaient joints, depuis quelques jours, les Aulerques-Éburovices et les Lexoviens. Ses troupes s'étaient grossies d'une multitude d'hommes saus aveu accourus de tous les points de la Gaule, dans l'espoir du pillage. Sabinus, parti, croyonsnous, des environs d'Angers avec ses trois légions, arriva dans le pays des Unelles et y choisit, pour camper, une position avantageuse sons tons les rapports. Il s'établit sur une colline appartenant à la ligne des hanteurs qui séparent le bassiu de la Sée de celui de la Célune, là où se voient

и.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, III, xvii.

aujourd'hui les vestiges d'un camp dit du Chastellier (1). (Voir planche 13). Cette colline est défendue, à l'ouest, par des escarpements; au nord, le terrain descend, à partir de son sommet, par une pente douce d'environ 1,000 pas (1.500 mètres) jusqu'aux bords de la Sée. Viridovix vint prendre position en face du camp romain, à deux milles de distance, sur les hauteurs de la rive droite du cours d'eau; chaque jour il déployait ses troupes, et présentait inutilement la bataille. Sabinus restant prudemment renfermé dans son camp, son inaction lui avait attiré les sarcasmes de ses soldats et à tel point le mépris des ennemis que cenx-ci s'avançaient jusqu'au pied des retranchements. Il estimait qu'en face de troupes si nombrenses, un lieutenant ne devait pas, en l'absence de son général en chef, livrer bataille, à moins d'avoir pour soi toutes les chances de succès, Mais, pon content d'avoir convaincu les ennemis de son impuissance, il voulut encore user d'un stratagème; il décida un Gaulois adroit et rusé à se rendre auprès de Viridovix en se faisant passer pour déserteur, et à répandre le bruit que les Romains, la nuit suivante, quitteraient secretement leur camp afin d'aller an secours de César. A cette nouvelle, les barbares s'écrient qu'il faut saisir une occasion favorable de marcher contre les Romains, et n'en laisser échapper aucun. Pleins d'ardeur, ils contraignent Viridovix à donner l'ordre de prendre les armes; déjà sûrs de la victoire, ils se chargent de branches et de broussailles pour combler les fossés, et s'élancent à l'assaut des retranchements. Dans l'espoir de ne pas laisser aux Romains le temps de se rassembler et de s'armer, ils s'y portent d'une course rapide et arrivent hors d'haleine; mais Sabinus se

<sup>(9)</sup> Cette position est à 7 kilomètres à l'est d'Avranches. Les vestiges encore visibles du Chastellier sont probablement ceux d'un camp fait à une époque postérieure à la guerre des Gaules, mais nous pensons que Sabinns avait établi le sien sur ce même emplacement.

tenait sur ses gardes; au moment opportun il commande de faire une brusque sortie par deux portes, et de tomber sur les ennemis embarrassés de leurs fardeaux. L'avantage du lieu, l'inhabileté et la fatigue des Gaulois, la valeur des Romains, tout contribua au succès. Les barbares, poursuivis par la cavalerie, furent taillés en pièces. Les peuples voisins se soumirent aussitét.

César et Sabinus apprirent en même temps, l'uu la victoire sur les Unelles, l'autre l'issue du combat contre les Vénètes (\*).

Conquete de l'Aquitaine par P. Crassus.

V. Presque à la même époque P. Crassus, détaché, comme on l'a vu, avec douze cohortes et un corps de cavalerie, arriva en Aquitaine, qui, d'après les Commentaires, formait la troisième partie de la Gaule (8). Il crut ne pas ponvoir déployer trop de prudence dans un pays où, peu d'années auparavant, le lieutenant L. Valerius Procconinus avait perdu son armée et la vie, et le proconsul L. Mallius subi un grand échec. Après avoir pourvu aux vivres, réuni des auxiliaires et choisi nominativement les hommes les plus courageux de Toulouse et de Narbonne, il fit entrer son armée sur les terres des Sotiates, qui, très-nombreux, et forts surtout en excelleute cavalerie, attaquèrent l'armée romaine pendant sa marche. Leurs cavaliers furent d'abord repoussés et poursuivis; mais, démasquant tout à conp leur infanterie embusquée dans un défilé (in convalle), ils chargèrent les Romains dispersés, et le combat recommença avec acharnement.

Fiers de leurs anciennes victoires, les Sotiates croyaient par leur valeur sauver l'Aquitaine; de leur côté, les troupes de Crassus vonlaient moutrer ce qu'elles pouvaient faire

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, III, xix.

<sup>(9)</sup> César, après avoir dit, dans le premier livre des Commentaires, que l'Aquitaine était une des trois parties de la Gaule, avance ici qu'elle en forme le tiers par son étendue et sa population; ce qui est inexact.
9.

sous un jeune chef, éloignées de leur général et des autres légions. Enfin, la victoire resta aux Romains. Crassus poursnivit sa marche, et, arrivé devant l'oppidum des Sotiates (ville de Sos), tenta de l'enlever par un coup de main; mais la résistance énergique qui lui fut opposée le força de recourir aux galeries convertes et aux tours. Les ennemis tantôt faisaient des sorties, tantôt creusaient des galeries souterraines poussées jusque sous les ouvrages des assiégeants (travail familier aux Aquitains, à cause des nombreuses mines qu'ils exploitaient); toutefois, leurs efforts échouant contre l'activité des soldats romains, ils demandérent à se rendre. Crassus accepta leur sonmission, et les Sotiates livrèrent leurs armes. Sur ces entrefaites. Adiatunnus (1), chef suprême du pays, suivi de six cents hommes éprouvés, appelés soldures, tenta une sortie d'un autre côté de la ville. Aux clameurs qui s'élevèrent, les Romains coururent aux armes; et, après une lutte des plus vives, ils le rejetèrent dans l'oppidum; cependant Crassus Ini accorda les mêmes conditions qu'anx antres.

Les armes et les otages reçus, Grassus partit pour le pays des Vasates et des Tarusates. Mais les barbares, loin de se décourager de la chute si prompte d'un oppidum fortifié par la nature et par l'art, se liguent entre cux, levent des troupes et demandent aux peuples de l'Espague citérieure, limitrophe de l'Aquitaine, des secours et des chefs. Ancieus compaguons d'armes de Q. Sertorius, ces chefs jouissaient d'une grande réputation militaire, et, dans leurs dispositions comme dans la manière de fortifier leurs camps, imitaient les Romains. Crassus avait trop peu de troupes pour les étendre au loin, tandis que les eunemis lauçaient de tous côtés des détachements qui interceptaient les vivres.

<sup>(1)</sup> Nicolas de Damas (dans Athénée, Banquet des Sophistes, V1, 259) écrit ainsi le nom du roi, Adiatomus, et ajoute que les solduril étaient vétus d'habits royaux.

Enfin, leur nombre augmentant de jour en jour, il comprit que la bataille ne devait plus être différée. Le conseil assemblé fut de son avis, et le combat fixé au lendemain.

An point du jour, les troupes romaines sortirent du camp et se formèrent sur denx lignes, avec les anxiliaires au centre; dans cette position, elles attendirent les barbares. Cenx-ci, confiants dans leur nombre, pleius du sonvenir de leur ancienne gloire, pensaient avoir facilement raison de la faible armée romaine. Ils trouvérent cependant plus prudent d'obtenir la victoire sans comp férir, persuadés qu'en interceptant les approvisionnements de Crassus ils le forceraient à la retraite et l'attaqueraient avec avantage dans les embarras de sa marche. Renfermés dans leur camp, ils le laissèrent done ranger ses troupes et offrir la bâtaille. Mais cette temporisation calculée, qui avait toute l'apparence de la crainte, alluma, au contraire, l'ardenr des Romains : ils demandèrent à grands cris à marcher sans retard contre l'ennemi. Crassus cède à leur impatience et les conduit en avant. Les uns remplissent le fossé, les autres chassent par une grêle de traits les barbares debout sur le rempart. Les anxiliaires, sur lesquels on ne pouvait guère compter pour l'action, rendent néaumoins d'utiles services : ils passent les pierres et les traits, ou portent des mottes de gazon pour combler le fossé. Cependant l'ennemi résistait avec opiniatreté, lorsque des cavaliers vinreut informer Crassus que, du côté de la porte Décumane, le eamp n'était pas aussi bien fortifié et que l'accès en était faeile (1). Il recommande alors aux préfets de la cavalerie d'exciter l'ardeur de leurs soldats par l'espoir des récompenses, leur ordonne de prendre les cohortes qui, laissées à la garde du camp, n'avaient pas encore combattu, et de les mener par un long détour au lien indiqué comme étant le moins

<sup>(</sup>i) Ge combat a cela de remarquable, que c'est le seul de toute la guerre des Gaules où les Romains attaquent un camp gaulois fortifié.

défendu. Taudis que les barbares sont uniquement préoccupés de l'attaque principale, ces cohortes se précipitent dans le camp; à la clameur qui s'élève, les assaillants, conduits par Crassus, redoublent d'efforts. Les barbares, enveloppés de toutes parts, perdent courage, s'élancent hors des retranchements et cherchent leur salut dans la fuite. La cavalerie les atteignit en rase campagne, et, de cinquante mille Aquitains ou Cantabres, un quart à peine lui échappa; elle ne regagna le camp que fort avant dans la nuit.

A la nouvelle de cette victoire, la plus grande partie des peuples de l'Aquitaine (1) se rendirent à Crassus et lui envoyèrent spontanément des otages; quelques-uns cepeudant, plus éloignés et comptant sur la saison avancée, ne voulurent pas faire leur soumission (9).

Marche contre les Morins et les Ménapiens. VI. Vers le même temps César, malgré la fin prochaine de la belle saison, marcha contre les Morins et les Ménapiens, qui seuls, après l'entière pacification de la Gaule, restaient en armes et ne lui avaient pas envoyé de députés. Ces peuples n'avaient pas de villes; ils demeuraient dans des cavernes (b) ou sous la tente (c). Instruits par l'exemple de leurs voisins, ils se gardèrent de livrer des batailles rangées, et se retirèrent au milieu des bois et des marais. César, arrivé dans leur pays, fut surpris par eux au moment où il commençait à fortifier son camp. Il les rejeta dans les bois, non sans éprouver quelques pertes; puis, pour se frayer un chemin spacieux dans la forêt devenue leur asile, il fit abattre les arbres qui se trouvaient entre lui et l'en-

<sup>(1)</sup> De ce nombre étaient les Tarbelles, les Bigerrions, les Ptianes, Vasates, Tarusates, Élusates, Gaites, Ansques, Garumniens, Sibuzates et Cocosates.

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, III, xxvII.

<sup>(3)</sup> Pline, Histoire naturelle, 111, x, 6.

<sup>(4)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xLIV.

nemi, et, les entassant à droite et à gauche, il en forma deux remparts qui le garantissaient des attaques de flanc. Ce travail fut achevé en peu de jours sur une grande étendue, avec une incroyable célérité. Déjà César était parvenu à atteindre le refuge des Morins et des Ménapiens, qui s'enfonçaient de plus en plus dans l'épaisseur des forêts; déjà il s'était emparé de leurs troupeaux et des bagages demeurés en arrière, lorsque des pluies torrentielles, ne permettant plus de tenir les soldats sous la tente, l'obligèrent à se retirer (1). Il ravagea le pays, brûla les habitations et ramena l'armée, qu'il mit en quartiers d'hiver (entre la Seine et la Loire) chez les Aulerques, les Lexoviens et les autres peuples récemment vaincus (2).

Observations

VII. La guerre de 698, dirigée presque exclusivement contre les peuples des côtes de l'Océan, démontre clairement que dès cette époque César avait l'intention de faire une expédition dans l'île de Bretague, car non-seulement il détruit l'unique flotte importante qui puisse lui être opposée, celle des Vénètes, mais il subjugue par lui-même, ou par ses lieutenants, toutes les contrées qui s'étendent depuis Bayonne jusqu'à l'embouchure de l'Escaut.

Il est à remarquer combien les Romains étaieut supérieurs aux barbares par la discipline, la tactique et l'art des siéges; avec quelle facilité ils élevaient des terrasses, des digues, ou abattaient promptement une forêt pour s'y frayer un passage. Certes, c'est au génie de César que revient la gloire de ces éclatants succès; mais il faut aussi reconnaître qu'il avait sous ses ordres la meilleure armée du monde et les hommes les plus expérimentés dans le métier de la

<sup>(!)</sup> César n'a jamais soumis entièrement le nord-ouest de la Gaule. (Voir Salluste, cité par Ammien Marcellin, XV, x1.) Encore, sons le règne d'Auguste, cu 724 et 726, on a triomphé sur les Morins.

<sup>(9)</sup> Guerre des Gaules, III, xxix.

guerre. Parmi ceux-ci étaient les chefs préposés aux machines et aux travaux de siège, nommés præfecti fabrum. Ils lui rendirent les plus sigualés services. On cite L. Cornelius Balbus<sup>(1)</sup>, qui prépara le matériel de son armée pendant son cousulat, et Mamurra <sup>(9)</sup>, qui, malgré le mal qu'en dit Catulle dans ses satires, fit preuve de grand talent pendant la guerre des Gaules.

<sup>(1) «</sup> lu prætura , in consulatu præfectum fabrum detulit. » (Cicéron, Discours pour Balbus , xxxm.)

<sup>(\*)</sup> Mammra, chevalier romain. né à Formies. (Pline, Histoire naturelle, XXXVI, vu.)

## CHAPITRE SEPTIÈME.

AN DE ROME 699.

(Livre IV des Commentaires.)

INCURSIONS DES USIPÈTES ET DES TENCTÈRES. — PREMIER PASSAGE DU RHIN.
PREMIÈRE DESCENTE EN BRETAGNE.

CHATIMENT DES MORINS ET DES MÉNAPIENS.

Marche de César contre les Usipètes et les Tenctères.

- 1. Les Usipètes et les Tenctères, peuples germains refoulés par les Suèves, erraient depuis trois ans dans diverses contrées de la Germanie, lorsque peudant l'hiver de 698 à 699 ils prirent le parti de passer le Rhin; ils envahirent le territoire des Ménapiens, établis sur les deux rives, les surprirent, les taillèrent en pièces, traversèrent le fleuve non loin de son embouchure (vers Clèves (1)) et
- (1) Depuis Xanten jusqu'à Nimègue, sur une longueur de 50 kilomètres, s'étend une ligne de hauteurs, qui forment une barrière le long de la rive gauche du Rhin. Selon toute apparence, le fleuve coulait, du temps de César, au pied même de ces hauteurs; mais aujourd'hui il s'en éloigne, et à Emmerich, par exemple, il en est à 8 kilomètres. Cette chaîne, dont le versant oriental est escarpé, n'offre que deux passages : l'un par une large trouée à Xanten même, au nord de la montagne dite le Furstenberg, l'autre par une gorge d'un accès facile, s'ouvrant à Qualbourg, près de Clèves. Ces deux passages étaient tellement indiqués comme les entrées de la Gaule dans ces régions, qu'après la conquête, les Romains les fermèrent en fortifiant le Furstenberg (Castra vetera), et en fondant, dans deux îles que le Rhin formait en face de ces entrées, la Colonia Trajana, anjourd'hui Xanten, et Quadriburgium, aujourd'hui Qualbourg. L'existence de ces îles facilitait à cette époque le passage du Rhin, et, selon toute probabilité, c'est vis-à-vis des deux localités nommées ci-dessus que les Usinètes et les Tenctères franchirent le fleuve pour pénétrer dans la Gaule,

Xanten) (Voir planche 14), et, après s'être emparés de tout le pays, vécurent, le reste de l'hiver, des approvisionnements qu'ils y trouvèrent.

César comprit qu'il fallait se défier de l'impression que cette invasion produirait sur l'esprit des Gaulois. Il était à craindre qu'ils ne tentasseut de se soulever avec l'assistance des Germains qui venaient de passer le Rhin.

Pour parer au danger, César franchit les monts plus tôt qu'à l'ordinaire (maturius quam consuerat) et rejoignit l'armée chez les Aulerques et les Lexoviens, entre Loire et Seine, où elle hivernait. Ses appréhensions n'étaient que trop fondées. Plusieurs peuples gaulois avaient engagé les Germains à quitter les rives du Rhin pour pénétrer plus avant dans l'intérieur. Empressés de répondre à cet appel, ces derniers s'étendirent bientôt au loin, et déjà quelquesuns d'entre eux étaient parvenus jusque chez les Éburons et les Condruses, ceux-ci, clients des Trévires. A cette nouvelle. César convoqua les chefs gaulois qui avaient attiré les Germains, feignit d'ignorer leur conduite, leur adressa de bonnes paroles, obtint d'eux de la cavaleric, et, après avoir assuré les vivres, se mit en marche contre cette nouvelle irruption de barbares. Il prévoyait une guerre redoutable, car le nombre des Tenctères et des Usipètes ne s'élevait pas à moins de quatre cent treute mille individus, hommes, femmes et enfants. Si l'on admet que chez ces peuples la proportion du nombre des hommes capables de porter les armes fût la même que dans l'émigration des Helvètes, c'est-à-dire du quart de la population totale, on voit que les Romains allaient avoir à combattre plus de cent mille ennemis (1).

<sup>(!)</sup> Le récit de cette campagne est fort obscur dans les Commentaires. Florus (III, x) et Dion-Cassius ajoutent aux obscurités; le premier, en plaçant le lieu de la défaite des Usipètes et des Tenctères vers le confluent de la Moselle et du libin, le deuxième, en écrivant que César atteignit les Germains dans le pays.

Sans savoir exactement le chemin que parcourut César, on peut supposer qu'il concentra promptement son armée sur la basse Seine, pour la porter vers le nord, à Amiens, où il convoqua les chefs gaulois qui avaient sollicité l'appui des Germains. Il suivit, depuis Amiens, la route qui passe par Cambrai, Bayay, Charleroy, Tongres et Maëstricht, où il traversa la Meuse. (Voir planche 14.) Il n'était plus qu'à peu de journées des Germains, lorsque des députés vinrent, dans un langage assez fier, proposer un arrangement : « Chassés de leur pays, ils n'ont pas pris l'initiative de la guerre, mais ils ne chercheront pas à l'éviter. Les Germains ont appris de leurs ancêtres, quel que soit l'agresseur, à recourir aux armes, jamais aux prières; ils peuvent être des alliés utiles aux Romains, si on leur donne des terres ou si on leur laisse celles qu'ils ont conquises. D'ailleurs, hormis les Suèves, que n'égalent pas les dieux eux-mêmes, ils ne connaissent aucun peuple capable de leur résister. » César

des Trévires. Plusieurs auteurs ont attribué au récit de ces deux historiens plus de créance qu'à celui de César lui-même, et ils expliquent cette campagne tont autrement que nons. Le général de Greler, entre antres, a compris que l'émigration des Germains s'était avancée jusque dans le pays des Condruses, où César les aurait atteints, et qu'il les avait refoulés de l'ouest à l'est, dans l'angle formé par la Moselle et le Rhin. Après les recherches dont a bien voulu se charger M. de Cohansen, major de l'armée prussienne, et qui ont donné le même résultat que celles de MM. Stoffel et de Locqueyssie, nons regardons cette explication de la campagne comme inadmissible. Il suffirait, pour justifier cette assertion, de considérer que le pays situé entre la Meuse et le Rhin, au sud d'Aix-la-Chapelle, est trop accidenté et trop aride pour que l'émigration germaine, composée de quatre cent trente mille individus, hommes, femmes et enfants, avec chariots, ait pu s'y mouvoir et y subsister. En ontre, il ne s'y tronve aucune trace de voies anciennes, et si César avait pris cette direction, il aurait dû nécessairement traverser la forêt des Ardennes, ce qu'il n'eût pas manqué de faire connaître. D'ailleurs, n'est-il pas plus probable qu'à la nonvelle de l'approche de César, au lieu de se diriger vers les Ubiens, qui ne leur étaient pas favorables, les Germains, d'abord répandus sur un vaste territoire, se soient concentrés vers la partie la plus reculée du pays fertile dont ils s'étaient emparés, celui des Ménapiens?

leur imposa, pour première condition, de quitter la Gaule, en leur disant: « Ceux qui n'ont pas su défendre leurs terres ne doivent pas prétendre aux terres d'autrui; » et il leur offrit de se fixer chez les Ubiens, qui imploraient son appui contre les Suèves. Les députés promirent de rapporter dans trois jours la réponse à cette proposition; en attendant, ils le priaient de suspendre sa marche. César pensa que cette demande n'était qu'un subterfuge pour avoir le temps de rappeler leur cavalerie, envoyée depuis quelques jours faire du butin et des vivres chez les Ambivarites (1), au delà de la Meuse. Il rejeta leur prière et continua de s'avancer.

A l'époque fixée, César, ayant dépassé les lieux où se trouve aujourd'hui Venloo, n'était plus qu'à douze milles de l'ennemi; les députés revinrent comme ils l'avaient dit. Ils rencontrèrent l'armée en marche, et supplièrent avec de vives instances qu'elle n'allât pas plus loin. Ne pouvant obtenir cette concession, ils demandèrent qu'au moins la cavalerie, qui formait l'avant-garde, n'engageât pas l'action et qu'on leur accordat un délai de trois jours, pendant lesquels ils députeraient chez les Ubiens; si ces derniers s'obligeaient, par serment, à les recevoir, ils accepteraient les conditions de César. Celui-ci ne fut pas dupe de cette nouvelle ruse, et cependant leur promit de n'avancer ce jour-là que de quatre milles, pour trouver de l'eau. Il les invita, en outre, à se représenter le lendemain en grand nombre; sa cavalerie recut l'ordre de ne pas provoquer le combat, de se borner, si elle était attaquée, à tenir ferme, et à attendre l'arrivée des légions.

En apprenant que César s'approchait de la Meuse et du Rhin, les Usipètes et les Teuctères s'étaient concentrés vers

<sup>(</sup>i) Les Ambivarites étaient établis sur la rive gauche de la Mense, à l'ouest de Ruremonde, au sud des marais de Peel.

le confluent de ces deux fleuves, dans la partie la plus reculée du pays des Ménapiens, et ils s'étaient établis sur la rivière de la Niers, dans les plaines de Goch. César, de son côté, à partir de Venloo, avait appuyé à droite pour marcher à la rencontre de l'ennemi. Comme au nord de la Rœr il n'existe, entre le Rhin et la Meuse, aucun autre cours d'eau que la Niers, il dut évidemment s'avancer jusqu'à cette rivière pour trouver de l'eau : il en était à quatre milles lorsqu'il rencontra, vers Strælen, la députation germaine.

L'avant-garde, forte de cinq mille chevaux, marchait sans défiance, comptant sur la trève convenue. Tout à conp huit cents cavaliers, les senls dont disposassent les Germains, depuis que la majeure partie de leur cavalerie avait passé la Mense, se précipitent sur celle de César du plus loin qu'ils l'aperçoivent. En un instant le désordre se met dans ses rangs. A peine s'est-elle reformée que, suivant leur coutume, les cavaliers germains s'élancent à terre, éventrent les chevaux, renversent les hommes, qui fuient épouvantés jusqu'à la vue des légions. Soixante et quatorze cavaliers périrent, parmi lesquels l'Aquitain Pison, homme d'une haute naissance et d'un grand courage, dont l'aïenl avait exercé le pouvoir souverain dans son pâys et obtenu du sénat le titre d'ami. Son frère, en voulant le sauver, se fit tuer avec lui.

Cette attaque était une violation flagrante de la trêve, aussi César résolut-il de ne plus entrer en négociation avec un ennemi si déloyal. Frappé de l'impression produite, par ce seul combat, sur l'esprit mobile des Gaulois, il ne voulut pas leur laisser le temps de la réflexion, et se décida à ne plus différer la bataille; d'ailleurs donner aux Germains le loisir d'attendre le retonr de leur cavalerie eût été insensé. Le leudemain matin leurs chefs vinrent au camp en grand nombre comme pour se justifier de l'attaque de la veille

malgré la convention, mais, en réalité, pour obtenir par supercherie une prolongation de la trève. César, satisfait de les voir se livrer d'eux-mêmes, crut devoir user de représailles, et ordonna de les arrêter. L'armée romaine, alors campée sur la Niers, n'était plus qu'à huit milles des Germains.<sup>(1)</sup>.

Déroute des Usipètes et des Tenctères,

II. César fit sortir toutes les troupes de son camp, forma l'infanterie sur trois lignes (\*), et placa à l'arrière-garde la cavalerie, encore intimidée par le dernier combat. Après avoir parcouru rapidement la distance qui le séparait des Germains, il les atteiguit à l'improviste. Frappés de terreur à l'apparition subite de l'armée, déconcertés par l'absence de leurs chefs, ils n'eurent le temps ni de délibérer ni de prendre les armes, et hésitèrent un moment entre le parti de la fuite et celui de la résistance (3). Tandis que les cris et le désordre annoncent leur frayeur, les Romains, animés par la perfidie de la veille, fondent sur leur camp. Ceux des Germains qui peuvent assez promptement courir aux armes tenteut de se défendre, et combattent entre les bagages et les chariots. Mais les femmes et les enfants se sauvent de tous côtés. César lance la cavalerie à leur poursuite. Des que les barbares qui luttaient encore entendent derrière eux les cris des fuyards et voient le massacre des leurs, ils jettent les armes, abandonnent les enseignes, et se précipitent hors du camp. Ils ue cessent de fuir que parvenus au confluent du Rhin et de la Meuse, où les uns sont massacrés et les

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, IV, xIII.

<sup>(8) -</sup> Acie triplici instituta. - Quelques auteurs ont traduit ces mots par - l'armée fut formée en trois colonnes; - mais César, opérant dans un pays totalement découvert et plat, et voulant surprendre une grande masse d'ennemis, devait marcher en ordre de bataille, ce qui n'empéchait pas chaque cohorte d'être en colonne.

<sup>(9)</sup> Atteints à l'improviste dans l'après-midi pendant qu'ils dormaient, (Dion-Cassius, XXXIX, xEVIII.)

autres engloutis dans le fleuve (1). Cette victoire, qui ne coûta pas un seul homme aux Romains, les délivra d'une guerre formidable. César rendit la liberté aux chefs qu'il avait retenus; mais ceux-ci, redoutant la vengeance des Gaulois, dont ils avaient ravagé les terres, préférèrent rester auprès de lui (9).

Premier passage du Rhin. III. Après un succès si éclatant, César, pour en assurer les résultats, crut qu'il lui importait de franchir le Rhin et d'aller trouver les Germains chez enx. A cet effet il devait choisir le point de passage là où, sur la rive droite, habitait un peuple ami, les Ubiens. L'étude de cette campagne et des suivantes nous porte à croire que ce fut à Bonn (3). Du

Cela posé, il reste à déterminer, dans les limites assignées à ces deux der-

<sup>(</sup>¹) L'étude des lits abandonnés du Rhin porte à croire que le confluent du Waal et de la Meuse, qui de nos jours est près de Gorcum, se trouvait alors beauconp plus à l'est, vers le fort Saint-André. César ne se serait donc pas trompé en comptant 80 milles depnis la jonction du Waal et de la Meuse jusqu'à l'embouchure de ce dernier fleuve.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, IV, xIV, XV.

<sup>(4)</sup> Les raisons suivantes nons out fait adopter Bonn comme le point où César a franchi le Rhin.

Les Commentaires nons apprennent qu'en 699 il déboucha dans le pays des Ubiens et que, deux ans après, ce fut un peu au-dessus (paulum supra) du premier pont qu'il en établit un autre, lequel joignait les territoires des Trévires et des Ubiens. Or tout porte à croire que, dans le premier passage comme dans le second, le pont fut jeté entre les frontières des mêmes peuples; car nous ne pouvons admettre avec quelques auteurs que les mots paulum supra s'appliquent à une distance de plusieurs lieues. Quant à ceux qui supposent que le passage s'est effectué à Audernach, parce que, changeant avec Florus la Mense (Mosa) en Moselle, ils placent le lieu de la défaite des Germains au confluent de la Moselle et du Rhin, nous avons donné les raisons qui repoussent cette opinion. Nous avous cherché à prouver, en effet, que la bataille contre les Usipètes et les Tenctères a en pour théâtre le confluent de la Meuse et du Rhin, et, puisqu'en traversant ce dernier fleuve César a passé du pays des Trévires dans celui des Ubiens, il faut reconnaître qu'après sa victoire il a du nécessairement remonter la vallée du Rhin pour se rendre du territoire des Ménapiens chez les Trévires jusqu'à la hauteur du territoire des Ubiens, établis sur la rive droite.

champ de bataille il remonta donc la vallée du Rhin; il suivit une direction indiquée par les localités ci-après: Gueldres, Crefeld, Neuss, Cologne et Bonn. (Voir planche 14.) Avant tout, l'intention de César était d'arrêter cet entraînement des Germains à se jeter sur la Gaule, de leur inspirer des craintes pour leur propre sûreté, et de leur prouver que l'armée romaine oserait et pourrait franchir un grand fleuve. Il avait d'ailleurs un motif plausible pour pénétrer en Germanie, c'était le refus des Sicambres de lui livrer les cavaliers usipètes et tenctères qui s'étaient réfugiés chez eux après la bataille. A sa demande, les Sicambres avaient

niers peuples, le point de passage le plus probable. Jusqu'ici on avait adopté Cologne; mais, pour répondre aux données des Commentaires, Cologne nous semble beaucoup trop au nord. Effectivement dans la campagne de 701, César, parti des bords du Rhin, traversa de l'est à l'onest la forét des Ardennes, passa à proximité des Sègnes et des Condruses, puisqu'ils le supplièrent d'épargner leur territoire, et se dirigea sur Tongres. S'il était parti de Cologne, il n'aurait pas traversé les contrées dont il est question. De plus, dans cette même année, 2,000 cavaliers sicambres franchirent le Rhin à 30 milles au-dessous du pont de l'armée romaine. Or, si ce pont avait été construit à Cologne, le point de passage des Sicambres à 30 milles en aval se serait trouvé à une très-grande distance de Tongres, où cependant ils semblent être arrivés assec rapidement.

Tout s'explique, au contraire, si l'on adopte Bonn comme point de passage. Pour aller de Bonn à Tongres, César se dirigeait, ainsi que le vent le texte, à travers la forêt des Ardennes; il passait chez les Sègnes et les Condruses, ou tout près d'enx; et les Sicambres, franchissant le Rhin à 30 milles au-dessous de Bonn, débouchaient par la ligne la plus courte du Rhin à Tongres. D'ailleurs on ne peut placer le point de passage de César, ni plus bas, ni plus haut que Bonn. Plus bas, c'est-à-dire vers le nord, les divers incidents relatés dans les Commentaires sont sans application possible au théâtre des événements; plus laut, vers le sud, de Bonn à Mayence, le Rhin coule sur un lit rocheux oi les pilots n'auraient pu être enfourcés, et n'offre, entre les montagnes qui le bordent, aucun point de passage favorable. Ajontons que César se serait éloigné beaucoup trop du pays des Sicambres, dont le châtiment était le motif avoué de son expédition.

Un fait mérite aussi d'étre pris en considération : c'est que, moins de cinquante ans après les campagnes de César, Drusus, pour se porter contre les Sicambres, c'est-à-dire contre le même peuple que César se proposait de combattre, traversa le Rhin à Bonn. (Florus, IV, x11.) répondu que l'empire du penple romain finissait au Rhiu, qu'au delà César n'avait rien à préteudre. En même temps les Ubiens, qui, seuls des penples d'outre-Rhiu, avaient recherché son alliance, demandaient sa protection contre les Suèves, qui les menaçaient plus sérieusement que jamais. Il lui suffirait, disaient-ils, de se montrer sur la rive droite du Rhiu pour garantir leur sécurité, tant était grand le renom de l'armée romaine chez les nations germaines les plus reculées, depuis la défaite d'Arioviste et la dernière victoire; ils lui offrirent des bateaux pour le passage du fleuve. César déclina cette offre. Il lui parut indigne de lui et du peuple romain d'avoir recours à des barbares, et peu sûr de faire transporter l'armée sur des bateaux. Anssi, malgré les obstacles qu'opposait un fleuve large, profond et rapide, il se décida à jeter un pont.

C'était la première fois qu'une armée régulière tentait de franchir le Rhin. Voici quel fut le mode de construction du pont. (Voir planche 15.) Deux arbres (probablement en grume) d'un pied et demi d'épaisseur, taillés en pointe à l'une de leurs extrémités, et d'une longueur proportionnée à la profondeur du fleuve, furent jumelés à deux pieds d'intervalle l'un de l'antre, an moyen de plusieurs traverses; descendus dans l'eau et mis en fiche à l'aide de machines placées sur des bateaux accomplés, ils furent enfoncés à coups de monton, non verticalement comme des pieux ordinaires, mais obliquement, en les inclinant dans le sens du courant. En face, et à quarante pieds en aval, on disposa un autre couple de pilots assemblés de la même manière, mais inclinés dans un sens opposé, afin de résister à la violence du flenve. Dans l'intervalle laissé entre les deux pilots de chaque couple, on logea une grande poutre, appelée chapeau, de deux pieds d'équarrissage; ces deux comples (hæc utraque) furent reliés entre enx de chaque côté, à partir de l'extrémité supérieure, par deux liens en bois

11.

(fibulæ), de sorte qu'ils ne pouvaient ni s'écarter ni se rapprocher l'un de l'autre, et présentaient, d'après les Commentaires, un ensemble d'une solidité si grande que la force de l'ean, loin de l'ébranler, en resserrait tontes les parties (1). Ce système constituait une palée du pont; on établit autant de palées que l'exigeait la largeur du fleuve. Le Rhin à Bonn ayant environ 430 mètres de largeur, le pont devait se composer de cinquante-six travées, en supposant chacuue de celles-ci de 26 pieds romains (7",70) de longueur. Par conséquent les palées étaient au nombre de cinquante-quatre. Le tablier fut formé de longerons allant d'un chapeau à l'autre, sur lesquels on plaça, en travers, des longuerines qu'on recouvrit de claies. Outre cela, on enfonça obliquement, en aval de chaque palée, un pilot qui, placé en arc-boutant (pro ariete subjectæ), et relié avec elle, augmentait sa résistance contre le courant. D'autres pilots furent également enfoncés à peu de distance, en amont des palées, de manière à former des estacades, destinées à arrêter les troncs d'arbres et les bateaux que les barbares pourraient lancer afiu de rompre le pont.

Ces travaux furent achevés en dix jours, y compris le temps employé au transport des matériaux. César fil passer le fleuve à son armée, laissa une forte garde à chaque extrémité du pont, et s'avança vers le territoire des Sicambres, en remontant, semble-t-il, les vallées de la Sieg

<sup>(1)</sup> La phrase suivante a donné lieu à diverses interprétations :

<sup>•</sup> Haccutraque, insuper bipedalibus trabibus immissis, quantum corum tignorum junctura distabat, binis utrimque fibulis ab extrema parte distincbantur; quibus disclusis atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmifundo atque ca rerum natura, ut, quo major vis aque se incitavisset hoc artius illigata tencrentur. • Guerre des Gaules, 1V, xvii.)

On n'a pas observé jusqu'ici que les mots hæc utraque se rapportent aux deux couples d'une palée et non aux deux pilots d'un méme couple. En outre, les mots quibus disclusis, etc. se rapportent à ces mêmes deux comples et non, comme on l'a cru, à fibulis.

et de l'Agger. (Voir planche 14.) Pendant sa marche, les députés de divers peuples vinrent solliciter son alliance. Il leur fit un accueil bienveillant et exigea des otages. Quant aux Sicambres, dès le commencement des travaux du pont ils avaient fui dans les déserts et dans les forêts, effrayés par les récits des Usipètes et des Tenctères, réfugiés chez eux.

César ne séjourna que dix-huit jours au delà du Rhin; pendant ce temps il ravagea le territoire des Sicambres, revint chez les Ubiens, et promit de les secourir s'ils étaient attaqués par les Suèves. Ceux-ci s'étant retirés au ceutre de leur pays, il renonça à les combattre, et crut ainsi avoir accompli son dessein.

Il est évident, d'après ce qui précède, que le but de César u'était pas de faire la conquête de la Germanie, mais de frapper un grand coup pour dégoûter les barbarcs de leurs fréquentes incursions au delà du Rhin. Sans doute il espérait rencontrer les Suèves et leur livrer bataille; mais, apprenant qu'ils s'étaient rassemblés très-loin du Rhin, il jugea plus prudent de ne pas s'aventurer dans un pays inconnu, convert de forêts, revint dans la Gaule et fit rompre le pont.

Il ne suffisait pas à César d'avoir intimidé les Germains; il conçut un projet plus hardi; c'était de traverser la mer pour aller demander compte aux Bretons des secours que, dans presque toutes les guerres, et particulièrement dans celle des Vénètes, ils avaient envoyés aux Gaulois (1).

Description de la Bretagne au temps de César. IV. Les Romains n'avaient sur la Bretagne que des informations imparfaites, dues à certains écrivains grees, notamment à Pythéas, de Marseille, qui avait visité la mer du Nord au 1v' siècle avant notre ère, et à Timée, de Tauromenium. Les Gaulois qui se rendaient en Bretagne pour y trafiquer ne connaissaient guère que la côte sud et sud-est.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, IV, xx.

Cependant, pen de temps avant l'arrivée des Romains, une des populations de la Gaule Belgique, les Suessions, alors gouvernés par Divitiacus, avait étendu sa domination jusque dans cette île <sup>(0)</sup>.

Ce fut senlement après avoir abordé en Bretague que César put se faire une idée assez exacte de sa configuration et de son étendue. « La Bretagne, dit-il, a la forme d'un " triangle, dont la base, large d'environ cinq cents milles, » fait face à la Gaule. Le côté qui regarde l'Espagne, c'est-» à-dire le conchant, présente une longueur de sept cents » milles environ. Dans cette direction, l'île est séparée de » l'Hibernie (Irlande) par un bras de mer, dont la largenr » est sensiblement la même que celle du bras de mer qui » sépare la Bretagne de la Gaule ; » et il ajoute que « la » superficie de l'Hibernie représente à peu près la moitié de » la superficie de la Bretague. Le troisième côté du triangle » formé par cette dernière ile est orienté an nord, et long de » huit cents milles; il ne fait face à aucune terre; seulement « l'un des angles que ce côté comprend regarde la Ger-» manie (2). » Ces évaluations imparfaites, qui, au siècle suivant, devaient faire place à d'autres moins inexactes (4), conduisirent le grand capitaine à attribuer à la Bretagne tout entière vingt fois cent mille pas de contour. Il recueillit, en ontre, quelques renseignements plus vagues encore sur les petites iles qui avoisinent la Bretagne : « L'une d'elles, » écrit-il, appelée Mona (l'ile de Man), est située an milien » du détroit qui sépare la Bretagne de l'Hibernie. » Les Hébrides, les iles Shetland (Acmodæ des anciens), les Orcades, qui ne furent connues des Romains qu'an commencement de notre ère (4), se confondaient, dans l'esprit de

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 11, 18.

<sup>4)</sup> Guerre des Gaules, V, xnt.

<sup>(3)</sup> Pline, Histoire naturelle, IV, xxx, § 16.

<sup>(</sup> Pline, Histoire naturelle, IV, xxx, § 16. - Tacite, Agricola, x.

Cèsar et de ses contemporains, avec l'archipel des Féroë et la Scandinavie. La Calèdonie (Écosse) même n'apparaissait que dans un obscur lointain.

César nous représente le climat de la Bretagne comme moins froid, plus tempéré, que celui de la Gaule. Excepté le hêtre (fugus) et le sapiu (abies), on tronvait dans les forêts de cette île les mêmes essences que sur le continent voisin (12). On y récoltait le blé et on y élevait de nombrenx bestiaux (13). « Le sol, s'il ne se prête pas à la culture de » l'olivier, de la vigne et des autres productions des pays » chauds, écrit d'antre part Tacite (13), produit en revanche » du grain et des fruits en abondance. Ils croissent promper tement, mais ils sont lents à mûrir. »

La Bretagne renfermait une population nombreuse; la partie intérieure était habitée par des peuples qui se croyaient autochthoues, et le littoral méridional et oriental, par une race émigrée de la Ganle Belgique et qui avait traversé la Manche et la mer du Nord, attirée par l'appât du pillage. Après avoir fait la guerre aux indigènes, elle s'était fixée dans l'île et y était devenne agricole (4). César ajonte que presque toutes ces penplades venues du continent avaient gardé le nom des cités dont elles étaient issues. Et en effet, parmi les peuples de la Bretagne que citent les géographes dans les siècles postérieurs à la conquéte des Gaules, on rencontrait sur les bords de la Tamise et de la Severn les noms de Belges et d'Atrébates.

Les plus puissantes de ces populations d'origine belge se trouvaient dans le Cautium (Kent), que les relations commerciales mettaient en rapport habituel avec la Gaule (3).

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, V, xII.

<sup>(9)</sup> Strabon, IV, p. 199.

<sup>(1)</sup> Agricola, xII.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, V, xII.

<sup>(5)</sup> Guerre des Gaules, V, xm et xiv.

Les Commentaires ne citent qu'un petit nombre de nations bretonnes. Ce sont, dans les comtés de l'est, les Trinobantes (peuple de l'Essex et du Middlesex), qui se montrèrent les plus fidèles aux Romains (1), et dont le principal oppidum était vraisemblablement déjà, au temps de César, Londinium (Londres), mentionné par Tacite (8); les Cénimagnes (3) (Suffolk, au nord des Trinobantes); les Ségontiaques (la plus grande partie du Hampshire et du Berkshire, comtés du sud); les Bibrognes (habitant une région alors fort boisée et où s'étendait la célèbre forêt d'Anderida (4); leur territoire comprenait une petite partie du Hampshire et du Berkshire, embrassait les comtés de Surrey et de Sussex et la partie la plus occidentale du Kent); les Ancalites (position plus incertaine, nord du Berkshire, partie occidentale du Middlesex); les Casses (Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire, comtés du centre). Chacune de ces petites nations était gouvernée par un chef ou roi (6).

On retrouvait chez les Belges de la Bretagne les mœnrs des Gaulois, mais l'état social y était moins avancé. Stra-bon (6) en donne cette preuve, que, ayant le lait en abondance, les Bretons ne savaient point faire de fromages, art fort perfectionné an contraire dans certaines parties de la Gaule. Le caractère national des deux populations, Bretons et Ganlois, présentait une grande analogie: « Même audace » à chercher le danger, même empressement à le fuir quand

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, xx.

<sup>(\*)</sup> Annales, XIV, xxxiii.

<sup>(9)</sup> Quoique la plupart des manuscrits portent Cenimagni, quelques auteurs en font deux noms, les Iceni et Cangi.

<sup>(4)</sup> L'Anderida silva, de 120 milles de long sur 30 de large, s'étendait dans les comtés de Sussex et de Kent, dans l'endroit appelé aujourd'hui Wealds. (Voir Camden, Britannia, éd. Gibson, 1, col. 151, 195, 258, éd. 1753.)

<sup>(</sup> Diodore de Sicile, V, xxI. - Tacite, Agricola, xII.

<sup>(6)</sup> Strabon, IV, p. 200.

« il est devant eux, écrit Tacite; toutefois le courage des » Bretons a quelque chose de plus fier (b). » Cette ressemblance des deux races se manifestait aussi dans les formes extérieures. Cependant, selon Strabon, la taille des Bretons était plus élevée que celle des Gaulois, lenrs cheveux étaient d'un blond moins ardent. Ils n'avaient pour demeures que de chétives cabanes faites de chaume et de bois (b); ils déposaient leur blé dans des silos; leurs oppidums étaient situés au milieu des forêts, défendus par un rempart et un fossé, et servaient de refuges en cas d'attaque (b).

Les peuplades de l'intérieur de l'île vivaient dans un état plus barbare que celles de la côte; vêtues de peaux d'animaux, elles se nourrissaient de lait et de chair (4). Strabon les représente même comme des cannibales, et assure que l'usage existait chez eux de manger le corps de leurs parents morts (5). Les hommes portaient les cheveux très-longs et la moustache: ils se frottaient la peau avec du pastel, qui rendait l'aspect des combattants singulièrement hideux (6). Les femmes se peignaient aussi de la sorte pour certaines cérémonies religieuses, où elles apparaissaient nues (7). Telle était la barbarie des Bretons de l'intérieur, que les femmes v étaient parfois communes à dix ou douze hommes, promiscuité surtout habituelle entre les plus proches parents. Les enfants qui paissaient de ces unions incestucuses étaient attribués au premier qui avait reçu dans sa maison la mère encore jeune fille (8). Les Bretons du cap Bolerium (Cornwall)

<sup>(1)</sup> Agricola, x1.

<sup>(1)</sup> Diodore de Sicile, V, xxt.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V. xxi.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, V, xiv.

<sup>(1)</sup> Strabon, IV, p. 200.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, V, xiv.

<sup>(1)</sup> Pline, Histoire naturelle, XXII, 1.

<sup>(8)</sup> Guerre des Gaules, V, xIV.

étaient très-hospitaliers, et le commerce qu'ils faisaient avec les marchands étrangers avait adonci leurs mœurs (1).

L'abondance des métaux dans la Bretagne, surtout celle de l'étain ou plomb blanc, que les Phéniciens y allaient chercher depuis la plus haute antiquité (8), fournissait aux habitants de nombreux moyens d'échange. Toutefois ils ne connaissaient pas la monnaie et ne faisaient usage que de morceaux de cuivre, d'or on de fer, qu'ils pesaient pour en déterminer la valeur. Ils ne savaient pas fabriquer le bronze et le recevaient du dehors (8).

La religion des Bretons, sur laquelle César ne nous donne aucun renseignement, devait peu différer de celle des Gaulois, puisque le druidisme passait pour avoir été importé de la Bretagne dans la Gaule (4). Tacite nous dit en effet qu'on trouvait en Bretagne le même culte et les mêmes superstitions que chez les Gaulois (5). Strabon nous parle, d'après Artémidore, d'une île voisine de la Bretagne où l'on célébrait en l'honneur de deux divinités, assimilées par ce dernier à Cérès et à Proserpine, des rites qui rappelaient ceux des mystères de Samothrace (6). Sous l'empire de certaines idées superstitieuses, les Bretons s'abstenaient de la chair de plusienrs animaux, tels que le lièvre, la poule et l'oie, qu'ils élevaient cependant en domesticité pour leur agrément (7).

Les Bretons, quoique insulaires, ne paraissent pas avoir possédé de marine au temps de César. C'étaient les navires étrangers qui venaient chercher aux environs du cap Bolerium l'étain que les habitants exploitaient avec antant d'in-

(8) Agricola, x1.

<sup>(1)</sup> Diodore de Sicile, V, xxII.

<sup>(2)</sup> Diodore de Sicile, V, xxII. - Strabon, IV, p. 200,

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, V, xII.

<sup>(4)</sup> Guerre des Gaules, VI, xIII.

<sup>(6)</sup> Strabon, IV, p. 199.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, xu.

telligence que de profit(1). Un siècle environ après César, les barques des Bretons consistaient en carenes d'osier recouvertes de cuir (8). Les babitants de la Bretagne étaient moins ignorants dans l'art de la guerre que dans celui de la navigation. Protégés par de petits boucliers (8), armés de longues épées, qu'ils maniaient avec adresse, mais inutiles dès qu'on les attaquait corps à corps, ils ne combattaient jamais en masses : ils s'avaucaient par faibles détachements qui s'appuyaient réciproquement (4). Leur force principale résidait dans l'infanterie (8); ils employaient cependant un grand nombre de chars de guerre armés de faux (6). Ils commencaient par les faire courir rapidement de tous côtés en laucant des traits, cherchant ainsi à jeter le désordre dans les rangs ennemis par la senle frayeur que causaient l'impétuosité des chevaux et le bruit des roues; puis ils rentraient dans les intervalles de leur cavalerie, sautaient à terre et combattaient à pied mélés aux cavaliers; pendant ce temps, les conducteurs se retiraient pen à peu du théâtre de l'action et se plaçaient avec les chars de manière à recneillir an besoin les combattants (7). Les Bretons réunissaient ainsi la mobilité du cavalier à la solidité du fautassiu; un exercice journalier les avait rendus si adroits, qu'ils maintenaient leurs chevaux en pleine course sur des pentes rapides, les modéraient ou les détournaient à volonté, conraient sur le timon, se tenaient sur le joug, et de là se reje-

<sup>(1)</sup> Diodore de Sicile, V, xxII.

<sup>(</sup> Pline, Histoire naturelle, IV, xxx, § 16.

<sup>(3)</sup> Tacite, Agricola, xxxvi.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, V, xvi.

<sup>(5)</sup> Tacite, Agricola, xII.

<sup>(9)</sup> Frontin, Stratagèmes, II, nr., 18. — Diodore de Sicile, V, xxi. — Strabou, IV, p. 200.

<sup>(7)</sup> Le récit de la page 189 confirme cette interprétation, qui est conforme à celle du général de Gœler.

taient rapidement dans leurs chars (1). En guerre, ils se servaient, comme auxiliaires, de leurs chiens, que les Gaulois faisaient venir de la Bretagne pour le même usage. Ces chiens étaient excellents pour la chasse (2).

En résumé, les Bretons étaient moins civilisés que les Gaulois. Si l'on excepte l'art d'exploiter certains métanx, l'industrie chez eux se bornait à la fabrication des objets les plus grossiers et les plus indispensables, et c'était de la Gaule qu'ils tiraient les colliers, les vases d'ambre et de verre, et les ornements en ivoire pour les freins de leurs chevaux (9).

On savait aussi que des perles se tronvaient dans la mer d'Écosse, et l'on croyait facilement qu'elle recélait d'immenses richesses.

Ces détails sur la Bretagne ne furent recneillis qu'après les expéditions romaines, car, auparavant, les données les plus mystérieuses régnaient sur ce pays, et lorsque César en résolut la conquête, cette audacieuse entreprise exalta les esprits au plus haut degré par l'attrait toujours si puissant de l'inconnu; quant à lui, en traversant la Manche, il obéissait à la même pensée qui l'avait conduit au delà du Rhin: il voulait donner aux barbares une haute idée de la grandeur romaine et les empêcher de prêter un appui aux insurrections de la Gaule.

Première expédition de Bretagne. V. Quoique l'été touchât à sa fin, les difficultés d'une descente en Bretagne ne l'arrêtèrent pas. Lors même d'ailleurs que la saison ne lui aurait pas permis de conduire l'expédition à bonne fin, il lui sembla avantageux de prendre pied dans cette île, et d'en reconnaître les lieux, les ports et les points de débarquement. Toutes les personnes qu'il fit

<sup>()</sup> Guerre des Gaules, IV, xxxII et xxxIII.

<sup>(9)</sup> Strabon, IV, p. 200.

<sup>(1)</sup> Strabon, IV, p. 201.

appeler ne purent ou ne voulurent lui donner aucun renseignement, ni sur l'étendue du pays, ni sur le nombre et les mœurs de ses habitants, ni sur leur manière de faire la guerre, ni sur les ports capables de recevoir une grande flotte.

Tenant à être éclairé sur ces différents points avant de tenter l'expédition, César envoya, sur une galère, C. Volusenus, avec ordre de tout explorer et de revenir lui apporter au plus vite le résultat de ses observations. De sa personne, il se rendit avec l'armée dans le pays des Morins, d'où la traversée en Bretagne était la plus courte. Il y avait sur la côte un port favorablement situé pour y préparer une descente dans cette île, c'était le port Itius, ou, comme nous chercherons à le prouver plus tard, le port de Boulogne. Les vaisseaux de toutes les régions voisines et la flotte construite l'année précédente pour la guerre des Vénètes y furent rassemblés.

La nouvelle de son projet s'étant répandue en Bretagne par les marchands, les députés de plusieurs nations de l'île vinrent offrir de se soumettre. César les accueillit avec bienveillance et les renvoya en leur adjoignant Commius, qu'îl avait fait précédemment roi des Atrébates. Cet homme, dont il appréciait le courage, la prudence et le dévouement, jouissait d'un haut crédit parmi les Bretons. Il le chargea de visiter le plus grand nombre possible de peuplades, de les maintenir dans de bonnes dispositions, et de leur annoncer son arrivée prochaine.

Tandis que César attendait chez les Movins que les préparatifs de l'expédition fussent achevés, des députés se présentèrent, au nom d'une grande partie des habitants, pour justifier leur conduite passée. Il agréa leurs explications avec empressement, ne voulant pas laisser d'ennemis derrière lui. D'ailleurs la saison était trop avancée pour lui permettre de combattre les Morins, et leur entière soumission n'avait pas assez d'importance pour le détourner de son entreprise contre la Bretagne: il se contenta d'exiger de nombreux otages. Sur ces entrefaites, Volusenus revint, au bout de cinq jours, rendre compte de sa mission; n'ayant pas osé descendre à terre, il ne l'avait remplie qu'imparfaitement.

Les forces destinées à l'expédition se composaient de deux légions, la 7 et la 10 commandées probablement par Galba et Labienus, et d'un détachement de cavalerie, ce qui faisait environ 12,000 légionnaires et 450 chevanx.

Q. Titurius Sabinus et L. Aurunculeius Cotta reçurent le commandement des troupes laissées sur le continent pour occuper le territoire des Ménapiens, et la partie de celui des Morins qui ne s'était pas soumise. Le lieutenant P. Sulpicius Rufus fut chargé de garder le port avec des forces suffisantes.

On était parvenu à réunir quatre-vingts vaisseaux de transport, jugés capables de contenir les deux légions expéditionnaires sans gros bagages, et un certain nombre de galères, qui furent distribuées au questeur, aux lientenants et aux préfets. Dix-huit autres vaisseaux, destinés à la cavalerie, étaient retenus par des vents contraires dans un petit port (celui d'Ambleteuse) situé à huit milles au nord de Boulogne (1). (Foir plauche 16.)

Ces dispositions prises, César, profitant d'un vent favorable, partit dans la nuit du 24 au 25 août (nous essayerous plus tard de justifier cette date), vers minuit, après avoir

<sup>(9)</sup> D'après ce qu'on verra plus loin, chaque vaisseau de transport, au retoi r, contenaît cent cinquante hommes. Quatre-vingts vaisseaux pouvaient donc transporter douze mille hommes, mais comme, réduits à soixante-luit, ils suffirent pour ramener l'armée aur le continent, ils ne durent porter que dix mille denx cents hommes, effectif probable des deux légions. Les dix-luit navires affectés à la cavalerie pouvaient transporter quatre cent cinquante chevaux, à raison de vingt-cinq chevaux par navire.

donné l'ordre à la cavalerie de se rendre, pour s'embarquer, au port supérieur (Ambleteuse); il atteignit la côte de Bretague, à la quatrième heure du jour (dix heures du matin), en face des falaises de Douvres. La cavalerie, dont l'embarquement ne s'était fait qu'avec lenteur, n'avait pu le rejoindre.

De son vaissean César aperçnt les falaises couvertes d'hommes en armes. Dans cet endroit, la mer était tellement resserrée entre les collines qu'un trait lancé des hauteurs pouvait atteindre le rivage (1). Cette description est conforme à celle que Q. Cicéron donnait à son frère, « des côtes sur-

(i) Le port de Donvres s'étendait jadis sur l'emplacement de la ville actuelle, entre les falaises qui bordent le débouché de la vallée de la Dour ou de Charlon. (Voir planche 17.) En effet, d'après les renseignements d'anteurs anciens et l'examen géologique du terrain, il paraît certain qu'antrefois la mer entrait dans les terres et formait une anse occupant la presque totalité de la vallée de Charlton. Ainsi se justifient les expressions de César: « Cujus loci hac crat natura, atque ita montibus angustis mare continebatur, nti ex locis superioribus in littus telum adjici posset. » (IV, xxn.)

Les preuves de l'assertion ci-dessus réaultent de plusieurs faits relatés dans différentes notices son la ville de Douvres. Il y est dit qu'en 1784 sir Thomas Hyde Page fit exécuter, à cent yards de la plage, un sondage pour déconvir la profondeur du bassin à une époque reculrée; il constata que l'ancien lit de la mer avait été antrefois à trente pieds auglais au-dessous du nivean actuel de la haute mer. En 1826, en creusant un puits à l'endroit appelé Dolphiu Lanc, on trouva, à une profondeur de vingt et un pieds, une conche de limou sensibable à celui du port d'aujourd'hui, entremété d'ossements d'animanx et de libris de feuilles et de racines. Des detritus analogues ont été déconverts dans plusieurs parties de la vallée. Un ancien chroniqueur, appelé Darell, raconte que «Wilhed, roi de Kent, bâtit en 700 l'église de Saint-Martin, dont les ruines sont eucore visibles près de la place du Marché, sur les lieux où jadis les vaisseaus jetaient l'aurer.

La ville, bătic sous les empereurs Adrieu et Septime-Sévère, occupait une partie du port, qui déjà avait été ensablé; cependant la mer entrait encore assez avant dans les terres. (Voir planche 17.)

Ce serait, semble-t-il, vers l'an 950 que l'ancien port aurait été comblé entièrement par des alluvions maritimes et fluviales accrues jusqu'à nos jours, et qui, à différentes époques, ont rendu nécessaire la construction de dignes et de quais donnant au port sa forme actuelle. montées d'immenses rochers (1). » Le lieu ne parut nullement propre à un débarquement. (Foir planche 17.) César jeta l'ancre et attendit vainement jusqu'à la neuvième heure (3 h. 1/2) (Foir la concordance des heures, Appendice B) que les vaisseaux attardés le ralliassent. Dans l'intervalle il convoqua ses lieutenants et les tribuns des soldats, leur communiqua ses projets ainsi que les renseignements rapportés par Volusenus, et leur recommanda l'exécution instantanée de ses ordres sur un simple signe, comme l'exige la guerre maritime, où les manœuvres doivent être aussi rapides que variées. Il est probable que César avait tenu secret jusque-là le point de débarquement.

Lorsqu'il les cut congédiés, vers trois heures et demie, le vent et la marée étant devenus en même temps favorables, il donna le signal de lever l'aucre, et, après s'être avancé environ sept milles vers l'est, jusqu'à l'extrémité des falaises, et avoir, suivant Dion-Cassins, doublé un haut promontoire (9, la pointe de South-Foreland (Voir planche 16), il s'arrêta devant la plage ouverte et unic qui s'étend du château de Walmer jusqu'à Deal.

Des hanteurs de Douvres il était facile aux Bretons de distinguer le mouvement de la flotte; devinant qu'elle se portait vers le point où finissent les falaises, ils accourment en tonte hâte, précèdés de leur cavalerie et de leurs chars, dont ils se servaient constamment dans les combats; ils arrivèrent à temps pour s'opposer au débarquement, qui allait être tenté dans les conditions les plus périlleuses. Les vaisseaux, à cause de leur grandeur, ne pouvaient jeter l'ancre que dans des eaux profondes; les soldats, sur une côte inconnue, les mains embarrassées, le corps chargé du poids de leurs armes, étaient obligés de se précipiter dans les

<sup>(1) «</sup> Constat enim aditus insulæ esse munitos mirificis molibus. « (Cicéron, Lettres à Atticus, IV, xvi.)

<sup>(2)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, LL.

flots, d'y prendre pied et de combattre. Les ennemis, au contraire, libres de leurs membres, connaissant les lieux et postés sur la rive ou pen avant dans la mer, lançaient leurs traits avec assurance et poussaient au milieu des vagues leurs chevaux dociles et bien dressés. Aussi les Romains, déconcertés par cette réunion de circonstances imprévues et étrangers à ce genre de combat, ne s'y portaient pas avec leur ardeur et leur rèle accontumés.

Dans cette situation, César fit détacher de la ligne des vaisseaux de transport les galères, navires plus légers, d'une forme nouvelle pour les barbares, et les dirigea à force de rames sur le flanc découvert de l'ennemi (c'està-dire le côté droit), afin de le chasser de sa position à coups de frondes, de flèches et de traits lancés par les machines. Cette manœuvre fut d'un grand secours; car les Bretons, frappés de l'aspect des galères, du mouvement des rames et du jen inconnu des machines, s'arrêtèrent et reculèrent un peu. Cependant les Romains hésitaient encore, à cause de la profondeur de l'eau, à sauter hors des navires, lorsque le porte-drapean de la 10º légion, invoquant les dieux à hante voix et exhortant ses camarades à défendre l'aigle, s'élance dans la mer et les entraîne après lui (1). Cet exemple est imité par les légionnaires embarqués sur les bâtiments les plus proches, et le combat s'engage. Il fut opiniatre. Les Romains ne pouvant garder leurs rangs, ui prendre pied solidement, ni se rallier à leurs enseignes, la confusion était extrême; tous ceux qui s'élançaient des navires, pour gagner la terre isolément, étaient enveloppés par les cavaliers barbares, auxquels les bas-fonds étaient connus, et, lorsqu'ils se réunissaient en masse, l'ennemi, les prenant par le flane découvert, les accablait de ses traits. A cette vue, César fit remplir de soldats les chaloupes

<sup>(!)</sup> L'empereur Julien fait dire à César (p. 70, éd. Lasius) qu'il avait été le premier à sauter en bas du navire.

des galères et les petits bâtiments servaut à éclairer l'escadre, et les envoya partout où le danger les réclamait. Bientôt les Romains, ayant réussi à s'établir sur la terre ferme, formèrent leurs rangs, coururent à l'eunemi, le mirent en fuite; mais une lougue poursnite fut impossible, faute de cavalerie; celle-ci, coutrariée dans sa traversée, n'avait pas pu atteindre la Bretague. En cela seul la fortune fit défant à César.

Dans ce combat, où sans donte bien des actes de conrage restèrent ignorés, un légionnaire, Cæsins Scæva, dont Valère Maxime nous a conscrvé le nom, se distingua d'une facon toute particulière. S'étant jeté avec quatre hommes dans une barque, il avait atteint un rocher (1) d'où, avec ses camarades, il lançait des traits contre l'eunemi; mais le reflux reudit guéable l'espace compris entre ce rocher et la terre ferme. Les barbares alors accoururent en foule. Les compagnons de Scæva se réfugièrent dans leur barque; lui, ferme à son poste, fit une défense héroïque, tua plusieurs ennemis; enfin, ayant cu la cuisse traversée d'une flèche, le visage meurtri par le choc d'une pierre, son casque mis en pièces, son bouclier troué de toutes parts, il s'abandouna à la merci des flots et retourna à la nage vers les siens. Lorsqu'il aperçut son général, an lieu de se vanter de sa conduite, il lui demanda pardon de revenir saus bouclier. C'était, cu effet, une honte dans l'antiquité de perdre cette arme défensive; mais César le combla d'éloges et le récompensa par le grade de centurion.

Le débarquement opéré, les Romains établirent leur camp près de la mer, et, comme tout porte à le croire, sur

<sup>(9)</sup> Il y a dans le texte, in scopulum vicinum insulæ, ce qui doit se tradnire par « nu rocher voisin de l'île de Bretagne, « et non, comme l'ont interprété certains auteurs, par « une île isolée du continent. » (Valère Maxime, III, u, 23.) En effet, ces rochers, appelés malms, se voient distinctement par les basses caux, en face de l'auseual et des casernes de la marine de Deal.

la hauteur de Walmer. Les galères furent halées sur la grève, et les vaisseaux de transport laissés à l'aucre non loin de la côte.

Les ennemis, ralliés après leur défaite, se décidérent à la paix. Ils adjoignirent à leurs députés chargés de la solliciter, des Morins, avec lesquels ils vivaient en bonne intelligence (1), et le roi des Atrébates, Commins, précédemment investi d'une mission en Bretagne. Les barbares s'étaient saisis de sa personne au moment où il débarquait, et l'avaient chargé de fers. Après le combat, ils le relàchèrent, et vinrent demander pardon de cette offense, en rejetant la fante sur la multitude. César leur reprocha de l'avoir accueilli en ennemi, bien qu'ils enssent, de leur propre mouvement, envoyé sur le continent des députés pour traiter de la paix. Cependant il leur pardonua, mais exigea des otages; une partie fut livrée sur-le-champ, l'autre promise sons peu de jours. En attendant, ils retournérent dans leurs foyers, et de toutes parts les chefs accournrent pour implorer la protection du vainqueur.

La paix semblait assurée. L'armée était depuis quatre jours en Bretagne, et les dix-huit navires qui portaient la cavalerie, quittant le port supérieur par une légère brise, s'approchaient des côtes et étaient déjà en vue du camp, lorsque tout à coup s'éleva uue violente tempête qui les écarta de leur route. Les uus furent ramenés au point même d'où ils étaient partis, les autres poussés vers le sud de l'île, où ils jetérent l'auere; mais, battus par les vagnes, ils furent forcés, au milieu d'uue unit orageuse, de prendre le large et de regagner le coutinent.

Cette unit du 30 au 31 août coïncidait avec la pleiue lune : les Romains ignoraient que ce fût l'époque des plus hautes marées de l'Océau. L'eau submergea bieutôt les galères

11.

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, 114

mises à sec sur la grève, et les vaisseaux de transport, restés à l'ancre, cédant à la tempête, furent brisés sur la côte ou désemparés. La consternation devint générale; tout manquait à la fois, et les moyens de transport et les matériaux pour réparer les navires, les vivres mêmes; car César, ne comptant pas hiverner en Bretagne, n'avait pas fait d'approvisionnements.

Au moment de ce désastre, les chefs des Bretons étaient encore rénnis pour satisfaire aux conditions imposées; instruits de la position critique des Romains, jugeant de leur petit nombre par l'exignüté de leur camp, d'autant plus resserré que les légions s'étaient embarquées sans bagages (°), ils se décidèreut à reprendre les armes. L'occasion leur parnt favorable pour intercepter les vivres et prolonger la lutte jusqu'à l'hiver, dans la ferme conviction que, s'ils anéantissaient les envahisseurs et leur coupaient toute retraite, personne désormais n'oserait plus porter la guerre en Bretagne.

Une nouvelle ligue se forme. Les chefs barbares s'éloignent successivement du camp romain et rappellent en secret les hommes qu'ils avaient renvoyés. César ignorait encore leur dessein, mais leur retard à livrer le reste des otages et le désastre survenu à sa flotte lui firent bientôt prévoir ce qui arriverait. Il prit donc ses mesures pour parer à toutes les éventualités. Chaque jour les deux légions se rendaient à tour de rôle dans la campagne pour moissonner; on réparait la flotte avec le bois et le enivre des navires qui avaient le plus souffert, et on faisait venir du continent les matériaux nécessaires. Grâce au zèle extrême des soldats, tous les vaisseaux furent remis à flot, excepté donze, ce qui réduisit la flotte à soixante-huit

<sup>(!) »</sup> César lui-même n'avait emmené que trois serviteurs, ainsi que le raconte Cotta, qui fut son lieutenant. • (Athénée, Banquet, vr., 105.)

bâtiments au lieu de quatre-vingts qu'elle comptait au départ.

Pendant l'exécution de ces travaux, les Bretons venaient et allajent librement dans le camp, rien ne présageait de prochaines hostilités; mais un jour que la 7º légion, selon la contame, s'était rendue non loin du camp pour couper du blé, les soldats de garde devant les portes vinrent tont à conp annoncer qu'une épaisse ponssière s'élevait du côté où la légion s'était acheminée. César, soupconnant quelque tentative des barbares, rassemble les cohortes de garde, ordonne à deux autres de les remplacer, au reste des troupes de prendre les armes et de le suivre sans retard, et se porte en tonte hâte dans la direction indiquée. Voici ce qui s'était passé. Les Bretons, dans la prévision que les Romains se rendraient au seul endroit qui restât à moissonner (pars una erat reliqua), s'étaient cachés la nuit dans les forêts. Après avoir attendu que les soldats eussent déposé les armes et commencé à couper le grain, ils étaient tombés sur eux à l'improviste, avaient tué quelques hommes, et, pendant que les légionnaires en désordre se reformaient, les avaient entourés avec la cavalerie et les chars

Cette étrange manière de combattre avait déconcerté les soldats de la 7º légion. Enveloppés de près, ne résistant qu'avec peine sons une grêle de traits, ils allaient succomber pent-étre, lorsque César parnt à la tête de ses cohortes : sa présence rassura les siens et contint l'ennemi. Toutefois il ne ernt pas devoir engager un combat, et, après être resté nu certain temps en position, il fit rentrer ses troupes. La 7º légion avait éprouvé de grandes pertes (°). Des pluies continnelles rendirent, pendant quelques jours, toute opération impossible; mais ensuite les barbares, croyant le moment

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, LIII.

venn de recouvrer leur liberté, se réunirent de toutes parts et marchèrent contre le camp.

Privé de cavalerie, César prévoyait bien qu'il en serait de ce combat comme du précédent, et que l'eunemi, repoussé, lui échapperait aisément par la fuite; néanmoius, comme il avait à sa disposition trente chevaux annenés par Commins en Bretagne, il crut pouvoir s'en servir avec avantage (°); il rangea les légions en bataille à la tête du camp et fit marcher en avant. L'eunemi ne sontint pas le choc, et se dispersa; les légionnaires le poursûivirent aussi vite et aussi loin que leur armement le permettait; ils revinrent au camp, après avoir fait un grand carnage et tout ravagé dans un vaste rayon.

Le même jour, les barbares euvoyèrent des députés pour demander la paix. César exigea le double du nombre d'otages convenu, et ordonna de les lui amener sur le continent. De tonte la Bretagne, deux États seulement obéirent à cet ordre.

L'équinoxe approchait, et il ne voulait point exposer à une navigation d'hiver des vaisseaux mal réparés. Il profita d'un temps favorable, mit à la voile peu après minuit, et regagna la Gaule avec tous ses navires saus le moindre dommage. Seuls, deux bâtiments de charge ne purent entrer dans le port de Boulogne avec la flotte et furent entraînés un peu plus bas vers le sud. Ils portaient environ trois cents soldats, qui, une fois débarqués, se mirent en marche pour rejoindre l'armée. Dans le trajet, des Morins, séduits par l'appât du butin, les surprirent, et bientôt, atteignant le nombre de six mille, ils parvinrent à les envelopper. Les Romains se formèrent en cerele; en vain leur promit-on la vie sauve s'ils se rendaient; ils se défendirent vaillanument

<sup>(!)</sup> A la bataille d'Arcole, en 1796, 25 cavaliers eurent une grande influence sur l'issue de la journée. (Mémoires de Montholon, dictées de Sainte-Hélène, II, 1x.)

pendant plus de quatre henres, jusqu'à l'arrivée de toute la cavalerie, que César envoya à leur secours. Saisis d'épouvante, les Morins jetèreut leurs armes et furent presque tous massacrés (\*).

Châtiment des Morins et des Ménapiens, VI. Dès le lendemain du retour de l'armée sur le continent, Labienns fut chargé de rédnire, avec les deux légions ramenées de Bretagne, les Morius révoltés, que les marais, desséchés par les chalenrs de l'été, ne mettaient plus, comme l'année précédente, à l'abri des attaques. D'un autre côté, Q. Titurius Sabinus et L. Cotta rejoignirent César, après avoir dévasté et incendié le territoire des Ménapiens, réfugiés dans l'épaisseur de leurs forèts. L'armée fut établie en quartiers d'hiver chez les Belges. Le sénat, lorsqu'il reçut les nouvelles de ces succès, décréta vingt jours d'actions de grâces (2).

Ordre de construire la flotte, Départ pour l'Illyrie. VII. Avant de se rendre en Italie, César ordonna à ses lientenants de réparer les aucieus navires et d'en construire pendant l'hiver un plus grand nombre, dont il détermina la forme et les dimensions. Pour qu'il fût plus facile de les charger et de les tirer à terre, il recommanda de les faire un pen moins hants que cenx qui étaient en usage en Italie; cette disposition ne présentait auenn inconvénient, car il avait remarqué que les vagnes de la Manche s'élevaient moins que celles de la Méditerranée, ce qu'il attribuait à tort à la fréquence des monvements du flux et du reflux. Il voulut aussi plus de largenr dans les bâtiments, à cause des bagages et des bêtes de somme qu'ils devaient transporter, et prescrivit de les aménager de manière à permettre l'usage des rames, dont la manœuvre étuit facilitée par le

<sup>(\*)</sup> Guerre des Gaules, IV, xxxvi et xxxvii.

<sup>\*</sup> Guerre des Gaules, IV, xxxvIII.

peu de hauteur des bordages. D'après Dion-Cassius, ces navires tenaicut le milien entre les bâtiments légers des Romains et les bâtiments de transport des Ganlois (1). Tous les agrès nécessaires à l'armement de ces vaisseaux furent tirés de l'Espagne.

Ces instructions données, César alla en Italie tenir l'assemblée de la Gaule citérieure, et ensuite partit pour l'Illyrie, sur la nouvelle que les Pirustes (peuples des Alpes carniques) en désolaient la frontière. Dès son arrivée, par des mesures promptes et énergiques, il réprima ces désordres et rétablit la tranquillité (\*).

Points d'embarquement et de débarque ment. Date de l'arrivée en Bretagne. VIII. Nous avons désigné dans les pages précédentes Boulogue comme le port d'embarquement de César, et Deal comme le point où il prit terre en Bretagne. Avant d'en douner les raisons, il n'est pas inutile de constater que dans cette première expédition, comme dans la seconde, dont le récit suivra, les lieux d'embarquement et de débarquement de l'armée romaine furent les mêmes. D'abord les termes des Commentaires le font supposer; ensuite, nous essayerons de le prouver, César ne put partir que de Bonlogne; enfin, d'après le récit de Diou-Cassius, il aborda les deux fois au même endroit (3). Il est donc à propos de traiter ici la question pour l'une et l'autre expédition et d'auticiper sur certains faits.

Des écrivains très-recommandables out placé le port Itius les uus à Wissant, les autres à Calais, Étaples ou Mardick; mais l'empereur Napoléon I'', dans son Précis des guerres de César, n'a pas hésité à préférer Boulogne. Il nous sera facile de prouver qu'effectivement Boulogne répond

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, t. - Voyez Strabon, IV, p. 162, ed. Didot.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, 1.

<sup>(3)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, LVI; XL., 1.

seul aux exigences du texte et satisfait en même temps aux nécessités d'une expédition considérable (1).

Pour procéder logiquement, supposons l'absence de toute espèce de données. Le seul moyen d'approcher de la vérité serait alors d'adopter comme lieu d'embarquement de Gésar le port le plus anciennement mentionné par les historiens, car, selon toute probabilité, le point de la côte rendu célèbre par les premières expéditions de Bretagne aura été choisi de préférence pour les traversées ultérieures. Or, déjà sous Auguste, Agrippa fit construire une voie qui allait de Lyon à l'Océan à travers le pays des Bellovaques et des Ambiens (3) et devait aboutir à Gesoriacum (Boulogne), puisque l'Itinéraire d'Antonin la trace ainsi (3). C'est à Boulogne que Caligula fit élever un phare (4), et que Claude s'embarqua pour la Bretagne (6). C'est de là que mirent à la voile Lupicinus, sous l'empereur Julien (6), Theodosius, sons

<sup>(9)</sup> Cette opinion a déjà été soutenue par de savants archéologues. Le citerai surtout M. Mariette, M. Thomas Lewin, qui a écrit un récit très-intéressant des invasions de César en Angleterre, et enfin M. l'abbé Haigneré, archiviste de Boulogne, qui a recueilli les meilleurs documents sur cette question.

<sup>(</sup>a) Strabon, IV, vI, p. 173.

<sup>(3)</sup> D'après l'Itinéraire d'Antonin, la route partait de Bagacum (Bavay) et passait par Pons Scaldis (Escaut-Pont), Turnacum (Tournay), Viroviacum (Werwick), Castellum (Montcassel, Cassel), Tarvenna (Théronanne) et, de là, à Gesoriacum (Boulogne). D'après M. Mariette, des médailles trouvées sur la voie ont démontré qu'elle avait été faite du temps d'Agrippa; de plus, d'après le même Itinéraire d'Antonin, une voie romaine partait de Bavay et, par Tongres, aboutissait au Rhiu, à Bonn. (Voyez Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden. Heft xxxvvv. Bonn, 1864.) Or, en admettaut qu'il y ait cu déjà sous Auguste une route qui réunissait Boulogne à Bonn, on comprend l'expression de Florus qui explique que Drusus améliora cette vonte en faisant construire des ponts sur les nombreux cours d'eau qu'elle traversait, Bonnam et Gesoriacum pontibus junxit. (Florus, IV, xvv.)

<sup>(4)</sup> Suetone, Caligula, xLv1. Les restes du phare de Caligula étaient encore visibles il y a un siècle.

<sup>(5)</sup> Suctone, Claude, xvn.

<sup>(</sup>e) Ammien Marcellin, XX, 1.

Valentinien (°), Constantins Chlorus (°), et enfin, en 893, les Danois (°). Ce port était donc connu et fréquenté peu de temps après César, et continna à l'être les siècles snivants, taudis que Wissant et Calais ne sont signalés par les historiens que trois on quatre cents ans plus tard; enfin à Boulogue on tronve beaucoup d'antiquités romaines; à Calais et à Wissant il n'en existe pas. Le camp de César dont parlent certains antenrs comme situé près de Wissant, n'est qu'une petite redonte moderne, incapable de contenir plus de deux cents hommes.

A cette première présomption en faveur de Boulogne vient s'en ajonter une antre : les anciens anteurs ne parlent que d'un seul port sur la côte gauloise la plus rapprochée de l'île de Bretagne; dès lors, très-vraisemblablement, ils donnent au même lieu des noms différents, et parmi ces noms figure celui de Gesoriacum. Florus (6) nomme le lieu où s'embarqua César port des Morins; Strabon (6) dit que ce port s'appelait Itius; Pomponius Mela, qui vivait moins d'un siècle après César, cite Gesoriacum comme le port des Morins le plus conun (6); Pline s'exprime en termes analogues (7).

Montrons maintenant que le port de Boulogne répond aux données des Commentaires.

1º César, à sa première expédition, se rendit dans le pays des Morins, d'où le trajet de la Gaule en Bretagne est le plus

- (1) Ammien Marcellin, XX, vu, vnt.
- (1) Eumène, Panégyrique de Constantin César, xiv.
- (3) Chronique anglo-saxonue citée par M. Lewin.
- (4) Qui tertia vigilia Morino solvisset a portu. (Florus, III, x.)
- (5) Strabon, IV, v, p. 166,
- (\*) Ultimos Gallicarum gentium Morinos, nec portu quem Gesoriacum vocant quicquam notius habet. \* (Pomponius Mela, III, 11.) — Μορινῶν Γησοριαχὸν ἐπίντιον. \* (Ptoleinée, II, 1x, 3.)
- (\*) Hace [Britannia] abest a Gesoriaco Morinorum gentis litore proximo trajecto quinquaginta M. (Pline, *Histoire nuturelle*, IV, xxx.)

court. Or Bonlogne se trouve situé sur le territoire de ce penple, qui, occupant la partie occidentale du département du Pas-de-Calais, était le plus rapproché de l'Angleterre.

2º A sa seconde expédition, César s'embarqua au port Itius, qu'il avait reconnu comme offrant le trajet le plus commode pour se rendre en Bretagne, distante du coutinent d'environ trente milles romains. Or, aujourd'hui encore, c'est de Boulogne que la traversée est la plus facile pour arriver en Angleterre, parce que là les vents favorables sont plus fréquents qu'à Wissant et à Calais. Quant à la distance d'environ trente milles (44 kil.), César la donne évidemment comme celle de la Bretagne au port Itius : c'est exactement la distance de Boulogne à Douvres, taudis que Wissant et Calais sont éloignés de Douvres, l'un de vingt, et l'autre de vingt-trois milles romains.

3° Au nord et à huit milles du port Itius existait un autre port, où s'embarqua la cavalerie. Boulogne est le seul port de la côte à huit milles duquel, vers le nord, on en rencontre un autre, celui d'Ambleteuse : les huit milles se retrouvent exactement, non pas à vol d'oiseau, mais en suivant les contours des collines. Au nord de Wissant, au contraire, il n'y a que Sangatte ou Calais. Or Sangatte est à six milles romains de Wissant, et Calais à onze milles.

4º Les dix-huit navires du port supérieur furent empéchés par des vents contraires de rallier la flotte au port principal. On comprend très-bien que ces navires, retenus à Ambleteuse par des vents de sud-ouest ou d'ouest-sud-ouest, qui règneut fréquemment dans la Manche, n'aieut pu rallier la flotte à Boulogne. Quant aux deux bâtiments de charge qui, au retour de la première expédition, ne purent aborder dans le même port que la flotte et furent entrainés par le courant plus au sud, rien dans les Commentaires ne dit qu'ils soient entrés dans un port; il est probable même qu'ils furent jetés à la côte. Néanmoins il ne serait pas

impossible qu'ils cussent abordé dans les petits ports de pécheurs de Hardelot et de Camiers. (Foir planche 16.)

On voit par ce qui précède que le port de Boulogne répond au texte des Commentaires. Mais la raison péremptoire pour laquelle, à notre avis, le port où s'embarqua César est certainement celui de Boulogne, c'est qu'il ent été impossible de préparer sur tout autre point de cette côte une expédition contre l'Angleterre, Bonlogne étant le seul lien qui rénnit les conditions indispensables pour le rassemblement de la flotte et l'embarquement des troupes. En effet, il fallait un port capable de contenir, soit quatrevingts bâtiments de transport et des galères comme dans la première expédition, soit huit cents navires comme dans la seconde, et assez étendu pour permettre aux bâtiments de s'approcher des rives et d'embarquer les troupes dans une senle marée. Or ces conditions ne ponvaient être remplies que là où une rivière assez profonde, débouchaut dans la mer, formait un port naturel; et, sur la partie des côtes la plus rapprochée de l'Angleterre, on ne trouve qu'à Boulogne une rivière, la Liane, qui présente tous ces avantages. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, toute la côte a été ensablée. Il parait qu'il n'y a pas plus d'un siècle et demi que le bassin naturel de Boulogne a été comblé en partie, et, d'après la tradition et les observations géologiques, la côte s'avançait à plus de deux kilomètres, formant deux jetées entre lesquelles la marée montante remplissait la vallée de la Liane jusqu'à quatre kilomètres dans les terres.

Aucun des ports situés an nord de Boulogne ne pouvait servir de base à l'expédition de César, car aucun ne pouvait recevoir un si grand nombre de bâtiments, et on ne saurait admettre que César les ait laissés en pleine côte, pendant près d'un mois, exposés aux tempêtes de l'Océan, qui lui furent si funestes sur les rivages de Bretagne. Bonlogne était le seul point de la côte où César pût placer en sûreté ses dépôts, ses approvisionnements et ses rechanges. Les hanteurs qui dominent le port offraient des positions avantagenses pour l'établissement des camps (\*\*), et la petite rivière la Liane lui permettait de faire venir facilement les bois et les ravitaillements dont il avait besoin. A Calais, il n'aurait tronvé que des plaines et des marais, à Wissant que des sables, comme l'étymologie du nom l'indique (white sand).

Chose digne de remarque : les raisons qui déterminèrent César à partir de Bonlogue furent les mêmes qui décidérent le choix de Napoléon I" en 1804. Malgré la différence des temps et des armées, les conditions nantiques et pratiques n'avaient pas pu changer. « L'Emperenr choisit Bonlogue, » dit M. Thiers, parce que ce port était iudiqué depuis » longtemps comme le meillenr point de départ d'une expédition dirigée contre l'Angleterre; il choisit Boulogue parce » que son port est formé par la petite rivière la Liane, qui » lui permettait, avec quelques travaux, de mettre à l'abri » douze à treize cents bâtiments. »

Un antre rapprochement à signaler, c'est que certains bateaux plats construits par ordre de l'Empereur avaient presque les mêmes dimensions que ceux de César. « Il fal-» lait, dit tonjours l'historien du Consulat et de l'Empire, » des bâtiments qui n'eussent pas besoin, quand ils étaient » chargés, de plus de sept à huit pieds d'ean pour flotter, » qui pussent marcher à l'aviron, pour passer, soit en » calme, soit en brume, et venir s'échouer sans se briser » sur les plages de l'Angleterre. Les grandes chaloupes » canonnières portaient quatre pièces de gros calibre, » gréées comme des bricks, c'est-à-dire à deux mâts,

<sup>(\*)</sup> Le camp de Labienus, pendant la seconde expédition, fut sans doute ciabli où est aujourd'hui la haute ville. De là il dominait le pays environnant, la mer et le cours inférieur de la Liane.

" manœuvrées par vingt-quatre matelots, et capables de "contenir une compagnie de cent hommes avec son état"major, ses armes, ses munitions.... Ces bateaux offraient
"un inconvénient fâcheux, celui de dériver, c'est-à-dire
"de céder aux courants. Ils le devaient à lenr lonrde structure, qui présentait plus de prise à l'eau que leur mâture
"n'en présentait au vent (). "

Les navires de César épronvèrent le même inconvénient, et, entraînés par les courants, à sa seconde expédition, ils allèrent à la dérive assez loin dans le nord.

Nous avous vu que les bateaux de transport de César étaient à fond plat, pouvaient marcher à la voile et à la rame, porter an besoin cent cinquante hommes, être chargés et tirés à terre avec promptitude (ad celeritatem onerandi subductionesque). Ils présentaient donc une grande analogie avec les bateaux plats de la flottille de 1804. Mais, il y a plus, l'empereur Napoléon avait trouvé utile d'imiter les galères romaines. « On avait reconnu nécessaire, dit M. Thiers, de » construire des bateaux encore plus légers et plus mobiles » que les précédents, tirant denx à trois pieds d'eau seule-» ment, et faits pour aborder partont. C'étaient de grands » canots, étroits et longs de soixante pieds, ayant un pont » mobile qu'on posait ou retirait à volonté, et distingués des » autres par le nom de péniches. Ces gros canots étaient » pourvus d'une soixantaine d'avirous, portaient au besoin » une légère voilure, et marchaient avec une extrême vi-» tesse. Lorsque soixante soldats, dressés à manier la rame aussi bien que des matelots, les mettaient en mouvement, » ils glissaient sur la mer comme ces légères embarcations » détachées des flancs de nos grands vaisseaux, et surpre-» naient la vue par la rapidité de leur sillage. »

Le point de débarquement a été également le sujet d'une

<sup>(1)</sup> Histoire du Consulat et de l'Empire, t. IV, l. xvII.

fonle de suppositions contraires. On a proposé tour à tour Saint-Léonard, près d'Hastings, Richborongh (*Rutupiæ*), près de Sandwich, Lymne, près de Hythe, enfin Deal.

La première localité nous semble devoir être rejetée, car elle ne répond à aucune des conditions du récit des Commentaires, qui nons font connaître qu'à la seconde expédition la flotte mit à la voile par une brise du sud-ouest; or c'est le moins favorable de tons les vents pour se diriger vers Hastings, en partant des côtes du département du Pas-de-Calais. Dans cette même traversée, César, après avoir été entraîné hors de sa route pendant quatre heures de nuit, s'aperent, an lever du jour, qu'il avait laissé la Bretagne sur sa ganche. Ce fait ne se comprendrait nullement s'il s'était proposé de débarquer à Saint-Léonard. Quant à Richborough, ce port est beaucoup trop au nord; pourquoi César serait-il remonté jusqu'à Sandwich, puisqu'il pouvait débarquer à Walmer et à Deal? Lymne, ou plutôt Romney-Marsh, ne saurait mieux convenir. Cette plage est tont à fait impropre à un débarquement, et aucun des détails fournis par les Commentaires ne pent s'y appliquer (1).

<sup>(9)</sup> Ge qu'on appelle aujourd'hui Romney-Marsh est la partie septentriouale d'une vaste plaine limitée à l'est et au sud par la mer, à l'ouest et au nord par la ligne des hanteurs an pied desquelles a été erensé le canal militaire. Il est difficile de savoir quel était l'aspect de Romney-Marsh au temps de César. Gependant le peu d'élévation de la plaine au-dessus du niveau de la mer, ainsi que la nature du sol, porte à conclure que la mer la recouvrait jadis jaqua'an pied des hauteurs de Lymne, excepté toutefois daus la partie appelée le Dymchurch-Wall. C'est une longue langue de terre sur laquelle s'élèvent aujour-d'hui trois forts et neuf batteries, et qui, yn sa hauteur au-dessus du reste de la plaine, n'a certainement jamais été recouverte par la mer. Ces faits paraissent confirmés par une ancienne carte de la collection Cottonienne, que possède le Musée Britannique.

M. Lewin semble avoir, dans la planche qui accompague son ouvrage, reproduit aussi exactement que possible l'aspect de Romney-Marsh à l'époque de César, La partie non recouverte par la mer s'éteudait, sans nul donte, comme il l'indique, depuis la baie de Romney jusque vers Hythe, où elle se terminait

Reste Deal; mais, avant de décrire cet endroit, il faut examiner si, à la première traversée, lorsque César remit à la voile, après avoir séjourné cinq heures en face des falaises de Douvres, le courant dont il profita l'emporta vers le nord ou vers le sud. (Voir page 158.) Deux célèbres astronomes anglais se sont occupés de cette question, Halley et M. Airy; mais ils ne s'accordent ni sur le lieu où s'embargna César, ui sur le lien où il débarqua; on pent cependant parvenir à résondre ce problème, en cherchant le jour du débarquement de César. L'aunée de l'expédition est connue par le consulat de Pompée et de Crassus, c'est l'anuée 699; le mois dans lequel le départ ent lien l'est par les données suivantes du récit des Commentaires : la belle saison touchait à sa fin, exiqua parte æstatis reliqua (IV, xx); le blé avait été moissonné partout, excepté en un seul endroit, ouni, ex reliquis partibus, demesso frumento, una pars erat reliqua (IV, XXXII); l'équinoxe approchait, propinqua die æquinoctii (IV, xxxvI). Ces données désignent assez clairement le mois d'août. Enfiu ou a, relativement au jour du débarquement, les indications snivantes : après quatre jours écoulés depuis son arrivée en Bretague... il s'éleva tout à coup une si violeute tempête... Cette même nuit, il y avait pleine lune, ce qui est l'époque des plus hantes marées de l'Océan : Post diem quartum quam est in Britanniam ventum (1),... tauta tempestas subito coorta

par un banc de galets assez considérable. Mais il nons paraît difficile que l'armée romaine ait pu debarquer sur un pareil terrain, au pied même des hauteurs assez escarpées de Lymne. M. Lewin place le camp romain de la première expédition au bas de ces hauteurs, aur le banc de galets même, entouré par la mer presque de tous côtés. A la seconde expédition, il le met sur les pentes au-dessous du village de Lymne, et, pour expliquer comment César reimit sa flotte au camp par des retranchements conneuns, il suppose que cette flotte fut tirée à terre jusque sur le versant et enfermée dans un espace carré de 300 mètres de côté, parce qu'on y voit les ruines des murailles d'un ancien châtean appelé Stuffall-Castle. Tout cela est difficilement admissible.

(9) Mot à mot, cela veut dire que les navires portaut la cavalerie mirent à la

Dialized by Google

est... Eadem nocte accidit, ut esset luna plena, qui dies maritimos æstus maximos in Oceano efficere consuevit.

D'après cela, nons pensons que la tempête ent lieu après quatre jours, comptés depuis le leudemain du jour de l'arrivée; que la pleine lune tomba la unit suivante, enfin que cette époque coıncidait non pas avec la plus haute marée, mais avec les plus hautes marées de l'Océan. Aussi croyonsnons qu'il suffirait, pour connaître le jour précis du débarquement, de se reporter an sixième jour qui précéda la pleine lune du mois d'août 699; or ce phénomène, d'après les tables astronomiques, arriva le 31, vers trois heures du matin. La veille, c'est-à-dire le 30, avait éclaté la tempête; quatre jours pleins s'étaient écoulés depuis le débarquement ; cela nons conduit au 26. César prit donc terre le 25 août. M. Airy, il est vrai, a interprété le texte tont antrement que nous; il croit que l'expression post diem quartum peut être prise, en latin, pour le troisième jour; d'un autre côté, il donte que César ent dans son armée des almanachs qui lui fissent connaître le jour exact de la pleine lune; enfin, comme la plus haute marée a lieu un jour et demi après la pleine Inne, il affirme que César, placant ces deux phénomènes au même moment, a dû so tromper, soit pour le jonr de la pleine lune, soit pour celui de la plus hante

voile quatre jours après l'arrivée des Romains en Angleterre. La langue latine employait souvent le nombre ordinal au lieu du nombre cardinal. Ainsi l'historieu Eutrope a dit : « Carthage fut détruite 700 ans après avoir été fondée. Carthago septingentesimo anno quam condita crat deleta est. » Faut-il dans la plurase post dicim quartum compter le jour même du débarquement? — Virgile dit en parlant du dix-septième jour: septima post decimam. — Cicéron se sert de l'expression post sexemium, pour dire dans six ans. Il est évident que Virgile compte sept jours après le dixième. Si le dixième était compris dans ce chiffre, l'expression septima post decimam significrait simplement le seixième jour. De son côté, Cicéron entend visiblement les six ans comme un laps de temps qui doit s'écouler à partir du moment où il parle. Donc le post diem quartum de César doit se comprendre dans le sens de quatre jours révolus, sans compter le jour du débarquement.

maréc, et il en conclut que le débarquement a pu avoir lieu le second, troisième ou quatrième jour avant la pleine lune.

Notre raisonnement a une autre base. Constatous d'abord que la science de l'astronomie permettait alors de connaître certaines époques de la lune, puisque, plus de cent aus auparavant, pendant la guerre contre Persée, un tribun de l'armée de Paul-Èmile aunonçait la veille une éclipse de lune à ses soldats, afin de prévenir leurs craintes superstitieuses (1). Disons ensuite que César, qui plus tard réforma le calendrier, était fort au courant des connaissances astronomiques de son temps, déjà portées très-loin par Hipparque, et qu'il s'y intéressait particulièrement, puisqu'il s'aperçut, au moyen d'horloges d'eau, que les nuits étaient plus courtes en Bretague qu'en Italie.

Tout nous autorise donc à penser que César, en s'embarquant pour un pays inconnu, où il pouvait avoir à faire des marches de unit, dut se préoccuper du cours de la lune et se munir de calendriers. Mais nous avons posé la question indépendamment de ces considérations, en recherchant, dans les jours qui précédèrent la pleine lune de la fin d'août 699, quel était celui où le reuversement des courants dont parle César avait pu se produire à l'heure indiquée dans les Commentaires.

En supposant la flotte romaine à l'ancre à un demimille en face de Douvres, comme elle a ressenti l'effet du renversement des courants vers trois heures et demie de l'après-midi, la question se rédnit à déterminer le jour de la fin du mois d'août où ce phénomène cut lieu à l'heure ci-dessus. On sait que la mer produit dans la Manche, en s'élevant ou s'abaissant, deux courants alternatifs, l'un dirigé de l'onest à l'est, appelé flot on courant de la marée montante; l'autre dirigé de l'est à l'onest, nommé jusant ou

<sup>()</sup> Tite-Live, XLIV, xxxvii.

courant de la marée descendante. Dans les parages situés en face de Douvres, à un demi-mille de la côte, le flot commence ordinairement à se faire sentir deux heures avant la pleine mer à Douvres, et le jusant trois heures et demie après.

De sorte que, si l'on trouve, avant la pleine lune du 31 août 699, un jour où il y eut pleine mer à Douvres, soit à cinq heures et demie de l'après-midi, soit à midi, ce jour sera celui du débarquement, et de plus on saura si le courant emporta César vers l'est ou vers l'ouest. Or on peut admettre, d'après les données astronomiques, que les marées des jours qui out précédé la pleine lune du 31 août 699 ont été sensiblement les mêmes que celles des jours qui ont précédé la pleine lune du 4 septembre 1857; et comme c'est le sixième jour avant la pleine lune du 4 septembre 1857 qu'il y eut pleine mer à Douvres, vers cinq heures et demie de l'après-midi (Voir l'Annuaire des marées des côtes de France pour l'année 1857) (1), on est amené à penser que le même phénomène s'est aussi produit à Douvres le sixième jour avant le 31 août 699; ainsi c'est le 25 août que César est arrivé en Bretagne, sa flotte étant poussée depuis Douvres par le conrant de la marée montante.

Cette dernière conclusion, en obligeant à chercher le point de débarquement au nord de Douvres, constitue la plus forte présomption théorique en faveur de Deal. Examinons maintenant si Deal satisfait aux exigences du texte latin.

Les falaises qui bordent les côtes d'Angleterre vers la partie sud du comté de Kent forment, depuis Folkstone jusqu'an châtean de Walmer, un vaste quart de circonfé-

Sidned to

<sup>(!)</sup> Il faut remonter jusqu'au 14º jour avant la pleine lune, c'est-à-dire jusqu'au 17 août 699, pour trouver un jour où la pleine mer ait eu lieu à Donvres vers midi.

rence, convexe vers la mer, abrupte presque sur tous les points; elles présentent plusieurs baies ou criques, comme à Folkstone, à Douvres, à Saint-Margaret, à Old-Stairs, et, diminuant d'élévation par degré, viennent se terminer au château de Walmer. A partir de ce point, et en remontant vers le nord, la côte est plate et d'un abord facile, sur une étendue de plusieurs lieues.

Le pays situé à l'ouest de Walmer et de Deal est plat luimême aussi loin que la vue peut s'étendre, ou ne présente que de faibles ondulations de terrain. Ajoutons qu'il produit, en grande quantité, du blé de qualité excellente, et que la nature du sol porte à croire qu'il en était de même à une époque reculée. Ces diverses conditions faisaient de la plage de Walmer et de Deal le meilleur lieu de débarquement pour l'armée romaine.

Sa situation répond d'ailleurs pleinement au récit des Commentaires. A la première expédition, la flotte romaine, partant des falaises de Douvres et doublant la pointe de Sonth-Foreland, a pu faire le trajet de sept milles en une heure; elle serait ainsi venue moniller en face du village actuel de Walmer. Les Bretous ont pu, en partant de Douvres, faire une marche de neuf kilomètres assez vite pour s'opposer au débarquement des Romains. (Foir planche 16.)

Le combat qui suivit fut certainement livré sur la partie de la plage qui s'éteud du château de Walmer jusqu'à Deal. Aujourd'hui la côte est converte de constructions dans toute cette étendue; il n'est donc pas possible de préciser la forme qu'affectait la plage il y a dix-neuf siècles; mais, à la vue des lieux, on comprend sans difficulté les diverses phases du combat décrit au livre IV des Commentaires.

Quatre jours révolus après l'arrivée de César en Bretague, une tempête dispersa les dix-huit navires qui, sortis d'Ambleteuse, étaient arrivés jusqu'eu vue du camp romain. Plusieurs des marins de la Manche, cousultés, croient possible qu'un même coup de vent, comme le veut le texte, ait rejeté une partie des navires vers South-Foreland et l'autre partie vers la côte de Boulogne et d'Ambleteuse. La configuration du terrain indique d'elle-même l'emplacement du camp sur la hanteur où s'élève le village de Walmer. Il y était situé à mille ou douze cents mêtres du rivage, dans une position qui dominait le pays environnant. Aussi est-il facile de comprendre, à l'aspect des lieux, les détails relatifs à l'épisode de la 7' légion, surprise pendant qu'elle moissonnait (1). On pourrait objecter qu'à Deal le camp des Romains n'était pas à proximité d'un cours d'eau, mais ils purent creuser des puits; aujourd'hui la nombreuse population de Deal ne se procure pas l'eau autrement.

D'après tout ce qui vient d'être dit, les faits suivants nous paraissent établis pour la première expédition. César, après avoir fait sortir sa flottille du port, dès la veille, partit dans la nuit du 24 au 25 août, vers minuit, des côtes de Boulogne, et arriva en face de Douvres vers dix heures du matin. Il resta à l'aucre jusqu'à trois heures et demie de l'après-midi, et alors, ayant pour lui le vent et la marée montante, il fit encore un trajet de sept milles et arriva près de Deal, probablement entre Deal et le château de Walmer, à quatre heures et demie. Comme, au mois d'août, le crépuscule dure jusqu'au delà de sept heures et demie et que son effet put être prolongé par la lune, qui, à cette heure, se trouvait au milieu du ciel, il resta à César quatre heures pour débarquer, repousser les Bretons et prendre terre sur le sol britannique. La mer commençant à descendre vers cinq heures et demie, l'anecdote de Cæsius Scæva rapportée par Valère

<sup>(9)</sup> M. Lewin a écrit que le pays ne produit pas de blé entre Deal et Sandwich. Cette assertion est à peu près juste pour la langue de terre marécageuse qui sépare ces deux localités; mais qu'importe? puisque le blé vient en grande quantité dans toute la partie du comté de Kent située à l'ouest de la côte qui s'étend de South-Foreland à Deal et Sandwich.

Maxime s'explique; car, vers sept heures, les rochers appelés les malms pouvaient être mis à découvert par la marée descendante.

Après quatre jours entiers, comptés depuis le moment du débarquement, c'est-à-dire le 30 août, s'éleva la tempête, et la pleine lune arriva la unit suivante.

Cette première expédition, que César avait entreprise dans une saisou trop avancée et avec trop pen de troupes, ne pouvait pas amener de grands résultats. Lui-même déclare qu'il ne voulait faire qu'une apparition en Bretagne. En effet, il ne s'éloigna pas de la côte, et quitta cette île vers le 12 septembre, n'y étant resté que dix-huit jours (9).

(1) Il est impossible de fixer avec certitude le jour on César quitta la Bretague; nous savous seulement que ce fut pen de temps avant l'équinoxe (propinqua die aquinoctii), qui, d'après les calculs de M. Le Verrier, touba le 26 septembre, et que la flotte partit un pen après minuit. Si l'on suppose une traversée de neuf henres avec un vent favorable (ipse idoneam tempestatem nactus), comme au retour de la seconde expédition, César serait arrivé vers neuf heures du matin à Bonlogne. La flotte n'ayant pu entrer dans le port qu'avec la marée montante, il suffit, pour connaître approximativement la date du retour, de chercher quel jour du mois de septembre 699 il y eut, à cette henre-là, pleine mer à Boulogne. Or, dans ce port, la mer est toujours pleine vers les neuf heures du matin, deux ou trois jours avant la pleine lune et avant la nouvelle lune ; donc, puisque la pleine lune du mois de septembre 699 a en lieu le 15, c'est le 11 on le 12 septembre, à peu près, que César aurait été de retour dans la Gaule. Quant aux deux navires qui furent rejetés plus bas, M. Lewin (Invasion of Britain by J. Cæsar) explique cet accident d'une manière très-judiciense. Il s'appuie sur les tables des marées de l'amiranté anglaise, où on lit la recommanilation suivante : « En approchant de Boulogne à marée montante, on doit faire grande attention, parce que le courant, qui, du côté de l'Angleterre, entraîne un bâtiment vers l'est, sur la côte de Boulogne l'entraîne, au contraire, vers la Somme. « Rien donc de plus naturel que les deux transports rousains soient allés s'échoner au sud de Boulogne.

Résumé des dates de la campagno de 699.

## 1X. Nous résumons ainsi les dates probables de la campagne de 699 :

| César passe les monts plus tôt que de coutume             | 10 avril.     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Son arrivée à l'armée entre Loire et Seine                | 22 avril.     |
| Séjour à l'armée, renseignements du 22 avril au           | 10 mai.       |
| Marche jusque entre Meuse et Rhin du 10 au                | 28 mai.       |
| Victoire sur les Usipètes et les Tenetères                | 4 juin.       |
| Arrivée à Bonn pour le passage du Rhin                    | Il juin.      |
| Construction du pont de pilotis (10 jours), du 12 au      | 21 juin.      |
| Campague d'outre-Rhin (18 jours) du 22 juin au            | 9 juillet.    |
| Marche de Bonn à Boulogne du 11 au                        | 28 juillet.   |
| Préparatifs de l'expédition de Bretagne, du 28 juillet au | 24 août.      |
| Départ nuit du 24 au                                      | 25 août.      |
| Débarquement                                              | 25 août.      |
| Tempête                                                   | 30 août.      |
| Durée du séjour en Bretagne (18 jours), du 25 août au     | 12 septembre. |
| Retour en Gaule                                           | 12 septembre  |
| Équinoxe d'automne                                        | 26 septembre. |
|                                                           |               |

## CHAPITRE HUITIÈME.

AN DE ROME 700.

(Livre V des Commentaires.)

MARCHE CONTRE LES TRÉVIRES. - SECONDE DESCENTE EN BRETAGNE.

Inspection de la flotte, Marche contre les Trévires. 1. César, après avoir apaisé les troubles d'Illyric et passé quelque temps en Italie, rejoignit l'armée chez les Belges, au commencement de juin de l'an 700. Dès son arrivée, il visita tous les quartiers et l'arsenal maritime établi, selon Strabon, à l'embouchnre de la Seine (1). Il trouva sa flotte prête à prendre la mer. Malgré la rareté des matériaux nécessaires, les soldats l'avaient construite avec une habileté et un zèle extrêmes. Il leur donna des éloges, félicita ceux qui avaient dirigé les travaux, et indiqua, comme point de réunion générale, le port Itius (Boulogne).

La concentration de la flotte exigeait un temps assez long; César le mit à profit pour prévenir les effets de l'agitation qui se manifestait chez les Trévires. Ces populations, rebelles à ses ordres et soupçonnées d'appeler les Germains en deçà du Rhin, ne se faisaient point représenter aux assemblées. César marcha contre elles avec quatre légions, sans bagages, et luit cents cavaliers, laissant des troupes en nombre suffisant pour protéger la flotte.

Les Trévires possédaient, indépendamment d'une infanterie considérable, une cavalerie plus nombreuse qu'aucun

<sup>() «</sup> Ce fut là (l'embouchure de la Scine) que César établit son arsenal de marine, lorsqu'il passa dans cette île (la Bretagne). « (Strabon, II, 460.)

autre peuple de la Gaule. Ils étaient partagés en deux factions, dont les chefs, Indutiomare et son gendre Cingetorix, se disputaient le pouvoir. A peine instruit de l'approche des légious, ce dernier vint trouver César et lui déclara qu'il ne manquerait pas à ses devoirs envers le peuple romain. Indutiomare, au contraire, leva des troupes et fit mettre en sûreté, dans l'immense forêt des Ardennes, qui s'étendait, à travers le pays des Trévires, depuis le Rhin jusqu'au territoire des Rèmes, tous ceux que leur âge rendait incapables de porter les armes. Mais lorsqu'il vit plusieurs chefs (principes), entraînés par leurs liaisons avec Cingetorix ou intimidés à l'approche des Romains, traiter avec César, craignant d'être abandonné de tous, il fit sa soumission. Bien que César ne la crût pas sincère, comme il ne voulait pas passer la belle saison chez les Trévires, et qu'il avait hâte de se rendre à Boulogne, où tout était prêt pour l'expédition de Bretagne, il se contenta d'exiger deux cents otages, parmi lesquels se trouvaient le fils et tous les parents d'Indutiomare, et, après avoir assemblé les principaux chefs, il conféra l'autorité à Cingetorix. Cette préférence accordée à un rival fit d'Indutiomare un ennemi irréconciliable (1).

Départ pour l'île de Bretagne, II. Espérant avoir pacifié le pays par ces mesures, César se rendit avec ses quatre légions au port Itius; sa flotte, parfaitement équipée; était prête à mettre à la voile. En comptant les bâtiments de l'année précédente, elle se composait de six cents navires de transport et de vingt-huit galères; il ne manquait que soixante navires construits chez les Meldes<sup>(3)</sup>, et ramenés par la tempête à leur point de départ;

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, m, iv.

<sup>(9)</sup> Les Meldes habitaient sur la Marne, dans les environs de Meaux; et comme nous avons vu, d'après Strabon, que César avait établi son arsenal maritime à l'embouchure de la Seine, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que plusieurs navires aient été construits près de Meaux. Mais il n'est pas raison-

en y ajoutant un certain nombre de barques légères que beaucoup de chefs avaient fait construire pour leur usage personnel, le total s'élevait à buit cents voiles (1). L'armée romaine concentrée à Boulogne était de huit légions et de quatre mille cavaliers levés dans toute la Gaule et en Espagne (1); mais le corps expéditionnaire ne fut composé que de cinq légions et de deux mille chevaux. Labienus recut l'ordre de rester sur les côtes de la Manche avec trois légions et la moitié de la cavalerie pour garder les ports, pourvoir à l'approvisionnement des troupes, surveiller la Gaule et agir suivant les événements. César avait convoqué les principaux citoyens de chaque peuple (principes ex omnibus civitatibus); il comptait ne laisser sur le continent que le petit nombre de ceux dont la fidélité lui était assurée, et emmener les autres comme garants de la tranquillité pendant son absence. Dumnorix, commandant la cavalerie éduenne de l'expédition, était de tous les chefs celui dont il lui importait le plus de se faire suivre. Remuant, ambitieux, signalé par son courage et son crédit, cet homme avait vainement

nable de supposer, avec quelques écrivains, les Meldes à l'embouchure de l'Escaut, et de croire que César ait laissé des chantiers importants dans un pays enneuii et loin de toute protection.

(i) Les cinq légions que César emmena en Bretagne faisaient, à cinq mille hommes environ chacune, vingt-cinq mille hommes. Il y avait, de plus, deux mille chevaux. Si nous supposons, comme dans la première expédition, vingt-cinq chevaux par navire, il en fallait quatre-vingts pour contenir la cavaleric. L'année précédente, quatre-vingts transports avaient suffi pour deux légions sans bagages, deux cents auraient dû suffire pour cinq légions; mais, comme les Gommentaires laissent entendre que ces bătiments étaient plus étroits, et comme les troupes avaient leurs bagages, il est à croire qu'il avait fallu le double de bătiments, c'est-à-dire quatre cents, pour le transport des cinq légions, ce qui ferait environ soixante-deux hommes par navire. Il serait resté cent soixante transports pour les chefs gautois et romains, les valets et les approvisionnements. Les vingt-huit galères étaient sans doute les véritables bâtiments de combat destinés à protéger la flotte et le débarquement.

(\*) D'après un passage des Commentaires (V, xxvi), il y avait dans l'armée romaine un corps de cavalerie espagnole.

tout mis en œuvre pour obtenir de rester dans son pays. Irrité du refus, il conspirait, et disait hantement que César n'entraînait la noblesse en Bretagne que pour la sacrifier. Ces menées étaient connues et surveillées avec soin.

On était à la fin de juin. Le vent du nord-ouest, qui souffle habituellement à cette époque de l'aunée sur cette côte, retarda de vingt-ciuq jours le départ de la flotte; enfin se leva un vent favorable, et l'armée reçut l'ordre de s'embarquer. An milien des embarras et de la préoccupation du départ, Dumnorix sortit secrétement du camp avec la cavalerie éduenne, et prit le chemin de son pays. A cette nouvelle, l'embarquement est suspendu, et une grande partie de la cavalerie se met à la ponrsuite du fugitif, avec ordre de le rameuer mort ou vif. Dumnorix, bientôt atteint, résiste, est entouré et mis à mort. Les cavaliers éduens revinrent tous au camp.

Le 20 juillet, croyons-nons, la flotte leva l'ancre au coucher du soleil, par une légère brise du sud-ouest. Ce vent ayant cessé vers le milieu de la nuit, elle fut entraînée assez loin hors de sa route par le conrant de la marée montante. Au point du jour, César s'aperçnt qu'il avait laissé la Bretagne sur sa ganche. (Voir planche 16.) Mais alors eut lieu le renversement des courants; il en profita, et, aidé du jusant, il fit force de rames pour gaguer la partie de l'île reconnue, l'été précédent, comme offraut un débarquement facile. Dans cette circoustance, les soldats, par une énergie soutenue, parvinrent, avec les avirons, à donner aux vaisseaux de transport, malgré leur pesanteur, la vitesse des galères. L'armée prit terre, vers midi, sur plusieurs points à la fois (1), sans que l'ennemi parût. Des prisonniers rapportèrent plus tard que les barbares, effrayés à l'aspect d'un si grand nombre de navires, s'étaieut retirés sur les hauteurs (2).

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, 1.

<sup>&</sup>quot; Guerre des Gaules, V, vin.

Marche dans l'intérieur du pays.

- III. Le débarquement opéré, César établit son camp dans une bonne position, à proximité de la mer (1). La flotte, restée à l'ancre près de la côte, sur une plage unie et sans écueils, sous le commandement d'Atrius, ne lui inspiraît aucune inquiétude (6). Dès qu'il sut où se trouvait l'ennemi, il se mit en marche à la troisième veille (minuit), ayant laissé dix cohortes (2) et trois cents cavaliers pour garder la flotte. Après avoir parcouru pendant la nuit environ douze milles, les Romains aperçurent au point du jour les barbares, postés sur les hauteurs de Kingston, au delà d'un cours d'eau appelé anjourd'hui la Petite-Stour (4). Ceux-ci
- (1) Cela nons paraît évident, puisque nous verrons plus tard César enfermer sa flotte dans les retranchements contigns à son camp.
- (9) Comme dans la première expédition le désastre arrivé à la flotte avait dû prouver à César le danger auquel les vaisseaux étaient exposés sur la côte, la réflexion ci-dessus indique que, lors de sa seconde expédition, il choisit un meilleur mouillage, à quelques kiloniètres plus au nord.
- (i) Dix cohortes formaient une légion; mais Gésar n'emploie pas cette dernière expression, parce qu'il tira sans doute de chacune de ses cinq légions deux cohortes, qu'il laissa à la garde du camp. De cette munière, il conservait le nombre tactique de cinq légions, ce qui était plus avantageux, et faisait participer chaque légion à l'honneur de combattre.
- 40 Si des bords de la mer, près de Deal, oi nous supposons que les Romains établirent leur camp, on décrit, avec un rayon de donze milles, un arc de cercle, on coupe vers l'ouest, aux villages de Kingston et de Barham (Voir planche 16), et, plus au nord, au village de Littlebourn, un ruisseau, nommé la Petite-Stour, qui preud sa source près de Lyminge, coule du sud au nord à travers un pays assez accidenté, et se jette dans la Grande-Stour. Ce ruisseau est incontestableunent le flumen des Commentaires. L'erreur est d'autant moins permise qu'on ne trouve aucun autre cours d'eau dans la partie du comté de Kent comprise entre la côte de Deal et la Grande-Stour, et que cette dernière coule trop loin de Deal pour répondre au texte. Bien que la Petite-Stour n'ait pas, entre Barham et Kingston, plus de trois à quatre mètres de largeur, on ne doit pas s'étouner de la dénomination de flumen que lui donne César, car il emploie la même expression pour désigner de simples rnisseaux, tels que l'Ose et l'Oserain. (Guerre des Gaules, VII, xxx, Alesia.)

Mais César arriva-t-il sur la Petite-Stour vers Barham et Kingston ou vers Littlebourn? Le doute est permis. Nous croyons cependant que le pays de firent avancer jusqu'au bord du missean leur cavalerie et lenrs chars, cherchant, de leur position dominante, à en disputer le passage; mais, repoussés par les cavaliers, ils se retirèrent dans une forét où se trouvait un lieu singulièrement fortifié par la nature et par l'art, refuge construit jadis pendant des guerres intestines (1). De nombreux abatis d'arbres en fermaient toutes les avenues. Les Romains poursuivirent l'ennemi jusqu'à la lisière du bois et tentèrent d'enlever la position. Les Bretons sortaient par petits groupes pour défendre les approches de leur oppidum; mais les soldats de la 7º légion, ayant formé la tortue et poussé une terrasse jusqu'à l'enceinte, s'emparèrent du réduit et les chassèrent du bois sans pertes sensibles. César empécha de les poursuivre; il ne connaissait pas le pays et voulait employer le reste du jonr à fortifier son camp (6).

Barhan et Kingston répond mieux à l'idée que donne la lecture des Commentaires. Les hauteurs de la rive gauche de la Petite-Stour ne sont pas tellement accidentées que les chars et la cavalerie n'aient pu y manœuvrer, et les Bretons auraient occupé, comme l'exige le texte, une position dominante, locus superior, sur les versants qui se terminent au ruisseau en pentes donces.

Ce ruisseau, vu son peu de profondeur, ne constitue pas un véritable obstacle; or, il semble effectivement résulter du récit des Commentaires que l'engagement n'y fut pas sérieux et que la cavalerie de César le passa saus peine. Ce dernier fait constitue une objection contre la Grande-Stour, que plusieurs auteurs, entre autres le général de Gœler, prenneut pour le flumen du texte : clle est assez large et assez encaissée vers Sturry, où l'on place le théâtre de l'action, pour que la cavalerie n'ait pu la traverser que difficilement. D'ailleurs Sturry est à quinze et non pas à douze milles de la côte de Deal.

(°) Il est évident que ce lien ne doit pas être cherché à plus de quelques kilomètres de la Petite-Stour, car il faut se rappeler que les Itomains étaient débarqués la veille, qu'ils avaient fait ne marche de nuit de douze milles et qu'ils venaient de livrer un combat. Malheureusement le pays situé à l'ouest de Kingston est tellement accidenté et boisé qu'il est impossible de choisir un site plutôt qu'un autre pour en faire l'oppidum breton. Peut-être pourrait-on le placer vers Bursted ou Upper-Hardres.

(1) Guerre des Gaules, V, IX.

Destruction d'une partie de la flotte

IV. Le lendemain matin, il partagea l'infanterie et la cavalerie en trois corps, et les envoya séparément à la poursuite de l'ennemi. Les troupes avaient fait un assez long trajet, et déjà les derniers fuyards étaient en vue, lorsque des cavaliers expédiés par Q. Atrius vinrent annoncer que, la nuit précédente, une violente tempête avait endommagé et jeté sur la côte presque tous les vaisseaux : ni ancres ni cordages n'avaient pu résister; les efforts des pilotes et des matelots étaient demeurés impuissants, et le choc des vaisseaux entre enx avait cansé de graves avaries. A cette nouvelle, César rappela ses troupes, leur ordonna de se borner à reponsser l'ennemi tout en se retirant, et les devança pour revenir à sa flotte. Il constata l'exactitude des pertes annoncées : quarante navires environ étaient détruits, et la réparation des antres exigeait un long travail. Il prit les ouvriers attachés aux légions, en fit venir du continent, et écrivit à Labienus de construire, avec ses troupes, le plus grand nombre possible de vaisseaux; enfin, voulant mettre sa flotte à l'abri de tout danger, il résolut, malgré la peine qui devait en résulter, de haler à terre tons les vaisseaux et de les enfermer dans le camp par un nonveau retranchement (1). Les soldats employèrent dix jours entiers à ce travail, sans l'interrompre, même la nuit (2).

 Il nous a paru intéressant de chercher à nous expliquer comment César put réunir la flotte au camp.

Le camp romain devait être sur un terrain plat, pour qu'il fût possible de tirce les navires de la flotte. En supposant que chaque navire eût en moyeme vingt-cinq mêtres de longueur sur six mêtres de largeur, et que les luit cents navires composant la flotte eussent été placés à deux mêtres les uns des autres sur cinq ligues distantes entre elles de trois mêtres, la flotte aurait couvert un rectangle de 1,280 mêtres sur 140, relié au camp par d'autres trauchées. Il est bien entendu que les bateaux les plus légers auraient formé la ligne la plus éloignée de la mer.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, V, xi.

César reprend l'offensive. V. Les vaisseaux une fois mis à sec, et entourés de solides défenses. César laissa dans le camp les mêmes troupes qu'auparavant, et retourna vers les lieux où il avait été obligé d'abandonner la poursnite des Bretons. Il les trouva rassemblés en grand nombre. La direction générale de la guerre avait été confiée à Cassivellaunns, dont les États étaient séparés des pays maritimes par la Tamise, fleuve éloigné de la côte d'environ quatre-vingts milles (). Ce chef avait en à soutenir précédemment des guerres continuelles contre les autres peuples de l'île; mais, devant le danger, tous, d'un accord unanime, venaient de lui décerner le commandement.

Les cavaliers ennemis, avec les chariots de guerre, attaquerent vivement la cavalerie dans sa marche; partout ils furent vainens et rejetés dans les forêts on sur les hauteurs. Pen de temps après, tandis que les Romains sans déhance travaillaient aux retrauchements, les Bretons sortirent tout à coup des bois et se précipitèrent sur les avant-postes. La lutte devenant acharnée, César fit avancer deux cohortes d'élite, les premières de deux légions. Elles avaient à peine pris position, laissant entre elles un léger intervalle, lorsque les barbares manœuvrèrent avec les chariots selon leur coutume, et intimidèrent tellement les Romains par cette manière de combattre, qu'ils purent passer et repasser impunément à travers l'intervalle des cohortes. L'ennemi ne fut repoussé qu'à l'arrivée des renforts. Q. Laberius Durus, tribun militaire, périt dans cette journée.

La description de ce combat, telle que la donnent les Commentaires, a été diversement comprise. Suivant Dion-Cassins, les Bretons auraient d'abord mis le désordre dans les rangs des Romains au moyen de leurs chariots, mais

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> C'est ainsi que s'exprime Gésar, mais il est certain que ce chiffre n'indique pas la plus courte distance de la Tamise au détroit. César a sans doute voulu faire connaître la longueur du trajet qu'il fit de la mer à la Tamise.

César, afin de déjouer cette manœuvre, leur aurait ouvert un libre passage en plaçant ses cohortes à de plus grands intervalles; il aurait ainsi renouvelé les dispositions prises par Scipion, à la bataille de Zama, pour se garantir des éléphants carthaginois.

Cet engagement, livré devant le camp et sous les yeux de l'armée, montra combien la tactique romaine était peu appropriée à ce genre de guerre. Le légionnaire, pesamment armé et habitué à combattre en ligne, ne pouvait ni poursuivre l'ennemi dans sa retraite, ni trop s'éloigner de ses enseignes. Un désavantage plus grand encore existait pour les cavaliers. Les Bretons, par une fuite simulée, les attiraient loin des légions, et alors, santant à bas de leurs chars, engageaient à pied une lutte inégale; car, toujours soutenus par leur cavalerie, ils étaient aussi dangereux dans l'attaque que dans la défense (1).

Le jour suivant, les eunemis prirent position loin du camp, sur les bauteurs : ils ne se montrèrent que par petits groupes, isolés, harcelant la cavalerie avec moins d'ardeur que la veille. Mais, vers le milieu du jour, Gésar ayant envoyé au fourrage trois légions et la cavalerie sous les ordres du licutenant C. Trebonius, ils s'élancèrent de toutes parts sur les fourrageurs avec une telle impétuosité, qu'ils vinrent jusque près des aigles et des légions restées sous les armes. L'infanterie les repoussa avec vigneur, et, quoique ordinairement elle s'en remit à la cavalerie du soin de la poursuite, cette fois elle ne cessa de les chasser devant elle que quand la cavalerie, se sentant appuyée, vint elle-même précipiter la déronte. Celle-ci ne leur laissa le temps ni de se rallier, ni de s'arrêter, ui de descendre des chars, et en fit un grand

<sup>(9)</sup> Sur les chars des Bretons, voyez Strabon (1V, p. 166), Dion-Gassius (LXXVI, xir). César parlait de plusieurs milliers de cavaliers et de chars de guerre, dans le troisième livre d'un mémoire adressé à Cicéron et qui s'est perdu. (Junius Philargyrus, Comm. des Géorgiques de Virgile, III., p. 204-).

carnage. Après cette défaite, les Bretons résolurent de ne plus combattre désormais avec leurs forces réunies, et de se borner à inquiéter l'armée romaine, de manière à trainer la guerre en longueur (1).

Marche vers la Tamise. VI. César, pénétrant leur dessein, n'hésita plus, afin de terminer promptement la campagne, à se porter au centre même de leurs forces : il se dirigea vers le territoire de Cassivellaunus, en passant, paraît-il, par Maidstone et Westerham. (Foir planche 16.) Parvenu au bord de la Tamise, guéable alors en un seul endroit, peut-être à Sunbury, il aperçut une multitude d'ennemis rangés sur la rive opposéc (6). Elle était défendue par une palissade de pieux aigus, devant laquelle d'autres pieux enfoncés dans le lit du fleuve restaient cachés sous l'eau. Des prisonniers et des transfuges en instruisirent César, qui envoya la cavalerie en avant (probablement à une certaine distance en amont

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, xvII.

<sup>(9)</sup> Il n'existe pas dans le comté de Kent les moindres vestiges pouvant aider à retrouver la marche de l'armée romaine. Le camp de Holwood, près de Keston, que les cartes anglaises qualifient de camp de César, ne se rapporte pas à l'époque dont nous nous occupons. Sur la colline de Saint-Georges (Saint-George Hill), près de Walton sur la Tamise, il n'a jamais existé de camp.

Malhenreusement il n'est pas possible non plus de préciser l'endroit où César passa à gué la Tamise. C'est ce dont nous ont convainue les recherches de toutes sortes auxquelles MM. les officiers Stoffel et Hamelin se sont livrés. Les bateliers de la Tamise leur ont tous affirmé qu'entre Shepperton et Londres on compte actuellement luit ou neuf endroits guéables; le plus favorable est à Sunbury. A Kingston, où le général de Greler place le point de passage, rien ne fait supposer qu'un gué ait jamais existé. On doit dire la même chose de Coway-Stakes. A Halliford, malgré la terminaison du mot, les habitants n'ont conservé aucune tradition relative à un ancien gué. La seule chose qui nous paraisse évidente, c'est que l'armée romaine n'a point passé en aval de Teddington. On sait que ce village, dont le nom vient de Tide-end-tourn, marque en effet le dernier point de la Tamise où se fait sentir la marée. On ne comprendrait pas que César se fuit exposé à être surpris pendant son passage par nue augmentation de volume d'éeut.

ou en aval), afin de tourner la position et d'occuper l'ennemi, pendant que l'infanterie détruirait les obstacles et traverserait le fleuve à gué. Les soldats entrèrent résolàment dans la Tamise, et, bien qu'ils cussent de l'ean jusqu'aux épaules, tel fut leur élan que les Bretons ne purent sontenir le choc, abandonnèrent la rive et s'enfuirent. Polyen raconte à cette occasion que César se servit d'un éléphant pour faciliter le passage; mais, les Commentaires ne mentionnant pas le fait, il est difficile d'y ajouter foi (1).

Soumission d'une partie de la Bretagne. VII. Cet échec enleva à Cassivellaunus tout espoir de résistance; il renvoya la plus grande partie de ses troupes, ne garda que quatre mille hommes environ, montés sur des chars. (En supposant six essedarii par char, cela ferait encore le nombre considérable de six cent soixante voitures.) Tantôt se bornant à observer la marche de l'armée, tantôt se cachant dans des lieux de difficile accès, ou faisant le vide devant le passage des colonnes romaines; souvent aussi, profitant de la connaissance des lieux, il tombait à l'improviste avec ses chariots sur la cavalerie quand elle s'aventurait à marauder et à saccager au loin; ce qui obligea celle-ci à ne plus s'écarter des légious. Ainsi le dommage

(9) Guerre des Gaules, V, xvin. — Polyen s'exprime ainsi: « César, étant dans l'île de Bretagne, voulait passer un grand fleuve. Cassivellaunus, roi des Bretons, s'opposait an passage avec une cavalerie nombreuse et beauconp de chariots. César avait un très-grand éléphant, animal que les Bretons n'avaient jamais vu; il l'arma d'écailles de fer, lui mit sur le dos une grande tour garnie de gens de trait et de frondeurs, tous adroits, et le fit avancer dans le fleuve. Les Bretons furent frappés d'étonneunent à l'aspect d'une bête si énorme qui leur était inconnne. Et qu'est-il besoin de dire que leurs chevanx en furent effrayés, puisqu'on sait que, même parmi les Grecs, la présence d'un éléphant fait fuir les chevaux? A plus forte raison, ceux des barbares ne purent supporter la vue d'un éléphant armé et chargé d'une tour d'où volaient des pierres et des traits. Bretons, chevanx et chariots, tout cela prit la fuite; et les Romains, par le moyen de la terreur que donna un seul animal, passèrent le fleuve sans danger. « (Stratagèmes, VIII., xxin., § 5.)

causé à l'ennemi ne put s'étendre au delà de la marche de l'infanterie.

Cependant les Trinobantes, un des peuples les plus puissants de la Bretagne, envoyèrent des députés offrir lenr soumission et demander pour roi Mandubratius. Ce jenne homme, fuyant la colère de Cassivellaunus, qui avait fait mourir sou père, était venu sur le continent implorer la protection de César et l'avait accompagné en Bretagne. Le général romain accueillit favorablement la prière des Trinobantes, et exigea d'eux quarante otages et du blé pour l'armée.

La protection obtenue par les Trinobantes engagea les Cénimagnes, les Ségontiaques, les Ancalites, les Bibroques et les Casses (Voir page 150), à imiter leur conduite. Les députés de ces différents peuples apprirent à César que l'oppidum de Cassivellaunus (Saint-Albaus) était à peu de distance, défendu par des marais et par des bois, et renfermait beaucoup d'hommes et de bestiaux (1). Quoique cette position formidable cût été encore fortifiée, César y amena ses légions et u'hésita pas à l'attaquer sur deux points. Après une faible résistance, les barbares, en cherchaut à s'échapper, furent tués ou pris en grand nombre.

Cependant César opérait trop loin de son point de départ pour que Cassivellaunus ne fût pas tenté de rendre impossible son retour sur le continent, en s'emparant de sa flotte. Effectivement, Cassivellaunus avait ordonné aux quatre rois des différentes parties du Cantium (Kent), Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segovax, de rassembler toutes leurs

11.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Après avoir franchi la Tamise, Gésar envalut le territoire de Cassivellauns, et se diriga sur l'oppidum de ce chef. Certains commentateurs placent cet oppidum à l'onest de Vendover (Voir planche 16), d'autres près de Saint-Albans, où se trouve l'aucieu Verulamium. Tont ce qu'il nous est possible de dire, c'est que les courtes indications des Commentaires semblent mieux convenir à cette demires localité.

tronpes et d'assaillir à l'improviste le camp où étaient renfermés les vaisseaux romains. Ils s'y portèrent aussitôt; mais les cohortes ne leur laissérent pas le temps d'attaquer; elles firent une sortic, tuèrent beauconp de barbares, prirent un de leurs principaux chefs, Lugotorix, et rentrèrent sans perte. A la nouvelle de cette défaite, Cassivellaunus, découragé par tant de revers et par la défection de plusieurs peuples, chargea Commius d'offrir sa soumission (1).

Rembarquement de l'armée. VIII. L'été touchait à sa fin (derniers jours d'août). César, comprenant que le peu de temps qui lui restait ne pouvait être employé avec avantage, se prépara au départ; il voulait, d'ailleurs, passer l'hiver sur le continent, craignant des révoltes soudaines de la part des Gaulois. Il exigea des otages, fixa le tribut à payer chaque année par la Bretagne au peuple romain, et interdit expressément à Cassivellaunus tont acte d'hostilité contre Mandubratius et les Trinobantes.

Après avoir reçu les otages, César se hâta de revenir de sa personne sur la côte, et se fit suivre plus tard par son armée; il trouva les vaisseaux réparés, et les fit mettre à la mer. Le grand nombre de prisonniers et la perte de plusieurs navires l'obligèreut à faire passer son armée en deux convois. Chose remarquable, de tant de bâtiments employés plusieurs fois à la traversée, cette année ou l'année précédente, aucun de ceux qui portaient des troupes ne fit perdu; mais, au contraire, la plupart des navires qui revinrent à vide, après avoir déposé à terre les soldats du premier transport, et ceux construits par Labienus, au nombre de soixante, n'atteignirent pas lenr destination; presque tous furent rejetés sur la côte du continent. César, qui n'avait voulu quitter la Bretagne qu'avec le dernier couvoi, les attendit en vain quelque temps. L'approche de

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V. XXIII

l'équinoxe lui faisant craindre que l'époque favorable à la navigation ne s'écoulât, il se décida à surcharger de soldats ses navires, leva l'ancre par un temps calme, au commencement de la seconde veille (neuf heures), et, après une facile traversée, prit terre an point du jour (1).

Cette seconde expédition, quoique plus heureuse que la première, u'ameua pas la soumission complète de l'île de Bretagne. D'après Cicéron, ou u'aurait même pas fait de butin; cependant Strabon et Florns parlent d'un butin considérable (9), et un antre anteur rapporte que César aurait prélevé sur les déponilles ennemies une cuirasse ornée de perles qu'il consacra à Vénus (9).

Observations,

IX. Plusieurs indications nous permettent encore de préciser l'époque de la seconde expédition en Bretagne. Une lettre de Cicéron à son frère Quintus nous fait connaître que César était à la fin de mai à Lodi (nous admettons le 22 mai) (4). Il a donc pu être rendu vers le 2 juin sur les rivages de l'Océan, où il inspecta sa flotte. En attendant qu'elle se rassemblât au port ltius, il alla dans le pays des Trévires, et n'y fit qu'un court séjour; car, vers le milieu de l'été (ne estatem in Treveris consumere cogcretur), il partit pour Boulogne, où il arriva à la fin de juin. Les vents de nordonest l'y retinrent vingt-cinq jours, c'est-à-dire jusque vers la fin de juillet. D'un autre côté, Cicéron écrivait à Attieus, le 26 juillet: « Je vois, d'après les lettres de mon frère,

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V. xxIII.

<sup>(4)</sup> Strabon, IV, p. 167.

<sup>(3)</sup> Pline, Histoire naturelle, 1x, 116. - Solin, LIII, 28.

<sup>(° »</sup> J'ai reçu, le 4 des nones de juin (1<sup>st</sup> juin, d'après la concordance adoptée, Voir Appendice A), votre lettre datée de Plaisance; celle du lendemain, datée de Lodi, m'est parvenue le jour même des nones (4 juin). « Elle était accompagnée d'une lettre de César qui exprimait sa satisfaction de l'arrivée de Quintus, (Giééron, Lettre à Quintus, II, xv.)

" qu'il doit être déjà en Bretagne (1). "— Répondant à une autre lettre de Quintus, datée du 4 des ides d'août (8 août), il se réjonit d'avoir reçu, le jour des ides de septembre (9 septembre), la nouvelle de son arrivée daus cette île (8). Ces données fixent le départ de l'expédition à la fin de juillet, car les lettres mettaient de vingt à trente jours à faire le trajet de la Bretagne à Rome (3). Lorsque l'armée s'éloigna des côtes, les nouvelles furent naturellement beancoup plus longtemps en route, et, au mois d'octobre, Cicéron écrivait à son frère : « Voilà cinquante jours passés sans que de " vous, ni de César, ni même de vos parages, il soit venu " lettre ou signe de vie (5). " Le mois de juillet reconnu pour celui du départ, il s'agit de trouver le jour où ce départ ent lieu.

César mit à la voile au coucher du soleil, c'est-à-dire à huit heures (solis occasu naves solvit, leni Africo provectus). Le veut ayant cessé à minuit, il fut porté par les conrauts vers le nord; et lorsque le jour parut, à quatre heures du matin, il vit à sa gauche les falaises de South-Foreland; mais alors le courant changeaut avec la marée, à force de rames il aborda vers midi, comme l'été précèdent, près de Deal.

Pour déterminer le jour du débarquement de César, il est nécessaire, avant tout, de savoir vers quels parages la flotte

<sup>(1)</sup> Gicéron , Lettres à Atticus , IV, xv. Cette lettre fut close le 5 des calcudes d'août , répondant au 26 juillet.

<sup>(9) »</sup> J'ai reçu , le jour des ides de septembre (9 septembre), votre quatrième lettre , datée de Bretagne le 4 des ides d'août (8 août). » (*Lettre à Quintus*, 111, 1.)

<sup>(2) 1.6 14</sup> des calcudes d'octobre (16 septembre), arriva votre courrier : il a mis vingt jours en route; mon inquiétude était mortelle. « (Lettre à Quintus, III, 1.) — « César m'à écrit de Bretagne une lettre datée des calendes de septembre (28 août), que j'ai reçue le 4 des calendes d'octobre. Il paraît que les affaires n'y vont pas mal. César ajoute, pour que je ue sois pas surpris de ne rien recevoir de vous, que vous n'étive pas avec lui lorsqu'il s'est rapproché de la uner (23 septembre). « (Lettre à Quintus, III, 1, 25.)

<sup>(4)</sup> Cicéron, Lettre à Quintus, III, III.

romaine fut entraînée pendant la nuit. Il est évident d'abord qu'elle fut poussée vers le nord-est par le courant de la marée montante on le flot, car autrement on ne comprendrait pas que César, au lever du soleil, eut apereu la Bretagne sur sa gauche. Nous ajoutous qu'elle dévia jusque vers les parages de la mer du Nord, qui sont situés à l'est même de Deal et à dix milles marins environ de la côte. (Foir planche 16.) En effet, d'après le texte, la flotte profita, pour atteindre la côte, du courant contraire à celui qui l'avait entraînée, par conséquent du jusant ou conrant de la marée descendante. Or ce fait oblige à conclure qu'elle avait été ponssée vers le nord jusqu'à la hanteur de Deal au moins; car, si elle n'était parvenue qu'au sud de ces parages, le jusant l'eût nécessairement rejetée dans le détroit. Enfin, pour qu'à force de rames et aidée du jusant la flotte ait mis huit heures à effectuer la dernière partie de son trajet jusqu'à Deal, il faut, d'après les meilleurs renseignements fournis par les marins, qu'elle se soit trouvée, au lever du soleil, à dix milles environ de la côte.

Cela posé, il suffit évidemment, pour déterminer le jour du débarquement, de résondre cette question : Quel jour du mois de juillet de l'an 700 le courant de la marée descendante commença-t-il à se faire sentir au lever du soleil, c'est-à-dire vers quatre heures du matin, dans les parages situés à dix milles à l'est de Deal? Ou bien, si l'on considère que le jusant commence dans ces parages cuviron quatre heures et demie après l'heure de la pleine mer à Douvres (°), quel jour du mois de juillet de l'an 700 y ent-il pleine mer à Douvres vers onze heures et demie du soir?

En faisant un raisonnement semblable à celui que nous avons produit pour déterminer le jour du premier débai-

<sup>(</sup>i) A dix milles à l'est de Deal, il y a pleine mer une demi-heure plus tard qu'à Douvres, et le jusant y commence quatre heures après l'heure de la pleine mer.

quement de César, et en remarquant que les marées des jours précédant la pleine lune du mois de juillet 700, qui tomba le 21, correspondent à celles des jours qui précédèrent la pleine lune du 26 juillet 1858, on trouve que c'est ou quinze jours on un jour avant le 21 juillet de l'an 700, c'est-à-dire le 6 on le 20 juillet, qu'il y ent pleine mer à Douvres vers onze heures et demie du soir. César a donc débarqué le 7 ou le 21 juillet. Nous adoptons la seconde date, puisque, d'après la lettre de Cicéron citée plus hant, il reçut avant le 26 juillet, à Rome, des nouvelles de son frère, qui devaient être au plus tard du 6 du même mois, les courriers mettant vingt jours en route. Dans cette lettre, Quintus aunonçait son prochain départ pour la Bretagne.

Cette date, d'après laquelle l'armée romaine aurait débarqué la veille du jour de la pleine lune, convient d'autant plus que César, dès son arrivée eu Bretague, fit une marche de nuit qui eût été impossible dans une complète obscurité. La traversée avait duré seize heures. Au retour, elle ne dura que neuf heures, puisque César partit à neuf heures du soir (secunda inita cum solvisset vigilia) et arriva à Boulogne au point du jour (prima luce), qui, au milieu de septembre, est à six heures du matin (9).

La date de son retour est à peu près fixée par une lettre de Cicéron, qui s'exprime ainsi : « Le 11 des calendes de » novembre (17 octobre), j'ai reçu des lettres de Quintus, » mon frère, et de César; l'expédition était finie, les otages » étaient donnés. On n'avait pas fait de butin. On avait seu» lement imposé des contributions. Les lettres écrites des » rivages bretons sont datées du 6 des calendes d'octobre

<sup>(</sup>i) Ceux qui refusent d'admettre Boulogne et Deal comme points d'embarquement et de debarquement de César prétendent qu'un si long temps n'était pas nécessaire pour exécuter un si court trajet. Mais une flotte met d'autant plus de temps à naviguer qu'elle est plus nombreuse; semblable en cela à un corps d'armée, qui marche beaucoup moins vite qu'un seul homme.

" (21 septembre), au moment d'embarquer l'armée qu'on "ramène (1). " Ces renseignements s'accordent avec la date de l'équinoxe, qui eut lieu le 26 septembre et qui, d'après les Commentaires, était imminent (quod æquinoctium suberat). César était donc resté en Bretague environ soixante jours.

Dates présumées de la seconde campagne de Bretagne

| X. Départ de César de Lodi (*)                           | 22 | mai.       |
|----------------------------------------------------------|----|------------|
| Arrivée à l'armée, chez les Belges (eu 12 jours)         | 2  | juia.      |
| Inspection de la flotte et des quartiers d'hiver; réu-   |    |            |
| nion des quatre légions chez les Rêmes, sur la Meuse,    |    |            |
| vers Sedan, du 2 au                                      | 7  | juin.      |
| Trajet de Sedan au pays des Trévires (80 kil.            |    |            |
| 3 jours)du 8 au                                          | 10 | juin.      |
| Événements chez les Trévires du 10 au                    | 15 | juin.      |
| Trajet du pays des Trévires à Boulogne (330 kil.         |    |            |
| 12 jours) du 15 au                                       | 26 | juin.      |
| Attente de 25 jours à Boulogne du 26 juin au             | 20 | juillet.   |
| Embarquement                                             | 20 | juillet.   |
| Débarquement                                             | 21 | juillet.   |
| Combat                                                   | 22 | juillet.   |
| César retourne à sa flotte                               | 23 | juillet.   |
| Dix jours de réparations du 24 juillet au                | 2  | août.      |
| Nouvelle marche contre les Bretons                       | 3  | août.      |
| Comhat                                                   | 4  | août.      |
| Marche vers la Tamise (de la Petite-Stour à Sunbury,     |    |            |
| 140 kil.) du 5 au                                        | 11 | août.      |
| Marche de la Tamise jusqu'à l'oppidum de Cassivel-       |    |            |
| launus du 12 au                                          | 15 | août.      |
| Temps employé à négocier et à recevoir les otages        |    |            |
| (8 jours) du 16 au                                       | 23 | août.      |
| Retour de César (de sa personne) vers les bords de la    |    |            |
| mer. Le 28 août, dès son arrivée à la flotte, il écrit à |    |            |
| Cicéron. — (Lettre à Quintus, III, 1.)                   |    | août.      |
| Trajet de son armée jusqu'à la mer du 24 août au         | 10 | septembre. |
| Embarquement du dernier convoi                           | 21 | septembre. |
|                                                          |    |            |

<sup>(</sup> Cicéron, Lettres à Attieus, IV, xvn.

<sup>(9)</sup> Pour trouver le temps voulu, nous devous supposer que, par un retard quelconque ou par l'absence de rourriers réguliers, la lettre de César à Cicéron a mis 13 jours de Lodi à Roure.

Répartition des légions dans leurs quartiers d'hiver,

XI. A peine arrivé sur le continent, César fit mettre les navires à sec et tint ensuite à Samarobriva (Amiens) l'assemblée de la Gaule. La récolte peu abondante, à cause de la sécheresse, l'obligea de distribuer ses quartiers d'hiver autrement que les années précédentes, en les disséminant sur une plus grande étendue(1). Ses légious étaient au nombre de huit et demie, parce que, indépendamment des huit légions réunies à Boulogne avant le départ pour la Bretagne, il avait, doit-on croire, formé cinq cohortes des soldats et matelots employés sur sa flotte. Les troupes furent réparties de la manière suivante : il envoya une légion chez les Morins (à Saint-Pol), sous les ordres de C. Fabius; une autre chez les Nerviens (à Charleroy) avec Quintus Ciceron (2); une troisième chez les Ésuviens (à Séez, en Normandie), sous le commandement de L. Roscius; une quatrième, sous T. Labienus, chez les Rêmes, près de la frontière des Trévires (à Lavacherie sur l'Ourthe) (3); il en plaça trois dans le Belgium (4), l'une à Samarobriva même, aux ordres de Tre-

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> Il existe beaucoup d'incertitudes sur la dislocation des légions; cependant l'emplacement de deux quartiers d'hiver nons paraît certain, Samarobriva (Amieus) et Aduatuca (Tongres). Si maintenant d'un point situé près de la Sambre, de Bavay comme centre, on décrit un cercle, on verra que les quartiers d'hiver de César, excepté ceux de la Normandie, étaient tons compris dans un rayon de cent milles romains on cent quarante-huit kilomètres. Les recherches que le major Cohausen a bien vonlu faire, et celles de MM. Stoffel et de Locqueyssie, m'ont permis de déterminer approximativement les quartiers d'hiver.

<sup>(\*)</sup> Le frère de l'orateur. César lui avait permis de choisir lui-même ses quartiers d'hiver. (Lettres à Attieus, IV, xvIII.)

<sup>(</sup>i) Le commandant du génic de Locqueyssie a trouvé sur l'Ourthe, près du village de Lavacherie (duché de Luxembourg), des restes d'un camp romain avec fossés triangulaires, et dans une position qui paraît répondre aux données des Commentaires.

<sup>(</sup>i) Sons le nom de Belgium, il ne faut comprendre qu'une partie des peuples de la Belgique, tels que les Atrébates, les Ambiens et les Bellovaques. (Guerre des Gaules, V, xxiv, xxx, xxxiv, VIII, xxxiv)

bonius; l'autre chez les Bellovaques, sous la conduite de M. Crassus, son questeur, à vingt-cinq milles d'Amieus (Montdidier); la troisième, sous L. Munatius Plaucus, près du confluent de l'Oise et de l'Aisne (à Champtieu). La légion levée en dernier lieu (1) chez les Transpadans se rendit avec cinq cohortes, sous les ordres de Titurius Sabinus et de Aurunculeius Cotta, chez les Éburons, dont le pays, situé en grande partie entre la Mense et le Rhin, était gouverné par Ambiorix et Catuvoleus. Elle occupa un fort nommé Aduatuca (Tonqres) (2). La dislocation de l'armée parut à

(9) Unam legionem, quam proxime trans Padum conscripserat. — D'après les anteurs de boune latinité, proxime ne veut pas dire récemment, mais en dernier lieu. Fante d'avoir bieu interprété cette phrase, le général de Geder a supposé que César avait, à cette époque, fait venir d'Italie la 15º légion; cette légion, comme on le verra, ne fut levée que plus tard.

(9) Ou a placé Aduatuca dans plus de quatorze localités différentes. Si des écrivains out eru donner de bonnes raisons pour chercher cette place sur la droite de la Meuse, d'autres ont peusé en produire de tout aussi valables pour la mettre sur la ganche de ce fleuve; mais la plupart ont adopté tel ou tel emplacement sur de futiles motifs. Personne n'a songé à résoudre la question par un moyen simple : il consiste à s'enquérir si, parmi les diverses localités proposées, il en existe une qui, par la configuration du terrain, réponde aux exigences de la narration des Commentaires. Or Tongres seul est dans ce cas : il y satisfait si complétement qu'on ne peut songer à placer ailleurs Aduatuca. En effet, Tongres est situé dans la région occupée autrefois par les Éburons, et, comme l'écrit César, in mediis finibus Eburonum, ce qui signific eu plein pays des Éburons et non au centre du pays; il est en outre renfermé dans un cercle de cent milles de rayon comprenant tous les quartiers d'hiver de l'armée romaine, excepté ceux de Roscius. Enfin il remplit toutes les conditions voulues pour l'établissement d'un camp : il est près d'une rivière, sur que hauteur d'où l'ou domine les environs, dans un pays qui produit du blé et du fourrage. A deux milles, vers l'ouest, se trouve un grand défilé, magna convallis, le vallou de Lowaige, où s'explique parfaitement le récit du massacre des cohortes de Sabinus. Tongres s'adapte également aux événements de l'aunée 701, car à trois utilles de ses murs s'éteud une plaine séparée de la ville par une seule colline; du même côté que cette colline s'élève nue éninence arrondie, celle de Berg, à laquelle la dénomination de tumulus convient très-bien. Enfin le Geer, dont les bords étaient marécageux autrefois, défeudait sur une grande étendue la hauteur de Tongres. (Voir planche 18.) César un moyen plus facile de la faire vivre. D'ailleurs, ces différents quartiers d'hiver, excepté celui de L. Roseins, qui occupait la partie la plus paisible de la Gaule, étaient tous renfermés dans un cercle d'un rayon de cent milles (148 kil.). César avait l'intention de ne pas s'éloigner avant de savoir les légions solidement établies et leurs quartiers fortifiés. (Foir, planche 14, l'emplacement des quartiers d'hiver.)

Il existait chez les Carnutes (pays chartrain) un homme de hante naissance, Tasgetius, dont les ancêtres avaient régné sur cette nation. En considération de sa valeur et de ses importants services militaires, Gésar l'avait replacé, depuis trois ans, daus le rang de ses aïeux, lorsque ses ennemis le massacrèrent publiquement. Les coupables étaient si nombreux qu'on devait craindre de voir la révolte s'étendre dans tout le pays. Pour la prévenir, César fit partir, au plus vite, L. Plancus à la tête de sa légion, avec ordre de prendre ses quartiers chez les Carnutes, et de lui envoyer les complices du meurtre de Tasgetius (1).

Défaite de Sahinus à Aduatuca, XII. Il reçut, à la même époque (fin d'octobre), des lieutenants et du questenr, la nouvelle que les légions étaient arrivées et retranchées dans leurs quartiers. Elles s'y tronvaient en effet depuis quinze jours environ, lorsque tont à coup éclata une révolte, à l'instigatiou d'Ambiorix et de Catnvoleus. Ces deux chefs s'étaient rendus d'abord, jusqu'aux limites de leur territoire, au-devant de Sabinus et de Cotta, et leur avaient même fourni des vivres; mais bientôt, excités par le Trévire Indutiomare, ils soulèvent tout le pays, tombent à l'improviste sur les soldats occupés à chercher du bois, et attaquent avec des forces considérables le camp de Sabinus. Aussitôt les Romains courent aux armes

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V. xxv.

et montent sur le vallum. La cavalerie espagnole fait une sortie avec succès, et les ennemis se retirent décus dans leur espoir d'emporter de vive force les retranchements. Avant alors recours à la ruse, ils jettent, selon leur coutume, de grands cris, demandent à entrer en pourparler et à délibérer des intérêts communs. On envoya près d'eux C. Arpineius, chevalier romain, ami de Sabinus, et l'Espaguol Q. Junius, qui avait rempli plusieurs missions auprès d'Ambiorix. Celui-ci déclara n'avoir pas oublié les nombreux bienfaits de César, mais être forcé de suivre le monvement de la Gaule, conjurée dans un effort commun pour recouvrer sa liberté. Ce jour même, d'après lui, on devait attaquer à la fois les différents quartiers, et les empêcher ainsi de se secourir mutuellement; les Germains avaient passé le Rhin et allaient arriver dans deux jours; Sabinus n'avait d'autre chance de salut que d'abandonner son camp et de rejoindre Cicéron ou Labienus, qui étaient à la distance de cinquante milles. Enfin Ambiorix promit avec serment de livrer un libre passage. Les envoyés rapportèrent à Sabinus et à Cotta ce qu'ils venaient d'apprendre. Troublés par ces nouvelles, d'autant plus disposés à y ajouter foi qu'il était à peine croyable qu'un aussi petit peuple que les Éburons cût osé à lui seul braver la puissance romaine, les deux lieutenants soumirent l'affaire an conseil de guerre : elle y souleva de vives contestations. Cotta, et avec lui plusieurs tribuns et centurions de première classe, furent d'avis de ne rien précipiter et d'attendre l'ordre de César : leur camp pouvait résister à toutes les forces des Germains : ils n'étaient pas pressés par le manque de vivres; les secours allaient arriver, et, dans une circonstance si grave, il serait honteux de prendre conseil de l'ennemi.

Sabinus répondit avec force qu'il fallait se décider avant que les Germains vinssent augmenter le nombre des assaillants, et que les quartiers voisins cussent éprouvé quelque désastre. « Le moment exige une prompte décision. César est sans doute parti pour l'Italie : antrement les Carnutes auraient-ils osé tuer Tasgetins, et les Éburons attaquer le camp avec tant d'audace? Il fant considérer l'avis en luiméme, et non celui qui le donne : le Rhin est peu éloigué; les Germains sont irrités de la mort d'Arioviste et de leurs précédentes défaites; la Gaule est en fen; elle supporte impatiemment le jong romain et la perte de son ancienne gloire militaire. Ambiorix se serait-il engagé sans de puissants motifs dans une telle entreprise? Le plus sûr est donc de suivre son conseil et de gagner en tonte hâte les quartiers les plus rapprochés. »

Cotta et les centurions de première classe sontiurent vivement l'opinion contraire. « Qu'il soit donc fait comme vous » le voulez! » leur dit alors Sabinns; pnis, élevant la voix pour être entendu des soldats, il s'écria : « La mort ne m'ef-» fraye pas, mais voici, Cotta, ceux qui te demanderont » compte des malheurs que tu leur prépares. Après-demain, » si tu le voulais, ils pontraient avoir rejoint la légion voi-» sinc et, rénnis à elle, courir ensemble les chances de la » guerre; ils sauront que tu as préféré les laisser, loin de » leurs compagnons, exposés à périr par le fer ou par la » faim.»

Le conseil levé, ou entoure les deux lientenants, on les supplie de ne pas compromettre le salut de l'armée par leur mésintelligence; qu'on parte ou qu'on reste, pourvu qu'on soit d'accord, tout devieudra facile. Le débat se prolonge jusqu'an milien de la unit : enfin Cotta, ébranlé, se rend à l'opinion de Sabinus, et consent à rejoindre Cicéron, campé chez les Nervieus; le départ est fixé au point du jour. Le reste de la unit se passe au milien des préparatifs; le soldat choisit ce qu'il emportera de son équipement d'hiver. Et, comme si le dauger n'était pas assez grand, il semble qu'on

veuille l'accroître encore par les fatigues et les veilles. Au point du jour, les troupes, pleines de sécurité, se mettent en marche sur une longue colonne, encombrée de nombreux bagages.

A trois kilomètres (a millibus passuum circiter duobus) de la ville de Tongres se trouve le vallon de Lowaige, encaissé entre deux collines, et formant un grand déflié d'environ 2,500 mètres de longueur (magnam convallem). Il est traversé par un ruisseau, le Geer. Les collines, aujourd'hui dénudées, étaient, il y a un siècle encore, convertes de bois (1); c'est là que les Éburons attendaieut l'armée romaine.

Avertis des projets de retraite par le bruit et le tumulte, ils s'étaient partagés en deux corps, à droite et à ganche du vallon, et postés en embuscade au milieu des bois. Quand ils virent la plus grande partie des troupes romaines eugagées dans le défilé, ils les attaquèrent en queue et en tête, profitant de tous les avantages des lieux.

Alors Sabinus, en homme qui n'avait rien prévu, se trouble, court çà et là, hésite dans toutes ses mesures, comme il arrive à celui qui, surpris par l'événement, est forcé, au milieu du péril, de preudre un parti; Cotta, au contraire, qui avait calculé les chances finiestes du départ et s'y était opposé, ne néglige rien pour le salut commun. Il anime les troupes, combat dans les rangs, général et soldat à la fois. Comme la longueur de la colonne empéchait les licutenants de tout voir et de tout régler par eux-mêmes, ils firent passer de bouche en bouche aux soldats l'ordre d'abandonner les bagages et de former le cercle. Cette résolution, quoique justifiée par la circonstance, ent cependant nu effet facheux : elle diminua la confiance des Romains et accrut l'ardeur des Éburons, qui attribuèrent nu parti si

<sup>(!)</sup> Voyez la notice de M. M. F. Driesen sur la position d'Aduatuca, dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2º série, t. XV, nº 3.

dèsespéré à la crainte et au découragement. Il en résulta d'ailleurs un inconvénient inévitable : les soldats quittaient en foule les enseignes pour courir aux bagages et en tirer ce qu'ils avaient de plus précieux; ce n'était partout que cris et confusion.

Les barbares se conduisirent avec intelligence. Leurs chefs, craignant qu'ils ne se débandassent pour piller les bagages des Romains, firent savoir sur tous les points que chacun cût à garder son rang, déclarant que l'important était d'assurer d'abord le succès, et qu'ensuite le butin tomberait entre leurs mains.

Les Éburons étaient de rudes adversaires; mais les Romains par leur nombre et leur courage auraient pu sontenir la lutte. Quoique abandonnés de leur chef et de la fortune, ils attendaient tont d'eux-mêmes, et chaque fois qu'une cohorte tombait sur l'eunemi, elle en faisait un grand carnage. Ambiorix s'en aperçoit : il commande à haute voix de lancer les traits de loin, de ne point s'approcher, de céder toutes les fois que les Romains se précipiteront en avant, de ne les attaquer que dans la retraite, lorsqu'ils retourneront à leurs enseignes, manœuvre facile aux Éburons, rompus aux exercices et agiles à cause de la légèreté de leur équipement.

L'ordre fut fidèlement exécuté. Lorsqu'une cohorte sortait du cercle pour charger l'eunemi, il s'eufuyait avec vitesse; mais la cohorte, eu s'avauçant, laissait son flanc droit exposé aux traits, car il n'était pas protégé par les boucliers; quand elle reprenait son aucieune position, elle était enveloppée de tons côtés, et par ceux qui avaient cédé et par ceux qui étaient restés sur les flancs. Si, au lieu de faire avancer successivement les cohortes, les Romains se maintenaient de pied ferme en cercle, ils perdaient l'avantage de l'attaque, et leur ordre serré les exposait d'autant plus à la multitude des traits. Cependant

le nombre des blessés angmentait à chaque instant; il était deux heures; le combat durait depuis le lever du soleil, et pourtant les soldats romains n'avaient cessé de se montrer dignes d'eux-mêmes. A ce moment la lutte devient plus acharnée. T. Balventins, homme brave et respecté, qui l'année précédente avait commandé comme primipile, a les deux cuisses traversées d'un javelot; Q. Lucanins, officier du même grade, est tué en combattant vaillamment pour secourir son fils, entouré d'ennemis. Cotta lui-même, tandis qu'il court de rang en rang animer les soldats, est blessé au visage d'un coup de fronde.

A ce spectacle, Sabinus, déconragé, ne voit plus d'autre ressource que de traiter avec Ambiorix. L'apercevant de loin qui excitait ses troupes, il lui envoie son interprète Cn. Pompeius, pour le prier de l'épargner lui et les siens. Ambiorix répond qu'il est tout disposé à entrer en pourparler avec Sabinus, dont il s'engage par serment à faire respecter la personne; que d'ailleurs il espère obtenir des Éburons, pour les soldats romains, la vive sauve. Sabinus fait part de cette réponse à Cotta, déjà blessé, et lui propose d'aller tous les deux conférer avec Ambiorix; cette démarche peut assurer leur salut et celui de l'armée. Cotta refuse obstinément, et déclare qn'il ne traitera jamais avec un ennemi en armes.

Sabinus enjoint anx tribuns des soldats qui l'environnent et aux centurions de première classe de le suivre. Arrivé près d'Ambiorix, il est sommé de déposer son épée : il obéit, et ordonne aux siens d'imiter son exemple. Tandis que l'on discute les conditions, dans un entretien que le chef des Éburons traîne exprès en longueur, Sabinus est pen à peu entouré et massaoré. Alors les barbares, poussant, selon leur coutume, des cris sauvages, se précipitent sur les Romains, dont ils rompent les rangs. Cotta et la plus grande partie de ses soldats périssent les armes à la main; les

autres se réfugient au camp d'Aduatuca, d'où ils étaient partis. Le porte-enseigne L. Petrosidius, pressé par une foule d'eunemis, jette l'aigle dans les retrauchements et meurt en se défendant avec bravoure au pied du rempart. Les malheureux soldats s'efforcent de soutenir le combat jusqu'à la mit, et cette nuit même s'entre-tuent de déscspoir. Quelques-uns cependant, échappés du champ de bataille, traversent les forèts, et gaguent au hasard les quartiers de T. Labienus, qu'ils instruisent de cc désastre (°).

Attaque du camp de Cicéron,

XIII. Exalté par cette victoire, Ambiorix se rend aussitôt, avec sa cavalerie, dans le pays des Aduatuques, peuple voisin de ses États, et marche sans interruption toute la nuit et le jour suivant; l'infanterie a l'ordre de le suivre. Il annonce ses succès aux Aduatiques, et les excite à prendre les armes. Le lendemain, il se rend chez les Nerviens, les presse de saisir cette occasion de venger leurs injures et de s'affranchir à jamais du joug des Romains; il leur apprend la mort de deux lieutenants et la destruction d'une grande partie de l'armée romaine; il ajoute que la légion en quartiers d'hiver chez eux, sous le commandement de Cicéron, sera facilement surprise et anéantie; il offre son concours aux Nerviens et les persuade aisément. Ceux-ci avertissent sur-le-champ les Ceutrons, les Grudiens, les Lévaques, les Pleumoxiens, les Geidunnes, peuplades sous leur dépendance; ils ramassent le plus de troupes qu'ils peuvent et se portent à l'improviste aux quartiers d'hiver de Cicéron, avant qu'il ait appris le désastre et la mort de Sabinus. Là, comme il était arrivé récemment à Aduatuca, quelques soldats, occupés à couper le bois dans la forêt, sont surpris par la cavalerie. Bientôt un nombre considérable d'Éburons, d'Aduatuques, de Nerviens, avec leurs alliés et leurs

<sup>1)</sup> Guerre des Gaules, V. xxxvii.

clients, viennent attaquer le camp. Les Romains courent aux armes et montent sur le vallum; mais ce jour-là ils tiennent tête difficilement à un ennemi qui, plaçant tout son espoir dans la promptitude d'une attaque imprévue, est convaincu qu'après cette victoire rien ne pourra plus lui résister. (1).

César marche au secours de Cicéron

XIV. César se trouvait encore à Amiens, ignorant les événements qui venaient de se passer. Cicéron lui écrivit aussitôt, et promit de grandes récompenses à ceux qui parviendraient à lui remettre ses lettres; mais tons les chemins étaient gardés, et personne ne pnt arriver. La mit on éleva, avec une célérité incroyable, cent vingt tours au moyen du bois déjà apporté pour fortifier le camp (3), et on compléta les onvrages. Le lendemain, les ennemis, dont les forces s'étaient accrues, revinrent à l'attaque et se mirent à combler le fossé. La résistance fut aussi vive que la veille et continua les jours suivants; chez ces héroïques soldats la constance et l'énergie semblaient grandir avec le péril. Chaque unit on prépare tout ce qui est nécessaire pour la défense du lendemain. On façonne en grand nombre des pieux durcis au feu et des pilums employés dans les siéges; on établit avec des planches les étages des tours, et, au moyen de claies, des parapets et des créneaux. On trav lite sans relâche; les blessés, les malades ne prennent aucun repos. Cicéron lui-même, d'une faible santé, est jour et muit à l'œuvre, malgré les instances de ses soldats, qui le supplient de se ménager.

Cependant les chefs et les principes des Nerviens proposèrent une entrevue à Cicéron. Ils lui répétèrent ce qu'Am-

11.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, xxxix.

<sup>(\*)</sup> Les tours des Romains étaient construites avec des bois de faible échantillon, reliés entre eux par des traverses. (Voir planche 27, fig. 8.) C'est encore ainsi qu'à Rome aujourd'hui on éleve les échafaudages.

biorix avait dit à Sabinus: « Toute la Gaule est insurgée; les Germains ont passé le Rhin; les quartiers de César et de ses lientenants sont attaqués. « Ils ajoutérent: « Sabinus et ses cohortes ont péri; la présence d'Ambiorix est une prenve de leur véracité; Cicéron se tromperait en comptant sur le secours des autres légions. Quant à eux, ils n'ont aucune intention hostile, pourvn que les Romains ne se fassent pas une habitude d'occuper leur pays. La légion est libre de se retirer saus crainte où elle voudra. « Cicéron répondit « qu'il n'était pas dans la coutume du peuple romain d'accepter des conditions d'un ennemi en armes, mais que, s'ils consentaient à les déposer, il leur servirait d'intermédiaire anprès de César, qui déciderait. »

Déçus dans leur espoir d'intimider Cicéron, les Nerviens entourèrent le camp d'un rempart de neuf pieds de haut et d'un fossé large de quinze. Ils avaient observé les ouvrages romains dans les campagnes précédentes, et appris de quelques prisonniers à les imiter. Mais, comme ils manquaient des instruments de fer nécessaires, ils furent obligés de couper le gazon avec leurs épées, de prendre la terre avec leurs mains et de la porter dans leurs saies. On peut juger de leur grand nombre par ce fait, qu'en moins de trois heures ils achevèrent un retranchement de quinze mille pieds de circuit (1). Les jours snivants, ils élevèrent des tours à la hanteur du vallum, préparèrent des galte. (falces) et des galeries couvertes (testudines), ce que les prisonniers leur avaient également enseigné (2).

<sup>(9)</sup> Quoique le texte porte passuum, nons n'avons pas hésité à mettre pedum, parce qu'il est pen croyable que les Gaulois enssent fait, en trois heures de temps, une contrevallation de plus de 22 kilomètres.

<sup>② La machine de siège nommée testudo « tortne » était ordinairement une</sup> galerie montée sur roues, faite en bois de fort équarrissage et converte d'un solide blindage. On la poussait contre le mur de la place assiègée. Elle protégeait les travailleurs chargés soit de combler le fossé, soit de miner la muraille, soit de faire monvoir le bélier. Les travaux de siège des Gaulois doivent faire.

Le septième jour du siège, un grand vent s'étant levé, les ennemis lancèrent dans le camp des dards cuflammés, et avec la fronde des balles d'argile brûlante (ferventes fusili ex argilla glandes)(1). Les baraques couvertes en paille, à la manière gauloise, enrent bientôt pris feu, et le vent répandit en un instant la flamme sur tout le camp. Alors, ponssant de grands cris, comme s'ils eussent déjà remporté la victoire, ils firent avancer leurs tours et leurs galeries couvertes et tentérent, à l'aide d'échelles, d'escalader le vallum; mais tels furent le courage et la fermeté des soldats romains, qu'environnés de flammes, accablés d'une grêle de traits, sachant bien que l'incendie dévorait leurs bagages et leur avoir, aucun d'eux ne quitta son poste et ne songea même à tourner la tête, tant cette lutte acharnée absorbait leurs esprits. Ce fut leur plus rude journée. Cependant beaucoup d'ennemis furent tués ou blessés, parce que, s'entassant au pied du rempart, les derniers rangs fermaient la retraite aux premiers. Le fen s'étant apaisé, les Nerviens poussérent une tour contre le vallum (2). Les centurions de la troisième cohorte, qui se trouvaient là, ramenèrent leurs hommes en arrière, et, par bravade, invitèrent du geste et de la voix les barbares à entrer. Nul ne s'y hasarda. Alors on les chassa par une grêle de pierres, et la tour fut incendiée. Il y avait dans cette légion deux centurions, T. Pulion et L. Vorenus, qui rivalisèrent de bravoure en se précipitant au milieu des assaillants; renversés tour à tour, enve-

présumer que le camp de Cicéron était dans un fort entouré d'une muraille. (Voyez, pour le mot falces, la note de la page 128.)

<sup>(</sup>l) Dans le bassin houiller au centre duquel est situé Charleroy, les bancs de houille affleurent le sol sur divers points. Encore aujourd'hui on y pétrit de l'argile avec de la houille menue. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'on a trouvé à Breteuil (Oise), comme dans les ruines de Carthage, une foule de balles ovoides en terre cuite.

<sup>(9)</sup> On a vu que nous nous servous indifférenment des noms de vallum et de rempart.

١

loppés d'enucmis, ils se dégagèrent mutuellement plusieurs fois, et rentrèrent au camp saus blessures. Les armes défensives permettaient alors au courage individuel de réaliser des prodiges.

Cependant le siége se prolongeait, et le nombre des défenseurs diminuait chaque jonr; les vivres commençaient à manquer ainsi que les choses nécessaires pour soigner les blessés (\*). Les fréquents messagers que Cicéron envoyait à César étaient arrêtés en route et quelques-uns cruellement mis à mort à la vue du camp. Enfin Verticou, chef nervien qui avait embrassé la cause des Romains, décida un de ses esclaves à se charger d'une lettre. Sa qualité de Gaulois lui permit de passer inaperçu et d'avertir le général du danger que conrait Cicéron.

César reçut cet avis à Amiens, vers la onzième heure du jour (quatre heures du soir); il n'avait à sa portée que trois légious : celle de Trebonius, à Amiens; celle de M. Crassus, dont les quartiers étaient à Montdidier, chez les Bellovaques, à vingt-ciuq milles de distance; enfin celle qui, sous C. Fabius, hivernait chez les Morins, à Saint-Pol (4). (Voir planche 14.) Il expédia à Crassus un courrier chargé de lui porter l'ordre de partir avec sa légion au milien de la nuit, et de le rejoindre en toute hâte à Amiens pour y relever la légion de Trebonius. Un autre courrier fut envoyé au lieutenant C. Fabius pour l'inviter à mener sa légion sur le territoire des Atrébates, que César devait traverser, et où leur jouction s'opérerait. Il écrivit de même à Labienus de marcher avec sa légion vers le pays des Nervieus, s'il le

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, vin.

① Il nous a semblé que le mouvement de concentration de César et de Fabins ne permettait pas de placer les quartiers d'hiver de ce dernier à Thérouanne on à Montreuil-sur-Mer, avec la plupart des auteurs. Ces localités sont trop cloignées de la route d'Amiens à Charleroy pour que Fabins été pu répoindre César sur le territoire des Atrébates, comme l'exige le texte des Commentaires. Nous placons, par cette raison, Fabins à Saint-Pol.

pouvait sans péril. Quant à la légion de Roscius et à celle de Plaucus, qui étaient plus éloignées, elles restèrent dans leurs cantonnements.

Aussitôt les ordres recus, Crassus se mit eu route : le lendemain, vers la troisième heure (dix heures), ses coureurs annoncérent son approche. César le laissa à Amiens. avec une légion pour garder les bagages de l'armée, les otages, les archives et les approvisionnements de l'hiver. Il partit aussitôt lui-même, sans attendre le reste de l'armée, avec la légion de Trebonius et quatre cents cavaliers des quartiers voisins. Il suivit sans doute la direction d'Amiens à Cambrai, et fit ce jour-là vingt milles (30 kilom.), Il fut ensuite rejoint probablement vers Bourcies, entre Bapaume et Cambrai, par Fabius, qui u'avait pas perdu un instant pour exécuter ses ordres. Sur ces entrefaites arriva la réponse de Labienus. Il faisait connaître à César les événements survenus chez les Éburous et leur effet chez les Trévires. Ces derniers venaient de se soulever. Toutes leurs troupes s'étaient avancées vers lui et l'entouraient à trois milles de distance. Dans cette position, craignant de ne pouvoir résister à des cunemis fiers d'une récente victoire, qui prendraient son départ pour une fuite, il pensait qu'il y aurait péril à quitter ses quartiers d'hiver.

César approuva la résolution de Labienus, quoiqu'elle rédnisit à deux les trois légions sur lesquelles il comptait, et, bien que, réunies, leur effectif ne s'élevât pas à plus de 7,000 hommes, comme le salut de l'armée dépendait de la célérité des mouvements, il se rendit à marches forcées chez les Nerviens; là il apprit des prisonniers dans quelle situation périlleuse se trouvait Cicéron. Aussitôt il engagea, par la promesse de larges récompenses, un cavalier gaulois à lui porter une lettre : elle était écrite en grec(1), afin que

<sup>(!)</sup> Il y a dans les Commentaires græcis conscriptam litteris; mais Polyen et Dion-Cassius affirment que la lettre était écrite en langue grecque.

l'ennemi, s'il l'interceptait, ne pût en connaître le sens. De plus, dans le cas où le Gaulois ne pourrait pas parvenir jusqu'à Cicéron, il lui avait été recommandé d'attacher cette lettre à l'amentum (Voir page 34, note 2) de son javelot et de le lancer par-dessus les retranchements. César écrivait qu'il arrivait en toute hâte avec ses légions, et il exhortait Cicéron à persévérer dans son énergique défense. D'après Polyen, la dépêche contenait ces mots : Βαρρείν, βοήθειαν προσθέχου (Courage! attends du secours)(1). Une fois près du camp, le Gaulois, n'osant y pénétrer, exécuta ce qu'on lui avait prescrit. Le hasard voulut que sou javelot restât deux jours fiché dans une tour. Le troisième seulement il fut aperçu et porté à Cicéron. La lettre, lue en présence des soldats assemblés, excita des transports de joie. Bientôt ou découvrit au loin la fumée des habitations incendiées qui annoncait l'approche de l'armée de secours. Elle arrivait en ce moment, après ciuq jours de marche, à vingt kilomètres de Charleroy près de Binche, où elle campa. Les Gaulois, eu étant informés par les éclaireurs, levèrent le siège, et, au nombre de 60,000 environ, marchèrent à la rencontre des légions.

Cicéron, ainsi dégagé, envoya un autre Gaulois annoncer à César que l'ennemi tournait toutes ses forces contre lui. A cette nouvelle, reçue vers le milien de la nuit, César prévint ses soldats et les affermit dans leur désir de vengeance. Le lendemain, au point du jour, il leva son camp. Après avoir parcouru quatre milles, il aperçnt une foule d'ennemis an delà d'une grande vallée traversée par le ruisseau de la Haine (b). César ne crut pas prudent de descendre dans la

<sup>(1)</sup> Polyen, Stratagemes, VIII, xxm, 6.

<sup>(9)</sup> Nons admettons que Cicéron campait à Charleroy: tont concourt à justifier cette opinion. Charleroy est situé sur la Sambre, près de la voie romaine d'Amiens à Tongres (Admatuca), et, comme l'exige le texte latin, à cinquante milles de cette dernière ville. De la partie haute de Charleroy, où le camp fut

vallée pour y combattre des troupes si nombreuses; d'ailleurs, une fois Cicéron délivré, il n'avait plus besoin de presser sa marche; il s'arrêta donc, et choisit une bonne position pour s'y retrancher: le mont Sainte-Aldegonde. Quoique son camp, contenant 7,000 hommes à peine, saus bagages, cût nécessairement peu d'étendue, il le resserra le plus possible, en dounant moins de largeur aux rues, afin de tromper l'ennemi sur ses forces réelles. En même temps il envoya des éclaireurs reconnaître quel était le meilleur endroit pour traverser la vallée.

Cette journée se passa en escarmouches de cavalerie sur les bords du ruisseau, mais chacun garda ses positions: les Gaulois, parce qu'ils attendaient des renforts; César, parce qu'il comptait sur sa crainte simulée pour attirer les ennemis hors de leur position, et les forcer de combattre en deçà de la Haine, en avant de son camp. S'il ne pouvait pas y réussir, il se donnait le temps de faire reconnaître assez les chemins pour traverser le ruisseau et la vallée avec moins de danger. Le lendemain, dès le point du jour, la cavalerie ennemie s'approcha des retranchements et vint attaquer celle des Romains. César ordonna aux siens de céder et de rentrer dans le camp; en même temps il fit angmeuter la hauteur du rempart, boucher les portes avec de simples mottes de gazon, et recommanda d'exécuter ses instructions en se précipitant en tumulte avec tous les signes de l'effroi.

Les Gaulois, attirés par cette feinte, passèrent le ruisseau et se rangèrent en bataille dans un lieu désavantageux. Voyant que les Romains avaient abaudonné le vallum, ils s'en approchèrent de plus près, y lancèrent des traits de toutes parts, et firent proclamer par des hérauts, autour

sans doute établi, on commande la vallée de la Sambre et on découvre au loin, vers l'ouest, le pays par lequel César arrivait. Enfin la vallée de la Haine et le mont Sainte-Aldegonde, au-dessus du village de Carnières, répondent parfaitement au récit du combat où furent defaits les Gaulois. des retranchements, que, jusqu'à la troisième heure (dix heures), tout Gaulois ou Romain qui passerait de leur côté aurait la vie sauve. Enfin, n'espérant pas pouvoir forcer les portes, qu'ils croyaient solidement fortifiées, ils poussèrent l'audace au point de combler le fossé et d'arracher les palissades avec leurs mains. Mais César tenait ses troupes prêtes à profiter de l'excès de confiance des Gaulois : à un signal donné, elles s'élancent par toutes les portes à la fois; l'ennemi ne résiste pas, il fuit, abandonnant ses armes, et jonche le terrain de ses morts.

César ne le poursuivit pas au loin, à cause des bois et des marais; il n'eût d'ailleurs pu lui faire éprouver de nouvelles pertes; il se dirigea avec ses troupes intactes vers le camp de Cicéron, où il arriva le même jour (1). Les tours, les galeries couvertes, les retranchements des barbares, excitérent son étonnement. Ayant réuni les soldats de la légion de Cicéron, dont les neuf dixièmes étaient blessés, il put juger combien ils avaient conru de périls et déployé de courage. Il combla d'éloges le général et les soldats, s'adressant individuellement aux centurions, aux tribuns, qui s'étaient signalés. Les prisonniers lui donnèrent de plus amples détails sur la mort de Sabinus et de Cotta, dont la catastrophe avait produit dans l'armée une impression profonde. Le lendemain, il rappelle, devant les troupes convoquées,

<sup>(9)</sup> D'Amiens à Charleroy il y a 170 kilomètres. César a dú déboucher sur le territoire des Nervieus, vers Cambrai, le matin du troisième jour, compté depuis le départ d'Amiens, après avoir parconru 90 kilomètres. Il envoie à l'instant même le cavalier ganlois à Gicéron. Ce cavalier a 80 kilomètres à faire. Il pent n'y employer que huit à neuf heures et arriver dans l'après-midi du troisième jour. Il lance son javelot, qui reste fiché le troisième et le quatrième jour. Le cinquième jour, on le découvre, et on aperçoit alors la funde des incendies. César arrivait done le cinquième jour (à raison de 30 kilomètres par étape) à Binche, à 20 kilomètres de Charleroy. Cette ville est sur un mamelon assez élevé, d'où la funde pouvait s'apercevoir. Le siège dura environ quinze jours.

l'événement passé, console, encourage, rejette l'échec sur l'imprindence du lieutenant, et exhorte d'autant plus à la résignation, que, grâce à la valeur des soldats et à la protection des dieux, l'expiation avait été prompte et ne laissait plus de raison aux ennemis de se réjouir, aux Romains de s'affliger (1).

On voit, par ce qui précède, qu'un petit nombre de troupes disséminées sur un vaste territoire surmonta, par la discipline et le courage, une formidable insurrection. Quintus Cicéron, en snivant le principe invoqué par Cotta de ne point entrer en pourparler avec un ennemi en armes, sauva et l'armée, et l'honneur. Quant à César, il montra dans cette circonstance une énergie et une force d'âme que Quintus Cicéron ne manqua pas de faire remarquer à son frère lorsqu'il lui écrivit (\*). Si l'on en croit Suétone et Polyen, César éprouva un si profond chagrin de l'échec subi par Sabinus, qu'en signe de denil il laissa croitre sa barbe et ses chevenx jusqu'à ce qu'il eût vengé ses lieutenauts (4), ce qui n'arriva que l'année suivante, par la destruction des Eburous et des Nerviens.

César met ses troupes en quartiers d'hiver. Labienus défait Indutiomare. XV. Cependant la nouvelle de la victoire de César parvint à Labienus, à travers le pays des Rèmes, avec une incroyable vitesse : ses quartiers d'hiver étaient à soixante milles environ du camp de Cicéron, où César n'était arrivé qu'après la neuvième henre du jour (trois henres de l'après-midi), et pourtant avant minuit des cris de joie s'élevèrent aux portes du camp, acclamations des Rèmes félicitant Labienus. Le bruit s'en répandit dans l'armée des Trévires, et Indutio-

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, Lu.

<sup>(9) «</sup> J'ai lu avéc une vive joie ce que tu me dis du courage et de la force d'âme de César dans cette cruelle épreuve. « (Cicéron, Lettres à Quintus, 111, vui. 166.)

<sup>(1)</sup> Snétone, César, Lxvn. - Polyen, Stratagèmes, VIII, xxm, 23.

mare, qui avait résolu d'attaquer le lendemain le camp de Labienus, se retira pendant la nuit et emmena toutes ses troupes.

Ces événements accomplis, César distribua de la manière suivante les sept légions qui lui restaient : il renvoya Fabius dans ses quartiers d'hiver avec sa légion chez les Morins, s'établit lui-même aux environs d'Amiens avec trois légions, qu'il répartit en trois quartiers : c'étaient la légion de Crassus, qui n'avait pas bougé, celle de Cicéron et celle de Trebonius. On voit encore, le long de la Somme, aux environs d'Amiens, trois camps pen distants entre eux, qui paraissent avoir été ceux de cette époque (1). Labienus, Planens et Roscius continuèrent à occuper les mêmes positions. La gravité des circonstances détermina César à rester tout l'hiver à l'armée. Eu effet, sur le bruit de la catastrophe de Sabinus, presque tous les peuples de la Gaule se disposaient à prendre les armes, s'envoyaient des députations et des messages, se communiquaient leurs projets, délibéraient entre eux pour savoir de quel point partirait le signal de la guerre. Ils tenaient des assemblées nocturnes dans les lieux écartés, et de tout l'hiver il ne se passa pas un jour sans qu'une réunion on un monvement des Gaulois ne donnât de l'inquiétude à César. Ainsi il apprit de L. Roscius, lieutenant placé à la tête de la 13º légion, que des troupes considérables de l'Armorique s'étaient assemblées pour l'attaquer : elles n'étaient plus qu'à buit milles de ses quartiers, lorsque la nouvelle de la victoire de César les avait obligées à se retirer précipitamment et en désordre.

Le général romain appela près de lui les principes de chaque État, effraya les uns en leur signifiant qu'il était instruit de leurs menées, exhorta les autres au devoir, et

<sup>(</sup>i) L'un est sur l'emplacement de la citadelle d'Amiens; le second est près de Tirancourt; le troisième est le camp de l'Étoile. (Voir Dissertation sur les camps romains de la Somme, par le comte L. d'Allonville.)

par là maintint la tranquillité d'une grande partie de la Gaule. Cependant un événement fâcheux se produisit chez les Sénonais, nation puissante et considérée parmi les Gaulois. Ils avaient résoln, dans une assemblée, la mort de Cavarinus, que César leur avait donné pour roi. Cavarinus s'était enfui; ils prononcèrent sa déchéance, le baunirent et le poursuivirent jusqu'anx limites de leur territoire. Ils avaient cherché à se justifier auprès de Gésar, qui leur intima l'ordre de lui envoyer tous leurs sénateurs. Ils refusèrent. Cette hardiesse des Sénonais, en montrant aux barbares quelques individus capables de tenir tête aux Romains, produisit un tel changement dans les esprits, qu'à l'exception des Éduens et des Rèmes, il n'y eut pas un peuple qui ne devint suspect de défection, chacun désirant s'affranchir de la domination étrangère.

Durant tout l'hiver, les Trévires et Indutiomare ne eessèrent d'exciter les peuples au delà du Rhin à prendre les armes, assurant que la plus graude partie de l'armée romaine avait été détruite. Mais ancune des nations germaines ne se laissa persuader de passer le Rhin. Le souvenir de la double défaite d'Arioviste et des Tenetères les avertissait de ne plus tenter la fortune. Déçu dans son espoir, Indutiomare ne laissa pas de rassembler des troupes, de les exercer, d'acheter des chevaux dans les pays voisins, d'attirer à lui, de toutes les parties de la Gaule, les bannis et les condamnés. Bientôt son ascendant fut tel, que de toute part on s'empressa de solliciter son amitié et sa protection.

Lorsqu'il vit les uns se rallier à lui spontanément, les autres, tels que les Sénonais et les Carnutes, s'engager dans sa cause par la conscience de leur faute, les Nervieus et les Adnatuques se préparer à la guerre, et une foule de volontaires disposés à le rejoindre dès qu'il anrait quitté son pays, Indutiomare, selon l'usage des Gaulois au commeucement d'une campagne, convoqua une assemblée en armes. Il déclara ennemi de la patrie Cingetorix, son gendre, resté fidèle à César, et annonça que, pour répondre à l'appel des Sénonais et des Carnutes, il se rendrait chez eux par le pays des Rèmes, dont il ravagerait les terres, mais qu'avant tont il attaquerait le camp de Labienus.

Celui-ci, établi sur l'Ourthe, maître d'une position naturellement redontable, qu'il avait encore fortifiée, ne craignait aucune attaque, et songeait au contraire à saisir la première occasion de combattre avec avantage. Instruit par Cingetorix des intentions d'Indutiomare, il demanda de la cavalerie aux États voisins, simula la crainte, et, laissaut les cavaliers ennemis s'approcher impunément, se tint eufermé dans son camp.

Tandis que, trompé par ces apparences, Indutionare devenait de jour en jour plus présomptueux, Labienus fit, pendant une unit, entrer secrétement dans son camp la cavalerie auxiliaire, et, par une surveillance active, empêcha que les Trévires en fussent informés. L'enuemi, ignorant l'arrivée de ce renfort, s'avançait de plus en plus près des retranchements et redoublait ses provocations. On n'y répondit pas, et vers le soir il se débanda en se retirant. Tout à coup Labienus fait sortir par deux portes sa cavalerie, soutenue par ses cohortes. Prévoyant la déroute des barbares, il recommande de s'attacher à Indutiomare seul, et promet de grandes récompenses à ceux qui apporteront sa tête. La fortune seconda ses projets : Indutiomare fut atteint au gné même de l'Ourthe, mis à mort, et on apporta sa tête au camp. Les cavaliers, à leur retour, tuérent tous les ennemis qu'ils tronvèrent sur leur passage. Les Éburons et les Nerviens se dispersèrent. Le résultat de ces événements fut de donner à la Gaule un pen plus de tranquillité (1).

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V. Lvin.

Observations,

XVI. L'emperent Napoléon, dans son *Précis des guerres* de César, explique de la manière suivante l'avantage que les Romaius retiraient de leurs camps.

« Les Romains doivent la constance de leurs succès à la » méthode dont ils ne se sont jamais départis, de se camper n tous les soirs dans un camp fortifié, de ne jamais donner » bataille sans avoir derrière eux un camp retranché pour » leur servir de retraite et renfermer leurs magasins, leurs » bagages et leurs blessés. La nature des armes dans ces » siècles était telle, que dans ces camps ils étaient non-» seulement à l'abri des insultes d'une armée égale, mais » même d'une armée supérieure; ils étaient les maitres de » combattre ou d'attendre une occasion favorable. Marius » est assailli par une nuée de Cimbres ou de Teutons; il » s'enferme dans son camp, y demeure jusqu'an jour où » l'occasion se présente favorable; il sort alors précédé par » la victoire. César arrive près du camp de Cicéron; les » Gaulois abandonnent celui-ci et marchent à la rencontre » du premier : ils sont quatre fois plus nombreux. César prend position en peu d'heures, retranche son camp, y » essuie patiemment les insultes et les provocations d'un " ennemi qu'il ne veut pas combattre encore; mais l'occasion » ne tarde pas à se présenter belle; il sort alors par tontes " les portes; les Gaulois sont vaincus.

" Pourquoi donc une règle si sage, si féconde en grands " résultats, a-t-elle été abandonnée par les généraux " modernes? Parce que les armes offensives ont changé de " nature; les armes de main étaient les armes principales " des auciens; c'est avec sa courte épée que le légionnaire " a vaineu le monde; c'est avec la pique macédonienne " qu'Alexandre a conquis l'Asie. L'arme principale des " armées modernes est l'arme de jet; le fusil est supérieur à " tont ce que les hommes ont jamais inventé; aucune arme " défensive ne pent en parer l'effet.

"De ce que l'arme principale des anciens était l'épée ou " la pique, leur formation habituelle a été l'ordre profond. "La légion et la phalange, dans quelque situation qu'elles " finssent attaquées, soit de front, soit par le flanc droit on " par le flanc ganche, faisaient face partout sans aucun " désavantage; elles ont pu camper sur des surfaces de pen " d'étendue, afin d'avoir moins de peine à en fortifier les " pourtours et pouvoir se garder avec le plus petit détache- ment. L'arme principale des modernes est l'arme de jet; " leur ordre habituel a du être l'ordre mince, qui seul leur " permet de mettre en jeu toutes leurs machines de jet."

" Une armée consulaire renfermée dans son camp, atta-» quée par une armée moderne d'égale force, en serait » chassée sans assant et sans en venir à l'arme blanche; il » ne serait pas nécessaire de combler ses fossés, d'esca-» lader ses remparts : environné de tous côtés par l'armée » assaillante, prolongé, enveloppé, enfilé par les feux, le » camp serait l'égout de tous les coups, de toutes les balles, » de tous les bonlets : l'incendie, la dévastation et la mort » onvriraient les portes et feraient tomber les retranche-» ments. Une armée moderne placée dans un camp romain » ponrrait d'abord, sans donte, faire jouer toute son artil-» lerie; mais, quoique égale à l'artillerie de l'assiégeant, » elle serait prise en rouage et promptement réduite au » silence; une partie seule de l'infanterie pourrait se servir » de ses fusils, mais elle tirerait sur une ligne moins étendue » et serait bien loin de produire un effet équivalent au mal » qu'elle recevrait. Le feu du centre à la circonférence est » nul; celni de la circonférence au centre est irrésistible. " Tontes ces considérations out décidé les généraux mo-» dernes à renoncer au système des camps retranchés, pour » y suppléer par celui des positions naturelles bien choisies.

» Un camp romain était placé indépendamment des loca » lités : toutes étaient bonnes pour des armées dont toute la

" force consistait dans les armes blanches; il ne fallait ni " coup d'œil ui génie militaire pour bien camper; au lieu " que le choix des positions, la manière de les occuper et " de placer les différentes armes, en profitant des circon- " stances du terrain, est un art qui fait une partie du génie " du capitaine moderne.

" Si l'on disait aujourd'hui à un général : Vons aurez, comme Cicéron, sous vos ordres, 5,000 hommes, 16 pièces de cauon, 5,000 outils de pionniers, 5,000 sacs à terre; vons serez à portée d'une forêt, dans un terrain ordinaire; dans quinze jours vons serez attaqué par une armée de 60,000 hommes ayant 120 pièces de canon; vons ne serez secourn que quatre-vingts on quatre-vingt-seize heures après avoir été attaqué. Quels sont les ouvrages, quels sont les tracés, quels sont les profils que l'art lui prescrit? L'art de l'ingénienr a-t-il des secrets qui puissent satisfaire à ce problème? " (°).

<sup>(1)</sup> Précis des querres de César, par Napoléon, chap. v, 5.

## CHAPITRE NEUVIÈME.

AN DE ROME 701.

(Livre VI des Commentaires.)

CAMPAGNE CONTRE LES NERVIENS ET LES TRÉVIRES.
SECOND PASSAGE DU RHIN.
GUERRE CONTRE AMBIORIX ET LES ÉBURONS.

César a ug mente son armée.

I. L'état de la Gaule faisait prévoir à César de graves agitations; de nouvelles levées lui parurent nécessaires. Il en chargea M. Silanus, C. Antistius Reginus et T. Sextius, ses lieutenants; en même temps il demanda à Pompée, resté devant Rome avec l'imperium, afin de veiller aux intérêts publics, de rappeler sous les drapeaux et de lui envoyer les soldats de la Gaule cisalpine assermentés sous le consulat de ce dernier en 699. César attachait, pour le présent et pour l'avenir, une grande importance à donner aux Gaulois une haute idée des ressources de l'Italie et à leur prouver qu'il était facile à la République, après un échec, non-seulement de réparer ses pertes, mais encore de mettre sur pied des troupes plus nombrenses. Pompée, par amitié et par considération du bien public, lui accorda sa demande. Grâce à l'activité des lieutenants, avant la fin de l'hiver trois nouvelles légious (ou treute cohortes) furent levées et rejoignirent l'armée : la 1ª, la 14, qui venait prendre le numéro de la légion anéantie à Aduatuca, et la 15'. De cette manière, les quinze cohortes perdues sous Sabinus se trouvèrent remplacées par un nombre double, et l'on vit, par ce rapide déploiement de forces, ce que pouvaient l'organisation militaire et les ressources du peuple romain. C'était la première fois que César commandait dix légions.

Guerre contre les Nerviens. Assemblée générale de la Gaule.

II. Après la mort d'Indutiomare, les Trévires prirent pour chefs des membres de sa famille. Ceux-ci excitèrent vainement les peuples de la rive droite du Rhin les plus rapprochés à faire cause commune avec eux; mais ils réussirent à entraîner quelques peuplades plus éloignées, particulièrement les Suèves, et firent entrer Ambiorix dans leur ligne. De toutes parts, du Rhin à l'Escaut, s'annonçaient des préparatifs de guerre. Les Nerviens, les Aduatuques, les Ménapiens, tous les Germains en deçà du Rhin, étaient en armes. Les Sénonais persistaient dans leur désobéissance et se concertaient avec les Carnutes et les États voisins : tout conseillait à César d'entrer en campagne plus tôt que de coutume. Aussi, sans attendre la fin de l'hiver, il concentre les quatre légions les plus voisines d'Amiens, son quartier général (celles de Fabius, de Crassus, de Cicéron et de Trebonius), envahit à l'improviste le territoire des Nervieus, ne leur donne pas le temps de se rassembler ou de fuir, enlève les hommes et les troupeaux, abandonne le butin aux soldats, et force ce peuple à la soumission.

Après cette expédition si rapidement terminée, les légions regagnèrent leurs quartiers d'hiver. Dès le printemps, César couvoqua, selon son usage, l'assemblée de la Gaule, qui se réunit sans doute à Amiens. Les différents peuples s'y firent représenter, à l'exception des Sénonais, des Carnutes et des Trévires. Il regarda cette abstention comme un indice de révolte, et, afin de poursuivre ses plans de campagne sans négliger les affaires générales, il résolut de transférer l'assemblée plus près de l'insurrection, à Lutèce. Cette ville

11.

15

appartenait aux Parisiens, limitrophes des Sénonais, et, quoique ces deux peuples n'en formassent autrefois qu'un seul, les Parisiens ne semblaient pas être entrés dans la conjuration. César, ayant annoncé cette décision du haut de son prétoire (pro suggestu pronuntiata), partit le même jour à la tête des légions, et marcha à grandes journées vers le pays des Sénonais.

A la nouvelle de son approche, Accon, le principal auteur de la révolte, ordonna à la population de se retirer dans les oppidums; mais, surpris par l'arrivée des Romains, les Sénonais chargérent les Éduens, jadis leurs patrons, d'intercéder en leur faveur : César leur pardonna sans difficulté, aimant mieux employer la belle saison à la guerre qu'à la recherche des coupables. Cent otages exigés des Sénonais furent confiés aux Éduens. Les Carnutes imitèrent l'exemple des Sénonais, et, par l'entremise des Rèmes, dont ils étaient les clients, obtinrent leur grâce. César prononça la clôture de l'assemblée de la Gaule, et ordonna à divers États de lui fournir des contingents de cavalerie<sup>(1)</sup>.

Soumission des Ménapiens. 111. Cotte partie du pays pacifiée, César tourna toutes ses pensées vers la gnerre des Trévires et d'Ambiorix, chef des Éburons. Il était surtout impatient de tirer une vengeance éclatante de l'humiliation infligée à ses armes près d'Aduatuca. Sachant bien qu'Ambiorix ne hasarderait point la bataille, il chercha à pénétrer ses desseins. Deux choses étaient à craindre : la première, qu'Ambiorix, son territoire envahi, ne se réfugiat chez les Ménapiens, dont le pays, voisin des Éburons, était défendu par des bois et de vastes marais, et qui, seuls entre les Gaulois, n'avaient jamais fait acte de soumission; la seconde, qu'il ne se réunit aux Germains d'outre-Rhin, avec lesquels, on ne l'ignorait pas, il

<sup>( )</sup> Guerre des Gaules, VI, IV.

était entré en rapports d'amitié par l'entremise des Trévires. César concut le projet de parer d'abord à ces deux éventualités, afin d'isoler Ambiorix. Voulant, avant tout, soumettre les Ménapiens et les Trévires, et porter la guerre à la fois chez ces deux peuples, il se réserva l'expédition des Ménapiens, et confia celle des Trévires à Labienus, son meilleur lieutenant, qui, à plusieurs reprises, avait opéré contre eux. Labienus, après sa victoire sur Indutiomare, avait continué à hiverner avec sa légion à Lavacherie sur l'Ourthe 1). César lui envoya tous les bagages de l'armée et deux légions. De sa personne, il marcha vers le pays des Ménapieus à la tête de cinq légions sans bagages. Il emmena avec lui Cavarinus et la cavalerie sénonaise, dans la crainte que le ressentiment de ce roi contre son peuple, ou la haine qu'il s'était attirée, n'excitât quelques troubles, et, en suivant la direction générale de Sens, Soissons, Bavay, Bruxelles, il atteignit la frontière des Ménapiens. Ceux-ci, se fiant à la nature des lieux, n'avaient point rassemblé de forces; ils se réfugièrent dans les bois et les marais. César partagea ses tronpes avec le lieutenant C. Fabius et le questeur M. Crassus, en forma trois colonnes, et, faisant construire à la hâte des ponts pour traverser les cours d'eau marécageux, pénétra par trois endroits dans le pays, qu'il ravagea. Les Ménapiens, réduits aux abois, demandèrent la paix : elle leur fut accordée à la condition expresse que tout asile serait refusé

<sup>(9)</sup> Les Commentaires, après nous avoir fait consaître (V, xxiv) que Labienus s'établit chez les Rêmes aux confins du pays des Trévires, donneut à entendre ensuite qu'il campait chez les Trévires, où il avait passé Phiver. « Labienum cum una legione, quæ in corum finibus hiemaverat. » (VI, vn.) Nous croyons, avec certains auteurs, que la contrée où il campait était, soit à la limite des deux pays, soit un terrain dont les Rêmes et les Trévires se disputaient la possession. N'est-il pas évident d'ailleurs que, après la catastrophe d'Aduatuca et le soulèvement des peuples entraînés par Ambiorix, tont commandait à Labienus de ne pas s'engager plus avant dans un pays hostile, en s'éloignant des autres légions?

à Ambiorix ou à ses lieutenants. César laissa chez eux Commius avec une partie de la cavalerie pour les surveiller, et marcha de là vers le pays des Trévires<sup>(1)</sup>.

Succès de Labienus contre les Trévires, IV. De son côté, Labienns avait obtenu des succès éclatants: les Trévires s'étaient portés avec des forces considérables contre ses quartiers d'hiver. Ils n'en étaient plus qu'à deux jours de marche, lorsqu'ils apprirent que deux antres légions étaient venues le rejoindre. Résolns alors d'attendre le secours des Germains, ils s'arrétèrent à quinze milles du camp de Labienns. Celui-ci, informé de la cause de leur inactiou, et espérant que leur imprudence lui fournirait une occasion de livrer bataille, laissa cinq cohortes pour garder la plus grande partie des bagages, et, avec les vingt-cinq autres et une nombreuse cavalerie, alla camper à mille pas de l'ennemi.

Les deux armées étaient séparées par la rivière de l'Ourthe; le passage était difficile à cause de l'escarpement des
rives. Labienns n'avait pas l'intention de la traverser, mais
il craignait que l'ennemi n'imitât sa prudence jusqu'à l'arrivée des Germains, atteudus d'un instant à l'antre. Pour
l'attirer à lui, il fit répandre le bruit qu'il se retirerait le
lendemain au point du jour, afin de n'avoir pas à combattre
contre les forces réunies des Trévires et des Germaius. Il
assembla pendant la nuit les tribuns et les centurions de
première classe, leur fit connaître son dessein, et, contrairement à la discipline romaine, leva le camp avec tonte
l'apparence du désordre et d'une retraite précipitée. La
proximité des armées permit à l'ennemi d'en être averti
avant le jour par ses éclaireurs.

A peine l'arrière-garde de Labienus était-elle en marche, que les barbares s'excitent entre eux à ne point laisser

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, vi.

échapper une proie si longtemps convoitée. Ils s'imaginent que la terreur a frappé les Romains, et, regardant comme honteux d'attendre encore le secours des Germains, ils traversent la rivière et s'avancent sans hésitation sur un terrain défavorable. Labienns, voyant son stratagème réussir, continuait lentement son apparente retraite, afin d'attirer tous les Gaulois en deçà de la rivière. Il avait envoyé en avant, sur une éminence, les bagages sons la garde d'un détachement de cavalerie. Tont à coup il ordonne de tourner les enseignes vers l'ennemi, dispose ses troupes en bataille, la cavalerie sur les ailes, et les eucourage à montrer la même valeur que si César était présent. Alors un immense cri s'élève des rangs, et les pilnms sont lancés de toutes parts. Les Gaulois, surpris de voir se retourner contre eux un ennemi qu'ils croyaient poursuivre, ne soutinrent pas même le premier choc, et s'enfuirent précipitamment dans les foréts voisines. Pressés par la cavalerie, ils furent tués ou pris en grand nombre.

Labienus usait de cette tactique si sage à laquelle les Romaius devaient leurs plus grands succès. Invincibles dans leurs camps fortifiés, ils pouvaient, aiusi que l'a si bien dit l'empereur Napoléon I", combattre ou attendre le moment opportun. Les Gaulois, au contraire, penples belliqueux, emportés par un bouillant conrage, ne comprenant pas chez leurs adversaires la patience et la ruse, tombaient toujours dans le piége qui leur était dressé. Il suffisait de simuler la frayeur et de leur inspirer le mépris des forces ennemies, pour qu'aussitôt ils se décidassent à des attaques désordonnées, dont les Romains, par des sorties subites, avaient facilement raison. C'est aiusi qu'avaient agi Sabinus attaqué par les Uuelles, César en allant au secours de Cicéron, et Labienus lui-même l'année précédente.

Peu de jours après, le pays se soumit; car, à la nouvelle de la défaite des Trévires, les Germains se retirèrent chez eux, suivis des parents d'Indutiomare, auteurs de la révolte. Cingetorix, toujours fidèle aux Romains, fut replacé à la tête de sa nation. Le double but que s'était proposé César se trouvait ainsi atteint; d'une part, Ambiorix ne pouvait pas songer, depuis la soumission des Ménapiens, à chercher un refuge chez eux, et, de l'autre, la victoire de Labienus, suivie de la retraite des Germains, le mettait dans l'impossibilité de se liguer avec ces derniers. Néanmoins, pour assurer ces deux résultats, punir les Germains d'être venus au secours des Trévires et fermer à Ambiorix toute retraite, César, après avoir opéré sa jonction avec Labienus, résolut de passer une seconde fois le Rhin (1).

Second passage

V. Il était arrivé du pays des Ménapiens dans celui des Trévires, près des lieux où est aujourd'hui la ville de Bonn. Il y fit construire un pont un peu au-dessus de l'endroit où son armée avait déjà passé deux ans auparavant. Grâce à la connaissance des procédés employés précédemment et au zèle extrême du soldat, le travail fut achevé en quelques jours. Après avoir laissé à la garde du pont un fort détachement sur la rive appartenant aux Trévires, dans la crainte de quelque mouvement de leur part, César traversa le fleuve avec les légions et la cavalerie. Les Ubiens, qui depuis longtemps avaient fait leur soumission, lui déclarèrent qu'ils n'avaient ni envoyé de secours aux Trévires ni violé la foi jurée; que les Suèves seuls avaient fourni des auxiliaires, et qu'ainsi il ne devait pas les confondre avec ces derniers dans son ressentiment contre les Germains. Il agréa leurs explications, et s'informa des chemins et des passages qui menaient chez les Suèves.

Peu de jours après, il apprit que ceux-ci concentraient sur un seul point leurs troupes et les contingents des peu-

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, vIII.

plades sous leur dépendance. Il ponrvut aux approvisionnements, choisit pour le camp une position favorable, et enjoignit aux Ubiens de transporter dans les oppidums leurs troupeaux et leurs biens, espérant contraindre par la disette les barbares à combattre dans de mauvaises conditions. Les Ubiens furent également chargés de surveiller l'ennemi par de nombreux éclaireurs. Quelques jours plus tard, ils informèrent César que les Suèves, à l'approche des Romains, s'étaient retirés, avec toutes leurs troupes et celles de leurs alliés, à l'extrémité de leur territoire. Là était la forêt Bacenis(1), qui s'étendait fort avant dans le pays, et qui, placée comme une barrière naturelle entre les Suèves et les Chérusques, séparait ces deux peuples et les défendait contre leurs mutuelles incursions. C'est à l'entrée de cette forêt, probablement vers les montagnes de la Thuringe, que les Snèves avaient résolu d'attendre les Romains.

Dans cette expédition comme dans la précédente, César redouta de s'engager trop avant au milieu d'une contrée inculte, où les vivres auraieut pu lui manquer. Il repassa donc le Rhin. Cependant, pour maintenir les barbares dans la crainte de sou retour, et empécher leurs renforts d'arriver aux Gaulois, il ne détruisit pas le pont en entier, mais il en fit couper deux cents pieds du côté de la rive ubienne; à l'extrémité de la partie tronquée, il éleva une tour à quatre étages, et laissa sur la rive gauche douze cohortes dans un poste retranché. Le jeune C. Volcatius Tullus en eut le commandement. Les deux expéditions de César sur la rive droite du Rhin n'amenèrent aucun combat; cependant l'effet moral en fut si grand, que depuis cette époque les Germains n'appuyèrent plus les soulèvements de la Gaule, et deviurent même les auxiliaires des Romains (\*\*).

<sup>(1)</sup> Voyez page 75.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xxix.

Guerre contre Ambiorix, VI. L'époque de la moisson approchant, César se mit en marche coutre Ambiorix, avec ses dix légions, réduites de la garde laissée au pont du Rhiu. Il partit de Bonn et s'avança vers le pays des Éburons, par Zulpich et Eupen (Foir planche 14), à travers la forêt des Ardennes, qui s'étendait, on s'en souvient, depuis les rives du Rhiu jusqu'au pays des Nerviens. Dans l'espoir de surprendre l'ennemi, il envoya en avant L. Minucius Basilus, avec toute la cavalerie, lui recommanda de ne pas allumer des feux, qui révéleraient son approche, et lui annonça qu'il le suivrait de près.

Basilus, fidèle à ses instructions, tomba à l'improviste sur un grand nombre d'Éburons, alla droit vers les lieux où l'on disait Ambiorix retiré avec quelques cavaliers, réussit à pénétrer jusqu'à la demeure de ce chef et lui euleva ses équipages; mais celui-ci, protégé par quelquesuns des siens, s'échappa à cheval à travers les bois; ses partisans se disperserent. C'est ainsi que la fortune, qui à la guerre joue un si grand rôle, favorisa à la fois l'entreprise contre Ambiorix et son salut. Le chef éburon envoya secrètement des messages partout, invitant les habitants à pourvoir à leur sûreté. Les uns se cachèrent dans la forêt des Ardennes, les autres au milieu des marais. Ceux qui étaient le plus près de l'Océan se réfugièrent dans les îles qui se forment à marée haute; d'autres enfin s'expatrièrent et s'établirent dans des contrées éloignées. Catuvolcus, roi de la moitié du pays des Éburons, accablé par l'âge et les malheurs, s'empoisonna pour ne pas tomber vivant au pouvoir des Romains.

Pendant ce temps, César approchait du pays des Sègnes et des Condruses<sup>(1)</sup>; ils vinrent le supplier de ne pas con-

<sup>(9)</sup> On doit croire d'après cela que, pendant sa marche, Gésar traversa le territoire des Ségnes et des Condruses, ou qu'an moins il n'en passa pas loin. Cette considération nous a engagé à étendre ce territoire vers le nord plus qu'on ne le fait généralement. (*Voir planches 2 et 14*.)

fondre dans la même cause tous les Germaius en deçà du Rhin et protester de leur neutralité. Le fait bien constaté, César leur déclara que, s'ils lui livraient les Éburons réfugiés chez eux, leur territoire serait respecté. Arrivé à Visé, sur la Meuse, où, de temps immémorial, existe un gué, il distribua ses troupes en trois corps, et envoya les bagages de toutes les légions à Aduatuca (Tongres): c'était le lieu témoin de la récente catastrophe de Sabinus. Il choisit cette position de préférence, parce que les retranchements de l'année précédente, encore debout, devaient épargner beaucoup de travail aux troupes. Il laissa pour la garde des bagages la 14 légion, et la mit, avec deux cents chevaux, sous les ordres de Quintus Cicéron.

Des neuf légions qui restaient, trois furent envoyées, avec T. Labienus, au nord, vers l'Océan, dans la partie du pays des Éburons qui touchait à celui des Ménapiens; trois au sud, avec C. Trebouius, pour ravager les contrées voisines des Aduatuques (vers le sud-ouest, entre Meuse et Demer); enfin César, à la tête des trois autres, s'avança vers l'Escaut, dont les eaux, à cette époque, se confondaient avec celles de la Meuse (1). (Voir planche 14.) Son intention était de gagner l'extrémité de la forêt des Ardennes (entre Bruxelles et Anvers), où, disait-on, Ambiorix s'était retiré avec quelques cavaliers. Il annonça, en partant, qu'il serait de retour à Aduatuca le septième jour, époque de la distribution des vivres à la légiou demeurée en ce lieu pour la garde des bagages. Labienus et Trebonius devaient, si cela leur était possible, revenir à la même époque, afin de se concerter de nouveau sur les mesures à prendre, d'après ce qu'on aurait découvert des desseins de l'ennemi.

<sup>(9)</sup> César a pu très-bien dire que l'Escant méte ses eaux à celles de la Meuse. Plusieurs auteurs anciens partagent cet avis. Cela avait lieu par le bras oriental de l'Escant, autrefois plus développé que de nos jours, et qui se répaudait dans l'espace nommé par Taciet l'immense bouche de la Meuse (immensum Mose os).

Les Éburons n'avaient nulle troupe réglée, nulle garnison, nul oppidum. C'était une multitude éparse, toujours en embuscade, attaquant les soldats isolés, obligeant les Romains à une guerre fatigante, sans résultat décisif; car la nature du pays, couvert de forêts épaisses et entrecoupé de marais, protégeait les barbares, qu'il n'était possible d'atteindre qu'avec de petits détachements. Au milien de ces difficultés, César préféra faire moins de mal à l'ennemi et ménager la vie de ses soldats, en recourant aux Gaulois. Il invita donc par des messages les peuples voisins à venir ravager le pays des Éburons, et l'aider à exterminer une race coupable d'avoir égorgé ses soldats. A son appel, des hordes nombreuses accoururent de tous côtés, et bientôt le territoire entier des Éburons fut livré au pillage (1).

Bicambres attaquent Aduatuca.

VII. Cependant approchait le septième jour fixé pour le retour de César. Le hasard, si fréquent à la guerre, amena un incident remarquable. Les ennemis, dispersés et frappés d'épouvante, ne pouvaient inspirer la moindre crainte. Mais le bruit s'étant répandu au delà du Rhin, chez les Germains, que tous les peuples étaient conviés à ravager le pays des Éburons, les Sicambres, voisins du fleuve, qui avaient, comme on l'a vu, recueilli les Usipètes et les Tenctères après leur défaite, rassemblent deux mille cavaliers; ils passent le Rhin sur des radeaux et des barques, à treute milles au-dessons de l'endroit où César avait jeté son pont et laissé une garde (à 45 kil. en aval de Bonn)(8). Ils envahissent le territoire des Éburons, ramassent une foule de fuyards et s'emparent d'un grand nombre de bestiaux. L'appât du butin les entraîne de plus en plus loin : nourris au sein de la guerre et du brigandage, rien ne les arrête, ni les marais

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xxxiv.

<sup>(</sup>i) Quarante-cinq kilomètres, comptés à partir de Bonn en aval, mênent au confluent de la Wipper et du Rhin.

ni les bois. Parvenus à quelque distance de la Mense, ils apprennent par des prisonniers l'absence de César, l'éloignement de l'armée, et qu'en trois heures ils peuvent arriver à Adnatuca, où sont déposées les richesses des Romains. On leur fait croire que ce fort est défendu par une garnison trop faible pour border la muraille on oser sortir des retranchements. Dans cette confiance, les Germains cachent leur butin, et, conduits par un prisonnier, marchent sur Aduatuca, en passant la Meuse à Maëstricht.

Jusque-là Cicéron avait scrupuleusement exécuté l'ordre de César, et retenu les troupes dans le camp, sans même permettre à un seul valet de s'en écarter; mais le septième jour, ne comptant plus sur le retour du général au terme fixé, il céda aux plaintes des soldats, qui blamaient son obstination à les tenir enfermés comme s'ils étaient assiégés. Il crut d'ailleurs que les neuf légions et la nombreuse cavalerie qui parcouraient le pays lui permettaient de s'éloigner sans danger à trois milles de son camp, surtout après la dispersion des forces enuemies : il envoya donc cinq cohortes couper du blé dans les champs les plus voisins situés au nord d'Aduatuca et séparés du camp par une scule colline; avec elles sortirent, sous une même enseigne, trois cents hommes de diverses légions laissés malades, mais alors rétablis, et une multitude de valets menant un grand nombre de bêtes de somme qui se trouvaient en dépôt,

Tout à coup surviennent les cavaliers germains, les bois avaient dérobé leur marche; sans s'arrêter, ils s'élanceut vers la porte Décumane et essayent de s'introduire daus le camp. (Voir planche 18.) L'irruption est si soudaine que les marchands établis sous le vallum n'ont pas même le temps de rentrer. Les soldats, surpris, se troublent; la cohorte de garde défend avec effort l'entrée de la porte. Les Sicambres se répandent autour du camp pour découvrir un autre passage; mais heureusement la nature des lieux et les

retranchements rendent l'accès impossible partout ailleurs qu'aux portes mêmes. Ils tentent d'y pénétrer, et c'est difficilement qu'on les en empéche. L'alarme et le désordre sont au comble. On ne sait ni où se porter, ni où se rassembler; les uns prétendent que le camp est pris, les autres que l'armée et César ont péri. Une auxiété superstitieuse leur rappelle la catastrophe de Sabinns et de Cotta, tués dans le même endroit. A la vue d'une consternation si générale, les barbares se confirment dans l'opinion que les Romains sont trop peu nombreux pour résister. Ils s'efforcent de faire irruption et s'excitent à ne pas laisser échapper une si riche proie.

Parmi les malades laissés au camp se trouvait le primipile P. Sextins Baculus, signalé dans les combats précédents. Depuis cinq jours il n'avait pris aucune nontriture. Inquiet sur le salut de tous et sur le sien, il sort sans armes de sa tente, voit devant lui l'ennemi et le péril, se saisit de l'épée du premier qu'il rencontre et se place à une porte. Les centurions de la cohorte de garde le suivent, et tous ensemble sontiennent l'attaque pendant quelques instants. Baculus, grièvement blessé, s'évanonit. On le passe de mains en mains et on ne le sauve qu'avec peine. Cet incident donne aux autres le temps de se rassurer. Ils restent sur le rempart et présentent au moins quelque apparence de défense.

A ce moment, les soldats sortis pour moissonner revenaient au camp; ils sont frappés des cris qu'ils entendent; les cavaliers prennent les devants, reconnaissent l'imminence du danger et voient avec terrenr qu'on ne pent plus se réfugier derrière les retranchements. Les soldats nouvellement levés, sans expérience de la guerre, interrogent du regard le tribun et les centurions, et attendent des ordres. Il n'est personne si brave qui ne soit troublé par un événement si imprévu. Les Sicambres, apercevant de loin les

enseignes, croient d'abord au retour des légions et cessent l'attaque; mais bientôt, pleins de mépris pour une poignée d'hommes, ils fondent sur enx de toutes parts.

Les valets se réfugient sur un tertre voisin, celui on s'élève aujourd'hui le village de Berg. Chassés de ce poste, ils se rejettent au milien des enseignes et des manipules, et augmentent la frayeur d'hommes déjà intimidés. Parmi les soldats, les uns proposent de se former en coin, afin de s'onvrir un chemin jusqu'an camp, qu'ils voient si près d'eux : la perte d'un petit nombre sera le salut de tous. D'autres conseillent de tenir ferme sur les hauteurs et de courir eusemble la même chance. Ce deruier avis n'est pas celui des vieux soldats, réunis sons la même enseigne. Couduits par C. Trebonius, chevalier romain, ils se font jonr à travers l'ennemi et rentreut au camp sans perdre un seul homme. Protégés par ce monvement audacieux, les valets et les cavaliers pénètrent à lenr suite. Quant aux jennes soldats qui s'étaient placés sur les hanteurs, ils ne surent ni persister dans la résolution de profiter de leur position dominante pour se défendre, ni imiter l'henreuse énergie des vétérans; ils s'engagèrent sur un terrain désavantageux en cherchaut à regagner le camp, et leur perte eût été certaine sans le dévouement des centurions. Quelques-uns avaient été des derniers rangs de l'armée promus à ce grade pour leur courage, ils intimidèrent un moment l'ennemi en se faisant ther pour justifier leur renommée; cet acte héroïque permit, contre tont espoir, à trois cohortes de rentrer dans le camp; les deux autres périrent.

Pendant ces combats, les défenseurs du camp s'étaient remis de leur premier trouble. En les voyant établis sur le rempart, les Germains désespérèrent de forcer les retranchements; ils se retirèrent et repassèrent le Rhin avec leur butin. L'effroi qu'ils avaient répandu était tel, que même après leur retraite, lorsque la nuit suivante C. Voluseuns arriva à Aduatuca avec la cavalerie qui précédait les légions, on ne pouvait encore croire au retour de César et au salut de l'armée. Les esprits étaient frappés au point qu'on supposait la cavalerie seule échappée au désastre; car, disait-on, les Germains n'auraient jamais attaqué le camp si les légions n'avaient pas été défaites. L'arrivée de César parviut seule à dissiper toutes les craintes.

Accoutumé aux chances diverses de la guerre et à des événements qu'il faut supporter sans se plaindre, il ne fit enteudre aucun reproche (\*\*); il se borna à rappeler qu'on n'aurait pas dù courir le moindre hasard en laissant sortir les troupes; que d'ailleurs, si l'on pouvait s'en prendre à la fortune de l'irruption subite des ennemis, on devait, d'un autre côté, se féliciter de les avoir repoussés des portes mêmes du camp. Il s'étonnait cependant que les Germains, ayant passé le Rhin dans le dessein de ravager le territoire des Éburons, eussent, par le fait, rendu le service le plus signalé à Ambiorix en venant attaquer les Romains.

César, pour achever d'accabler les Éburons, se remit en marche, rassembla un grand nombre de pillards des États voisins, et les envoya dans des directions différentes à la poursuite de l'ennemi pour tout saccager et inceudier. Les villages, les habitations devinrent sans exception la proie des flammes. La cavalerie parcourait le pays en tout sens dans le but d'atteindre Ambiorix; l'espoir de le saisir et de gagner par là les bonnes grâces du général faisait supporter des fatignes infinies presque au-dessus des forces humaines. A chaque instant on croyait pouvoir s'emparer du figitif, et sans cesse d'épaisses forêts ou de profondes retraites le dérobaient aux recherches. Enfin, protégé par la nuit, il gagna d'autres régions, escorté de quatre cavaliers, les

<sup>(1)</sup> César se plaignit de la conduite de Quintus, en écrivant à Cicéron l'orateur : « Il ne s'est pas tenu dans le camp, comme c'eût été le devoir d'un général prudent et scrupuleux. » (Charisius, p. 101.)

seuls auxquels il osát confier sa vie. Ambiorix échappait, mais le massacre de la légion de Sabinus était cruellement vengé par la dévastation du pays des Éburons!

Après cette expédition, César ramena à Durocortorum (Reims), ville principale des Rèmes, l'armée diminuée de deux cohortes, perdues à Aduatuca. Il y convoqua l'assemblée de la Gaule et fit juger la conjuration des Sénonais et des Caruutes. Accon, chef de la révolte, fut condamué à mort et exécuté conformément à la vieille coutume romaine. Quelques autres, dans la crainte du même sort, prirent la fuite. On leur interdit le feu et l'eau (c'est-à-dire on les condamna à l'exil). César envoya deux légions en quartiers d'hiver sur la frontière des Trévires, deux chez les Lingons, et les six autres chez les Sénonais, à Agedincum (Sens). Ayant pourvu aux approvisionnements de l'armée, il se reudit en Italie (°).

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xuv.

## CHAPITRE DIXIÈME.

AN DE ROME 702.

(Livre VII des Commentaires.)

RÉVOLTE DE LA GAULE.

PRISES DE VELLAUNODUNUM, GENABUM ET NOVIODUNUM.

SIÉGES D'AVARICUM ET DE GERGOVIA.

CAMPAGNE DE LABIENUS CONTRE LES PARISIENS.

INVESTISSEMENT D'ALESIA.

Bévolte de la Gaule.

1. Les armes romaines avaient depuis six années soumis tour à tour les principaux États de la Gaule. La Belgique, l'Aquitaine, les pays maritimes, avaient été le théâtre de luttes acharnées. Les habitants de l'île de Bretagne, comme les Germains, étaient devenns prudents après les échecs subis. César venait de tirer une éclatante vengeance des Éburons révoltés, il crut pouvoir sans crainte quitter son armée et se rendre en Italie pour y tenir les assemblées. Pendant son séjour dans cette partie de son commandement, eut lieu le meurtre de P. Clodins (le 13 des calendes de février, 30 décembre 701), qui excita une grande agitation et donna lieu au sénatus-consulte ordonnant à toute la jennesse d'Italie de prêter le serment militaire : César en profita pour lever aussi des troupes dans la Province. Bientôt le bruit de ce qui se passait à Rome, parvenu au delà des Alpes, ranima les ressentiments et les espérances des Gaulois; ils pensèrent que les troubles intérieurs retiendraient César en Italie et feraient naître l'occasion favorable pour nue insurrection nouvelle.

Les principaux chefs s'assemblent dans des lieux écartés, s'excitent mutuellement par le récit de leurs griefs, par le souvenir de la mort d'Accon, promettent de grandes récompenses à ceux qui, au péril de leur vie, commenceront la guerre, mais décident qu'avant tout il faut rendre impossible le retour de César à son armée, projet d'une exécution d'autant plus facile que les légions n'oseraient pas quitter leurs quartiers d'hiver en l'absence de leur général, et que le général lui-même ne pourrait les rejoindre sans une escorte suffisante.

Les Carnutes s'offrent les premiers à prendre les armes; la nécessité d'agir en secret ne leur permettant pas d'échauger des otages, ils exigent comme garantie un serment d'alliance. Ce serment est prêté par tous sur les enseignes réunies, et l'époque du soulèvement fixée.

Le jour venu, les Carnutes, sous les ordres de deux hommes déterminés, Cotuatus et Conetodunnus, courent à Genabum (Gien), pillent et massacrent les commerçants romains, entre autres le chevalier C. Fusius Cita, chargé par César des approvisionnements. Cette nouvelle partir à chaque État de la Gaule avec une extrême célérité, suivant la coutume des Gaulois de se communiquer les événements remarquables par des cris transmis de proche en proche à travers les campagnes (1). Ainsi ce qui s'était passé à Genabum au lever du soleil fut connu des Arvernes avant la fin

(f) Un ancien manuscrit de la haute Auvergue, le manuscrit de Drugeac, nous apprend que cet usage se pratiqua longtemps et qu'il existait au moyen âge. Des tours grossières étaient construites sur les éminences, à 4 ou 500 mètres l'une de l'autre; on y postait des veilleurs, qui se transmettaient les nouvelles par des monosyllabes sonores. Un certain nombre de ces tours existent encore dans le Cantal. Lorsque le vent s'opposait à ce mode de transmission, on avait recours à des feux.

Il est évident que des crieurs avaient été postés à l'avance de Genabum à Gergovia, puisqu'il était convenu que les Carnutes donneraient le signal de la guerre. Il y a, par les vallées de la Loire et de l'Allier, exactement cent soixante milles (240 kil. environ) de Gien à Gergovia, principal oppidum des Arvernes.

11.

de la première veille (vers huit heures du soir), à une distance de cent soixante milles.

Vercingetorix, jenne Arverne jouissant d'une grande influence dans son pays (1), et dont le père, Celtillus, un moment chef de toute la Gaule, avait été mis à mort par ses compatriotes pour avoir aspiré à la royauté, réunit ses clients et excite leur ardeur. Chassé de Gergovia par ceux qui ne vonlaient pas tenter la fortune avec lui, il soulève les campagnes, et, à l'aide d'une troupe nombreuse, il reprend la ville, et se fait proclamer roi. Bientôt il entraîne dans son parti les Sénonais, les Parisiens, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Aulerques, les Lémovices armoricains, les Andes et les autres peuples qui bordent l'Océan. Le commandement lui est déféré d'un consentement unanime. Il exige de ces peuples des otages, ordonne une prompte levée de soldats, fixe la quantité d'hommes et d'armes que chaque pays doit fournir dans un temps donné; il s'occupe surtout de la cavalerie. Actif, entreprenant, sévère et inflexible jusqu'à la cruauté, il livre aux tortures les plus atroces ceux qui hésitent, et par ces moyens de terreur forme rapidement une armée.

Il en envoya une partie chez les Rutèues, sous les ordres du Cadurque Lucterius, homme plein d'audace, et, pour entraîner les Bituriges dans le mouvement, il envahit leur territoire. En agissant ainsi, il menaçait la Province et garantissait ses derrières pendant qu'il se portait vers le nord, où était concentrée l'occupation romaine. A son approche, les Bituriges sollicitérent le secours des Éduens, leurs alliés. Ces deruiers, de l'avis des lientenants de César restés à l'armée, leur envoyèrent un corps de cavalerie et d'infanterie pour les soutenir contre Vercingetorix; mais,

Hic corpore, armis spirituque tetribilis, nomine etiam quasi ad terrorem composito. • (Florus, II, x, 21.) Vercingetorix était né à Gergovia. (Strabon, IV, p. 158.)

arrivées à la Loire, qui séparait les territoires des deux peuples, ces troupes auxiliaires s'arrétèrent quelques jours, puis revinrent sans avoir osé passer le fleuve, se disant trahies par les Bituriges. Aussitot après leur départ, ceux-ci se réunirent aux Avvernes (1).

César entre en campagne, II. César apprit ces événements en Italie, et, rassuré sur les troubles de Rome, apaisés par la fermeté de Pompée, il partit pour la Gaule transalpine. Arrivé de l'autre côté des Alpes (peut-être sur les bords du Rhône), il fut frappé des difficultés qu'il y avait pour lui à rejoindre l'armée. S'il faisait venir les légions dans la Province romaine, elles seraient, pendant le trajet, forcées de combattre sans lui; si, au contraire, il voulait aller les retrouver, il était obligé de traverser des populations auxquelles, malgré lenr tranquillité apparente, il aurait été imprudent de confier sa personne.

Tandis que César se trouvait en présence de si graudes difficultés, Lucterius (\*\*), envoyé par Vercingetorix chez les Rutènes, les engage dans l'alliance des Arvernes, s'avance vers les Nitiobriges et les Gabales, dont il reçoit des otages, et, à la tête d'une armée nombreuse, menace la Province du côté de Narbonne. Ces faits décidèrent alors César à partir pour cette ville. Son arrivée calma les craintes. Il plaça des garnisons chez les peuples voisins de l'ennemi, les Rutènes de la rive ganche du Tarn (Ruteni provinciales), les Volces-Arécomices, les Tolosates, et près de Narbonne. Il ordonna en même temps à une partie des troupes de la Province, et aux renforts qu'il avait amenés d'Italie, de se rénuir sur le territoire des Helviens, limitrophe de celui des

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, v.

<sup>(9)</sup> On a tronvé des monnaies de Lucterius comme de beaucoup de chefs gaulois mentionnés dans les Commentaires. La première a été décrite par MM. Mionnet et Chaudrue de Crazannes. (Revue numismatique, 1. V., pl. 16, p. 333.)

Arvernes (1). Intimidé par ces dispositions, Lucterius n'osa pas s'engager au milieu de ces garnisons et s'éloigna.

Ce premier danger écarté, il importait d'empêcher Vercingetorix de soulever d'autres peuples, enclins peut-être à suivre l'exemple des Bituriges. En envahissant le pays des Arvernes, César pouvait espérer attirer le chef ganlois dans son propre pays et l'éloigner ainsi des contrées on hivernaient les légions. Il se rendit donc chez les Helviens, où il rejoignit les troupes qui venaient de s'y concentrer. Les montagnes des Cévennes, qui séparaient ce peuple des Arvernes, étaient couvertes de six pieds de neige; les soldats, à force de travail, ouvrirent un passage. En s'avancant par Aps et Saint-Cirgues, entre les sources de la Loire et de l'Allier (Voir planche 19), César déboncha sur le Puy et Brioude. Les Arvernes dans cette saison, la plus rigourense de l'année, se croyaient défendus par les Cévennes comme par un mur infranchissable : il tomba sur eux à l'improviste, et, pour répandre davantage la terreur, il fit battre au loin le pays par la cavalerie.

Promptement informé de cette marche, Vercingetorix, à la prière des Arvernes, qui imploraient son secours, abandonna le pays des Bituriges. César l'avait prévu; aussi ne reste-t-il que deux jours chez les Arvernes, et, s'éloignant sous le prétexte d'augmenter ses forces, il laisse le commandement au jeune Brutus, auquel il enjoint de pousser des reconnaissances le plus loin possible, et annonce son retour au bout de trois jours. Ayant, par cette diversion, attiré Vercingetorix vers le sud, il se rend en toute hâte à Vienne, y arrive à l'improviste, prend la cavalerie nouvellement levée qu'il y avait envoyée, marche jour et mit, tra-

<sup>(9)</sup> Ils avaient pour capitale Alba, aujourd'hui Aps (Ardêche). Des recherches récentes ont fait retrouver les vestiges d'une voie antique passant par les lieux indiqués ici et qui conduisait du pays des Helviens chez les Vellaves et les Arvernes.

verse le pays des Éduens, et se divige vers les Lingons, où deux légious étaient en quartiers d'hiver. Par cette célérité extrème il vent prévenir tout mauvais dessein de la part des Éduens. A peine parvenn chez les Lingons, il envoie ses ordres aux autres légious, dont deux se trouvaient sur les frontières des Trévires et six chez les Sénonais, puis concentre toute l'armée à Agedincum (Sens) avant que sa marche soit connue des Arvernes. Dès que Vercingetorix fut informé de ce mouvement, il retourna avec son armée chez les Bituriges, et de là il partit pour faire le siége de Gorgobina (Saint-Parize-le-Châtel), oppidum des Boïens, établis, après la défaite des Helvètes, près du confluent de l'Allier et de la Loire (9).

Prises de Vellaunodunum, de Genabum et de Noviodunum, III. Quoique César eût réussi à réunir ses troupes et à se mettre à leur tête, il lui était encore difficile de s'arrêter à un parti. S'il entrait en campagne de trop bonne heure, l'armée pouvait manquer de vivres par la difficulté des transports. Si, au contraire, pendant le reste de l'hiver (®), son armée, immobile, laissait Vercingetorix s'emparer de Gorgobina, place tributaire des Éduens, cet exemple pouvait décourager ses alliés et entraîner la défection de toute la Gaule. Plutôt que de subir un pareil affront, il aima mieux braver tous les obstacles. Il engagea donc les Éduens à lui fournir des vivres, fit avertir les Boiens de sa prochaine arrivée, leur recommanda de rester fidèles et de résister énergiquement; puis, laissant à Agedincum deux légions et les bagages de toute l'armée, il se dirigea avec

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, 1x.

O Comme César n'était parti qu'après le meurtre de Clodius, qui avait eu lieu le 13 des calendes de février (30 décembre 701), qu'il avait levé des troupes en Italie, parcouru la Province romaine, pénétré par les Cévennes dans l'Auvergne, que de là il était retourné à Vienne, probablement il n'arriva à Sems que vers le commencement de mars.

les huit autres vers le territoire des Boïens. Le surlendemain (1) il arriva à Vellaunodunum (*Triguères*), ville des Sénonais, et se prépara à en faire le siège, pour assurer ses derrières et ses approvisionnements. (*Foir planche* 19.) La contrevallation fut achevée en deux jours. Le troisième, la

(i) Le texte latin porte: Altero die, quum ad oppidum Senouum Vellaunodunum venisset, etc. Tous les auteurs, sans exception, regardant à tort l'expression altero die comme identique à postero die, proximo die, insequenti die, pridie ejns diei, l'ont traduite par le leudemain. Nous pensons que altero die, employé par rapport à un événement quelconque, signifie le second jour qui suit celui de l'événement cité.

En effet, Cicéron lui prête ce sens dans la Première Philippique, § 13, où il rappelle la combiné d'Antoine après la mort de César. Antoine avait commencé par traiter avec les conjurés réfugiés an Capitole, et, dans une séance du sénat, qu'il réunit ad hoc, le jour des Liberalia, c'est-a-dire le 16 des calendes d'avril, une amnistie fut prononcée en faveur des meurtriers de César. Cicéron, parlant de cette séance du sénat, dit: proximo, altero, tertio, denique reliquis consecutis diebus, etc. N'est-il pas évident qu'ici altero die signifie le second jour qui suivit la séance du sénat, ou le surlendemain de cette séance?

Voici d'autres exemples qui montrent que le mot alter doit se prendre dans le sens de secundus. Virgile a dit (Églogne vui, vers 39), Alter ab undecimo tum jam me ceperat anuns, ce qui doit se traduire par ces mots : javais treize ans. Servius, qui a fait un commentaire sur Virgile à me cipoque où les traditions se conservaient, commente ainsi ce vers : Id est tertius decimus. Alter enim de duobus dicimus ut unus ab undecimo sit duodecimus, alter tertius decimus, et vult significare jam se vicinum fuisse pubertati, quod de duodecimo anno procedere non potest. (Virgile, éd. Burmann, t. 1, p. 130.)

Forcellini établit péremptoirement que vicesimo altero signific le vingtdeuxième; legio altera vicesima vent dire la vingt-deuxième légion.

Les Commentaires rapportent (Guerre civile, III., 1x) qu'Octave, assiègeant Salone, avait établi cinq camps autour de la ville et que les assiègés emportèrent ces einq camps l'un après l'autre. Le texte s'exprime ainsi: Ipsi in FROXIMA Octavii castra irruperunt. His expugnatis, codem impetu, altrea sunt adorti; inde tertia et quarta et deinceps reliqua. (Voir aussi Guerre civile, III., LEXXIII.)

On trouve dans les Commentaires soivante-trois fois l'expression postero die, trente-six fois proximo die, dix fois insequenti die, onze fois postridie ejus diei on pridie ejus diei. L'expression altero die n'y est employée que deux place proposa de se rendre: sa capitulation ne fut admise qu'à condition de livrer les armes, les bétes de somme et six cents otages. César laissa C. Trebonius, son lieutenant, pour faire exécuter la convention, et marcha en toute hâte sur Genahum (Gien), ville des Carnutes (1). Il y arriva en

fois dans les huit livres de la Guerre des Gaules, savoir, livre VII, ch. xi et Lxviii, et trois fois dans la Guerre civile, livre III, ch. xix, xxvi et xxx. Ce seul rapprochement ne doit-il pas faire supposer que altero die ne sairait être confondu avec les expressions précédentes, et ne paraît-il pas certain que, si César était arrivé à Vellaunodunum le lendenain de son départ d'Agedincum, il aurait écrit : Postero die (ou proximo die) quum ad oppidum Senonum Vellaunodunum venisset, etc.?

Nous nous croyons donc autorisé à conclure que César arriva à Vellaunodunum le surlendemain du jour où l'armée s'était mise en mouvement.

On trouvera plus loin, page 299, note 1, une nouvelle confirmation du sens que nous donnons à altero die. Elle résulte de l'appréciation de la distance qui sépare Alesia du champ de bataille où César défit la cavalerie de Vercingetorix. (Voir les opinions des commentateurs sur altero die dans le sixième volume de Cicéron, éd. Lemaire, Classiques latins, Excursus ad Philippicam primam.)

(b) Guerre des Gaules, VII, xi. Contrairement à l'opinion généralement admise, nous adoptons Gien et non Orléans pour l'ancien Genabum, Triguères pour Vellaunodumm, Sancerre pour Noviodumm, et enfin Saint-Parize-le-Claitel pour la Gorgobina des Boiens.

Comme le but de César, en partant de Sens, était de se diriger le plus vite possible vers l'oppidum des Boiens, pour en faire lever le siége, comme il part sans bagage, pour être moins gêné dans sa marche, nous examinerons d'abord la position probable de cette dernière ville, avant de discuter les questions relatives aux points intermédiaires.

Gorgobiua Boiorum. Après la défaite des Helvètes, César permit aux Édiens de recevoir les Boiens sur leur territoire, et il est probable qu'ils furent établis à la frontière occidentale, comme dans un poste avancé contre les Arvernes et les Bituriges. Plusieurs données confirment cette opinion. Tacite (Histoires, II, 121) rapporte que : Mariccus quidam, e plebe Boiorum.... concitis octo millibus hominum, proximos Æduorum pagos trahebat. Les possessions des Boiens étaient donc contigués au territoire éduen. Pline l'Ancien (Histoire nat. IV, xvm) met les Boiens au nombre des peuples qui habitaient le centre de la Lyonnaise. Intus antem Ædui fuderati, Carnuti fuderati, Boii, Senones..... La place qu'occupe ici le mot Boii nous indique encore que ce peuple n'était pas loin des Édnens, des Sénonais et des Car-

deux jours et assez tôt pour surprendre les habitants, qui, dans la pensée que le siége de Vellaunodunum durerait plus longtemps, n'avaient pas encore rassemblé assez de troupes pour la défense de la place. L'armée romaine s'établit devant l'oppidum; mais l'approche de la nuit la forca

nutes. Enfin le texte des Commentaires nous montre Vercingetorix obligé de traverser le pays des Bituriges pour se rendre à Gorgobina. L'opinion la plus acceptable est celle qui place les Boïens entre la Loire et l'Allier, vers le confinent de ces deux rivières. C'était déjà une tradition ancienne adoptée, au xvº siècle, par Raimondus Marlianus, un des premiers éditeurs de César. Cet espace de terrain, couvert, dans sa partie orientale, de bois et de marais, convenait admirablement, par son étendue, à la population limitée des Boïens, qui ne comptait pas plus de vingt mille âmes. Ni Saint-Pierre-le-Moutier, marqué sur la carte des Gaules comme Gorgobina, ni la Guerche, proposée par le général de Gœler, ne répondent complétement, par leur position topographique, à l'emplacement d'un oppidum gaulois. En effet Saint-Pierre-le-Moutier est loin d'être avantageusement situé : ce village se trouve an pied des collines qui bordent la rive droite de l'Allier. La Guerche-sur-Aubois ne remplit pas mieux les conditions de défense qu'on doit exiger de la ville principale des Boïens : elle est presque en plaine, an bord de la vallée marécageuse de l'Aubois. Elle présente quelques restes de fortifications du moyen âge, mais on n'y découvre ancun vestige d'une antiquité plus reculée. Chercher Gorgobina plus bas et sur la rive gauche de la Loire est impossible, puisque, d'après Gésar, les Boïens avaient été établis sur le territoire des Éduens et que la Loire formait la limite entre les Éduens et les Bituriges. Si l'on est réduit à faire des conjectures, il faut au moins admettre comme incontestable ce que César avance.

Le village de Saint-Parize-le-Châtel convient mieux. Il est à 8 kilomètres environ au nord de Saint-Pierre-le-Moutier, à peu près vers le milieu de l'espace compris entre la Loire et l'Allier; il occupe le centre d'une ancienne agglouse-ration d'habitants, que Guy Coquille, à la fin du xv¹ siècle, désigne sous le nom de boury de Gentily, et que les chroniques appelèrent, jusqu'aux xm¹ et xv¹ siècles, Pagus gentilicus ou bourg des gentils. L'histoire de ce peuple a cela d'extraordinaire que, tandis que tontes les nations voisines, de l'autre côté de l'Allier et de la Loire, avaient, dés le v¹ siècle, accepté l'Évangile, lui seul demeura dans l'idolâtrie jusqu'au v¹ siècle. Ce fait ne peut-il pas s'appliquer à une tribu dépaysée, comme l'étaient les Boïens, et qui devait conserver plus lougtemps intactes ses mœurs et sa religion? Une tradition ancienne constate, dans les environs de Saint-Parize, l'existence, à une époque trés-aucienne, d'nue ville considérable détruite par un incendie. Quelques rares substructions

de remettre l'attaque au lendemain. Cependant, comme Genabum avait sur la Loire un pont attenant à la ville, César fit veiller deux légions sous les armes, dans la crainte de voir les assiégés s'échapper pendant la nuit. En effet, vers minuit, ils sortirent en silence et commencèrent à

découvertes dans les bois de Bord, au sud-ouest de Saint-Parize, paraissent indiquer la place de l'oppidium des Boïens. Les noms du château, du domaine, et du lieu dit les Bruyères de Buy, rappellent celui des Boïens.

Il y avait probablement à Saincaise-Meance (13 kilomètres nord de Saint-Pierre-le-Montier), sur la rive droite de l'Allier, une station romaine. On y a fait, en 1861, la découverte de nombreux objets de l'époque gallo-romaine, et de deux bustes en marbre blanc, de grandenr naturelle, représentant des empereurs romains. A Chantenay, 8 kilomètres sud de Saint-Pierre, on a trouvé quelques substructions romaines et un nombre considérable de médailles gauloises, dont l'une, entre autres, est au nom de l'Éduen Litavieux.

Genahum. La position de Gorgobina une fois établie au confluent de la Lorde et de l'Allier, il fant admettre Gien comme l'ancien Genahum, et non Orléans; voici par quelles raisons:

1º Nous ne pouvons croire que César, partant de Sens malgré la rigueur de la saison et pressé de faire lever le siège de Gorgobina, aif fait inutilement un détour de 90 kilomètres, représentant trois ou quatre Journées de marche, pour passer par Orléans. En effet, la distance de Sens au confluent de l'Allier et de la Loire est, par Orléans, de 270 kilomètres, et seulement de 180 kilomètres par Gien.

2° De Sens à Gien la route était courte et facile; de Sens à Orléans, au contraire, il fallait traverser le grand marais de Sceaux et la forêt d'Orléans, probablement impraticable. Or la voic imbiquée par la table de Peutinger pour aller d'Orléans à Sens devait avoir une combure prononcée vers le sud, et passait tont près de Gien, après avoir traversé Aques-Segeste (Craon et Chenwière), car la distance entre Sens et Orléans est marquée à 59 lieues gauloises, ou 134 kilomètres. La voie romaine qui conduit directement de Sens à Orléans par Sceaux, et dont les itinéraires ne parlent pas, n'a que 110 kilomètres de longueur : elle est certainement moins ancienne que la précédente, et n'a jamais pn être un cliemin gaulois.

3° Les Commentaires nous apprennent que la nouvelle de l'insurrection de Genabum parvint en peu de temps aux Arvernes (dont Gergovia, près de Clermont, était le centre principal), à une distance de 160 milles (237 kilomètres) de Genabum. Or il y a de Gien à Gergovia, par les vallées de la Loire et de l'Allier, 240 kilomètres, distance conforme an texte, tandis que d'Orléans au même endroit il y a 300 kilomètres.

4º Après avoir traversé la Loire à Genabum, César se trouve sur le territoire

passer le fleuve. Averti par ses éclaireurs, César mit le feu aux portes, introduisit les légions tenues en réserve et s'empara de la place. Les fuyards, pressés aux issues de la ville et à l'entrée du pont, trop étroites, tombèreut presque tous au pouvoir des Romains. Genabum fut pillé et

des Bituriges. Cela est vrai s'il a passé par Gien, et faux s'il a passé par Orléans, puisque, en face d'Orléans, la rive gauche appartenait au territoire des Carnutes. On prétend, il est vrai, que Gieu appartenait à l'ancien diocèse d'Auxerre, et que, par conséquent, il se trouvait chez les Séuonais, et non chez les Carnutes. Les limites des anciens diocèses ne sanraient indiquer d'une manière absolue les frontières des peuples de la Gaule, et on ne peut admettre que le territoire des Sénonais formát un angle aigu sur le territoire des Carnutes, au sommet duquel se serait trouvé Gien. De plus, quelques changements qu'il ait épronvés dans les temps féodaux, sons le rapport de l'attribution diocésaine, Gien n'a pas cessé de faire partie de l'Orléanais, dans ses relations civiles et politiques. En 561 Gien est compris dans le royaume d'Orléans et de Bourgogne.

Nons croyons donc que Genabum était non pas le vieux Gien, qui, malgré son épithète, peut étre postérieur à César, mais le Gien actuel. Cette petite ville, par sa position au bord de la Loire, renfermant une colline très-appropriée à l'emplacement d'un ancien oppidum, possède des ruines assez intéres-aantes, et convient beaucoup mieux que le vieux Gien à l'oppidum des Carnutes. Sans ajouter une trop grande foi aux traditions et aux étymologies, il fant pontaut signaler, à Gien, une porte qui s'appelle, depnis un temps immémorial, la porte de César; une rue, appelée à la Genabye, qui conduit non vers Orléaus, mais à la partie haute de la ville; une pièce de terre, située au nord de Gien, à l'angle formé par la route de Montargis et la voie romaine, à un kilomètre environ, qui conserve encore le nou de Pièce du camp. C'est pent-éfre là que César s'est établi, en face de la partie la plus attaquable de la ville.

La principale raison qui a fait adopter Orléans pour Genabum, c'est que l'Itinéraire d'Antonin indique cette ville sons le nom de Cenabum ou Cenabo, et que ce nom se retrouve dans des inscriptions récemment découvertes. Il est à eroire que les habitants de Gien, après avoir échappé à la destruction de leur ville, ont descendu le fleuve et formé, à l'endroit où s'élève actuellement Orléans, un nouvel établissement rappelant le nom de la première cité; c'est ainsi que les habitants de Bibracte se transportèrent à Autun et ceux de Gergovia à Clermont.

Indépendamment des considérations ci-dessns, Orléans, par sa position sur une pente uniformément inclinée vers la Loire, ne satisfait guère aux conditions d'un oppidum gaulois. En admettant Orléans pour Genabum, il devient brûlé, le butin abandonné aux soldats. Ensuite l'armée passa la Loire, arriva sur le territoire des Bituriges et continua sa marche.

La ville de Noviodunum (Sancerre), appartenant à ce dernier peuple, était sur la route de César; il entreprit de

très-difficile d'assigner un emplacement convenable aux oppidums de Vellannodummi et de Noviodunnui.

Vellaunodunum. L'emplacement du territoire des Boïens déterminé, ainsi que celui de Genabum, il s'agit de tronver, sur la route que suivit César de Sens à Gorgobina, les points intermédiaires de Vellaunodunum et de Noviodumun.

Sur la ligne directe de Seus à Gien, à 40 kilomètres de Seus, se rencontre la petite ville de Triguères. La colline qui la domine au nord convient
à la position d'un ancien oppiduu : on y a trouvé des restes de murailles, de
fossés et de parapets. On a de plus découvert, en 1856, à 500 mètres au
nord-onest de Triguères, les roines d'un grand théâtre semi-elliptique, pourvant contenir de 5,000 à 6,000 spectateurs. Dans une autre direction on a
signale les ruines d'un monument druidique; enfin toute porte à croire qu'il
existait à Triguères, à l'époque gallo-romaine, un centre important qu'avait
précéde un établissement gaulois antérieur à la conquête. Un chemin pierré,
recomm par quelques-uns comme une voie gauloise ou celtique, accepté par
tous les archéolognes pour une voie romaine, va directement de Seus à Triguères par Courtenay, et longe le côté oriental de l'oppidum. Une autre voie
antique mène également de Triguères à Gien. Nons n'hésitons pas, d'après cè
qui précéde, à placer Vellaumoduinum à Triguères.

On objectera que la distance de Sens à cette petite ville (40 kil.) est trop faible pour que l'armée romaine, sans bagages, ait mis trois jours à la franchir; mais César ne dit pas qu'il employa trois jours à se rendre d'Agedincum à l'ellutmodunum: il nons apprend simplement que, laissant tous ses bagages à Agedincum, il s'achemina vers le pays des Boïens, et que le surlendemain il arriva à Vellaunodunum. Rien n'oblige donc à supposer qu'avant de se mettre en monvement l'armée romaine fût concentrée on campée à Agedincum même. Les personnes étrangères à l'art militaire sont disposées à croire qu'une armée vit et marche toujours agglomérée sur un point.

César, tout en opérant la concentration de ses troupes avant d'entrer en campagne, ne les tint pas massées aux portes de Sens, mais il les échelonna probablement dans les environs de cette ville, le long de l'Yonne. Lorsque ensuite il se décida à marcher au secours des Boïens, on doit supposer que le premier jour fut employé à concentrer toute l'armée à Sens mêure, à y laisser les bagages, pent-être anssi à passer l'Yonne, opération longue pour plus de 60,000 honnes. Ce premier jour écoulé, l'armée continua sa route le lende-

l'assiéger. Déjà les habitants s'empressaient de faire leur soumission, et une partie des otages avait été livrée, lorsque parut au loin la cavalerie de Vereingetorix, qui, prévenu de l'approche des Romains, avait levé le siège de Gorgobina et marché à leur rencontre. A cette vue, les assiégés de Noviodunum reprennent courage, saisissent leurs armes, ferment les portes et bordent la muraille. La cavalerie

main, et arriva à Triguères le surlendemain, ayant fait deux étapes de 20 kiloniètres chaenne. On voit donc que la distance qui sépare Sens de Triguères ne peut pas empéchèr d'identifier cette dernière localité à Vellaunodunum. Triguères est à 44 kilomètres de Gieu, distance qui séparait Vellaunodunum de Genabum, et qui pouvait être parcourue en deux jours.

Noviodunum. Pour trouver l'emplacement de Noviodunum, il faut chercher la position qui s'accorde le plus avec les Commentaires dans le triangle formé par les trois points comms : Gien, le Bec-d'Allier et Bourges. Puisque, d'après le texte, Vercingetorix ne leva le siège de la ville des Boiens que lorsqu'il eut appris l'arrivée de César sur la rive gauche de la Loire, et que les deux armées ennemiex, marchant l'une contre l'autre, se rencontrerent à Noviodunum, il s'ensuit que cette dernière ville doit être à peu près à moitié chemin entre le lien du passage de la Loire et la ville des Boïens; d'un autre côté, César ayant mis plusieurs jours à se rendre de Noviodunum à Bourges, il a dû y avoir entre ces deux dernières villes une distance assez considérable. De plus, pour que les liabitants de Noviodunum aient pu apercevoir de loiu, du haut de leurs murailles, la cavalerie de Vercingetorix, il faut nécessairement que leur ville ait été située sur une hauteur. Enfin, le combat de cavalerie livré à une petite distance de la ville prouve que le terrain était assez plat pour permettre cet engagement.

C'est donc parce que certains points indiqués jusqu'à présent ne répondent pas aux conditions exigées par le texte, que nous n'avons pas admis comme étant Noviodinnum les villes de Nouan-le-Fuselier, Pierrefüte-sur-Saudre, Nohant-en-Goût, Neuvy-en-Sullias et Neuvy-sur-Barangeon. En effet, les unes sont trop loin du Bec-d'Allier, les autres trop près de Bourges, et la plupart en plaine.

Sancerre, au contraire, répond à toutes les indications du texte. Elle est située sur une colline élevée de 115 mètres au-dessus de la vallée qu'arrose la Loire. Entourée de tous les édiés par des ravins profonds, elle n'est abordable que par un seul point, situé à l'est, où venait aboutir l'ancienne voie romaine de Bourges, appelée encore aujourd'hui le Gros-Chemin. L'abbé Lebentf, des 1727, l'avait déjà désignée comme l'ancien Noviodumun. C'est près de Saint-Satur, au pied même de la montagne de Sancerre, qu'existait une ville gallo-

romaine fut envoyée aussitôt au-devant de l'ennemi; ébranlée au premier choc, elle commençait à céder; mais bientôt, soutenue par environ quatre cents cavaliers germains, à la solde de Gésar depuis le commencement de la campagne, elle mit les Gaulois en pleine déroute. Cette défaite ayant de nouveau jeté la terreur dans la ville, les habitants livrérent les instigateurs du soulèvement, et se rendirent. De là César

romaine dont on a retrouvé, depuis quelques années, de nombreuses substructions. Il est probable que cette ville gallo-romaine aura succédé à nu grand centre de population gauloise, car les Bituriges ont du nécessairement occuper sur leur territoire un point si admirablement fortifié par la nature et qui commandait le cours de la Loire, ligne de démarcation entre eux et les Éduens, La ville actuelle semble s'être renferuée dans les limites mêmes de l'oppidum ancien : elle a la forme d'une ellipse de 7 à 800 mètres de longueur sur une largeur de 500 mètres environ, pouvant contenir une population de 4 à 5,000 habitants. A Sancerre, il y avait aussi, à l'extrémité d'une des rucs, vers le nord, nue porte nommée porte de César, démolie an commencement du xix' siècle. En adoptant Sancerre, tous les mouvements du commencement de la campagne de 702 s'expliquent avec facilité. Cette ville est à 46 kilomètres de Gien, 48 kilomètres du Bec-d'Allier, distances à peu près égales, de sorte que Vercingetorix et César, partant presque en même temps de deux points opposés, out pu se rencontrer sous ses murs. Sa position élevée permettait au regard de s'étendre au loin vers le sud, dans la vallée de la Loire, par laquelle les habitants auraient vu arriver la cavalerie de Vercingetorix, César pouvait occuper avec son armée les hanteurs de Verdigny ou de Saint-Satur, au nord de Sancerre. Un engagement de cavalerie a pu avoir lieu dans la vallée de Saint-Satur ou dans la plaine entre Ménétréol et Saint-Thibaud. Le capitaine d'état-major Rouby a visité avec le plus grand soin les lieux dont nous venous de parler.

César, après la reddition de Noviodunum, se dirige vers Bourges. Vercingetoris le suit à petites journées (minoribus itineribus). Le général romain ayant Bourges devant lui et une armée ennemie sur sa gauche, marche lentement et avec précaution. Il a pent-être mis trois ou quatre jours à faire les 45 kilomètres qui séparent Sancerre de Bourges. Enfin, après avoir reconnu l'emplacement d'Avaricum, il a dû traverser les marais de l'Yèvre, à 3 on 4 kilomètres de cette ville, pour venir prendre position au sud-est de l'oppidum, dans cette partie qui n'était pas entourée par la rivière et les marais, et n'offrait qu'un étroit passage. Quant à Vercingetorix, il suit, ou plutôt côtoie, l'armée romaine, en se plaçant sur sa ganche et en conservant tonjours ses communications avec Avaricum, hésitant s'il la livrevait aux fiannues. se dirigea, par le territoire fertile des Bituriges, vers Avaricum (Bourges), le plus grand et le plus fort oppidum de ce peuple. La prise de cette place devait, pensait-il, le rendre maître de tout le pays (1).

Siége d'Avaricum. IV. Vercingetorix, après tant de revers essuyés successivement à Vellannodunum, à Genabum, à Noviodunum, convoque un conseil, où il démontre la nécessité d'adopter un nouveau genre de gnerre. Avant tout il faut, selon lui, profiter de la saison et de la nombreuse cavalerie gauloise pour intercepter aux Romains les vivres et les fourrages, sacrifier les intérêts particuliers au salut commun, incendier les habitations, les bourgs et les oppidums qu'on ne pourrait pas défendre, enfin porter la dévastation depuis le territoire des Boïens jusqu'aux lieux où l'ennemi peut étendre ses incursions. Si c'est là un sacrifice extrême, il n'est rien en comparaison de la mort et de l'esclavage.

Cet avis unanimement approuvé, les Bituriges livrèrent aux flammes en un seul jour plus de vingt villes; les pays voisins imitèrent leur exemple. L'espoir d'une victoire prochaine fit supporter avec résignation ce douloureux spectacle. On délibéra si Avarienm ne subirait pas le même sort; les Bituriges supplièrent d'épargner l'une des plus belles villes de la Gaule, ornement et boulevard de leur pays; « la défense en scrait facile, ajoutaient-ils, à cause de sa position presque inaccessible. » Vercingetorix, d'abord d'une opinion contraire, finit par céder à ce sentiment général de pitié, confia la place à des hommes capables de la défendre, et, suivant César à petites journées, alla établir son camp dans un lien protégé par des bois et des marais, à seize milles d'Avarieum (6) (à 2 kilomètres au nord de Dun-le-Roi, au confluent de l'Auron et du Taisseau).

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, xIII.

<sup>(4)</sup> Les archéologues ont prétendu trouver des traces encore existantes du

Avaricum était situé, comme l'est aujourd'hui Bourges, à l'extrémité d'un terrain qu'entourent, au nord et à l'ouest, plusieurs cours d'eau marécageux : l'Yèvre, l'Yévrette et l'Anron. (Voir planche 20.) La ville gauloise, ornée de places publiques et renfermant quarante mille ames, surpassait sans doute en étendue l'enceinte gallo-romaine. L'aspect des lieux n'est certainement plus le même : les marais ont été desséchés, les cours d'eau régularisés; les ruines accumulées depuis tant de siècles ont élevé le sol sur plusieurs points. Au sud de Bourges, et à une distance de 700 mètres, le terrain forme un col qui, à l'époque de la guerre des Gaules, était moins large que de nos jours; il s'inclinait davantage vers la place et présentait, à 80 mètres de l'enceinte, une brusque dépression ressemblant à un vaste fossé. (Voir coupe suivant CD.) Les pentes, alors abruptes vers l'Yévrette et l'Auron, dessinaient plus nettement la seule et très-étroite avenue (unum et perangustum aditum) donnant accès à la ville (1).

camp de Vercingetorix dans les environs de Bourges, sans réfléchir que, d'après César, le chef gaulois ne songea pour la première fois à retrancher son camp à la manière romaine qu'après le siège de cette ville. Nons croyons que Vercingetorix, bien qu'il vint de l'est, s'établit au sud de Bourges. Il était naturel, en effet, qu'il se plaçat entre l'armée romaine et le pays des Arvernes, d'où probablement il tirait ses approvisionnements. D'ailleurs, s'il ent campé à l'est de Bourges, il aurait intercepté les vivres que César attendait du pays des Éduens, ce que le texte des Commentaires ne dit pas.

(0) Le ravin qui descend à l'Auron se reconnaît encore aujourd'hui, entre les portes Saint-Michel et Saint-Paul, à l'inclinaison brusque du terrain. D'anciens plans de Bourges le désignent sons le nom de vallée Saint-Paul. Le ravin opposé, qui se dirigeait vers la porte Bourbonnoux, a disparu sons les remblais successifs dont se compose le sol du jardin de l'archevêché. L'arête de terrain formant avenne ne devait pas avoir, au temps de César, plus de 100 mêtres de largeur. Elle a perdu sa physionomie primitive, surtout par l'établissement de la place Séraucourt, en 1700, sur un emplacement dont le niveau ne dépassait pas alors celui du champ de foire actuel. La dépression de terrain qui existait devant la muraille n'est plus visible : elle a été comblée pendant les divers sièges de Bourges.

César établit son camp en arrière de cette langue de terre, au sud et à 700 mètres d'Avaricum, entre l'Auron et l'Yévrette. Comme la nature des lieux empêchait toute contrevallation, il prit ses dispositions pour un siége régulier. La place n'était attaquable que vers cette partie de l'enceiute qui faisait face à l'avenue, sur une largeur de 3 à 400 pieds romaius (100 mètres environ). En cet endroit, le sommet des murs dominait de 80 pieds (24 mètres) le terrain situé en avant (1). César fit commencer une terrasse, pousser des galeries couvertes vers l'oppidum et construire deux tours.

Pendant l'exécution de ces travanx, des messagers dévoués instruisaient à chaque instant Vercingetorix de ce qui se passait dans Avaricum, et y reportaient ses ordres. Les assiègeants étaient épiés quand ils allaient au fourrage, et, malgré leur précaution de choisir chaque jour des heures et des chemins différents, ils ne ponvaient s'écarter à quelque distance du camp sans être attaqués. Les Romains ne cessaient de demander des vivres aux Éduens et aux Boïens; mais les premiers montraient peu d'empressement à en envoyer, et les seconds, panyres et faibles, avaient épuisé leurs ressources; les incendies, d'ailleurs, venaient de dévaster le pays. Quoique, pendant plusieurs jours, les troupes, privées de blé, ne vécussent que de bétail amené de loin, elles ne laissérent échapper aucune plainte indigne du nom romain et des précédentes victoires. Lorsque, visitant les travaux, César s'adressait tour à tour à chacune des légions et proposait aux soldats de lever le siège si les privations leur semblaient trop rigoureuses, ils lui deman-

<sup>(9)</sup> Gela est évident, puisque les Romains, afin de pouvoir donner l'assaut, furent obligés de construire une terrasse de 80 pieds de haut. Le général de Gœler a cru cette dimension exagérée. Cependant, comme la terrasse était construite dans un ravin, il fallait qu'elle rachetat une différence de niveau de 80 mètres, dont 30, peut-être, représentent la hauteur de la muraille.

daient unanimement de persévérer; « ils avaient appris, disaient-ils, depuis tant d'années qu'ils servaient sous ses ordres, à n'essuyer rien d'humiliant et à ne laisser rien d'inachevé. » Cette protestation, ils la renouvelèrent aux centurions et aux tribuns.

Les tours s'approchaient des murailles, lorsque des prisonniers informèrent César que Vercingetorix, faute de fourrages, avait quitté son camp, y laissant le gros de son armée, et s'était avancé plus près d'Avaricum avec sa cavalerie et son infanterie légère, dans l'intention de dresser une embuscade à l'endroit où il pensait que les Romains iraient le lendemain au fourrage (1). Sur cet avis, César, voulant profiter de l'absence de Vercingetorix, partit en silence au milieu de la nuit, et arriva le matin près du camp des ennemis. Dès qu'ils eurent connaissance de sa marche, ils cachèrent leurs bagages et leurs chariots dans les forèts, et rangèrent leurs troupes sur une hauteur découverte. César ordonna aussitôt à ses soldats de déposer leurs fardeaux sur un même point, et de tenir leurs armes prêtes pour le combat.

La colline occupée par les Gaulois s'élevait eu pente douce au-dessus d'un marais qui, l'entourant presque de tous côtés, en rendait l'accès difficile, bien qu'il n'eût que cinquante pieds de large. Ils avaient rompu les ponts, et, pleins de confiance dans leur position, rangés par peuplades, gardant tous les gués et tous les passages, ils étaient prêts à fondre sur les Romains, si ceux-ci tentaient de franchir cet obstacle. A voir les deux armées en présence, et si rapprochées l'une de l'autre, on les anrait crues, par leur attitude, animées du même courage et offrant le combat

11.

<sup>(9)</sup> Vercingetorix, campé d'abord vers Dun-le-Roi, s'était rapproché de Bourges: il avait établi son nouvean camp à l'est de celui de Gésar, pent-étre à Chenevière, au confluent de l'Yèvre et du ruisseau de Villabon, à 14 kilomètres de Bourges.

dans des conditions égales; mais en considérant la force défensive de la position des Gaulois, il était facile de se convaincre que la contenance de ces derniers n'était qu'ostentation. Les Romains, indignés d'être bravés ainsi, demandaient à en venir aux mains; César leur représenta que la victoire coûterait la vie à trop de braves, et que plus ils étaient résolus à tout oser pour sa gloire, plus il serait coupable de les sacrifier. Ces paroles calmèrent leur impatience, et le jour même il les ramena aux travaux du siège.

Vereingetorix, de retour à son armée, fut accusé de trahison, pour avoir rapproché son camp de celui des Romains, emmené toute la cavalerie, laissé son infanterie sans chef et facilité, par son départ, la venue soudaine et si bien calculée de l'ennemi. « Tous ces incidents, disait-on, ne pouvaient être l'effet du hasard : évidemment Vereingetorix aimait mieux devoir l'empire de la Ganle à César qu'à ses concitoyens. " Chef improvisé d'un mouvement populaire, Vercingetorix devait s'attendre à l'une de ces mobiles démonstrations de la multitude, que les succès rendent fanatique, et les revers injuste. Mais, fort de son patriotisme et de sa conduite, il expliqua facilement aux sieus les dispositions qu'il avait prises. « La disette de fourrage scule l'a décidé, sur leurs propres instances, à déplacer son camp; il a choisi une nouvelle position inexpugnable; il a employé avantageusement la cavalerie, inutile dans un lieu marécageux. Il n'a remis le commandement à personne, de peur qu'un nouveau chef, pour complaire à des bandes indisciplinées, incapables de supporter les fatigues de la gnerre, ne se laissât entraîuer à livrer bataille. Que ce soit le hasard ou la trahison qui ait ameué devant eux les Romains, il faut en remercier la fortune, puisqu'ils se sont honteusement retirés. Il n'a nulle envie d'obtenir de César, par une coupable défection, le pouvoir suprême; la victoire le lui donnera bieutôt. Elle n'est plus douteuse

aujourd'hui. Quant à lui, il est prêt à se démettre d'une antorité qui ne serait qu'un vain honneur et non un moyen de délivrance; » et, pour prouver la sincérité de ses espérances, il fait avancer des esclaves prisonniers, qu'il présente comme légionnaires, et qui, sous sa pression, déclarent que, dans trois jours, les Romains, privés de vivres, seront obligés de lever le siége. Son discours est reçu aux acclamations de l'armée, et tous y applaudissent par le choc retentissant de leurs armes, à la manière gauloise. On couvient d'envoyer à Avaricum dix mille hommes, pris parmi les différents contingents, afin de ne pas laisser aux Bituriges senls la gloire du salut d'une place d'où dépend en grande partie le sort de la guerre.

Les Gaulois, doués du génie de l'imitation, luttaient par tons les moyens possibles contre la rare persévérance des soldats romains. Ils détournaient les béliers à tête aiguë (fulces) (1) avec des lacets, et, une fois accrochés, ils les tiraient à eux au moyen de machines (2). Habitués au travail des mines de fer et à la construction des galeries souterraines, ils contre-minaient habilement la terrasse, et garnissaient aussi leurs murailles de tours à plusieurs étages recouvertes en cuir. Jour et nuit ils faisaient des sorties, et mettaient le feu aux ouvrages des assiégeants. A mesure que l'accroissement journalier de la terrasse exhaussait le nivean des tours, les assiégés élevaient les leurs à la même hauteur au moyen d'échafaudages; ils arrétaient le progrès des galeries souterraines, empéchaient de les pousser jusqu'aux murailles en tâchant de les effondrer avec des pieux

<sup>(1)</sup> Voir la citation de Végèce, ci-dessus, page 128, note 1.

<sup>(</sup>º On lit dans Vitruve à propos du siège de Marseille: « Lorsque la tortue s'approcha pour battre la muraille, ils descendirent une corde armée d'un nœud coulant dans lequel ils privent le bélier, et en levèrent la tête si haut, à l'aide d'une roue à tympau, qu'ils l'empéchèrent de frapper la muraille. » (Vitruve, X, xvi.)

pointus durcis au feu (apertos cuniculos præusta ac præacuta materia.... morabantur)<sup>(1)</sup>, et en jetant de la poix foudue et des blocs de pierre.

Voici comment les Gaulois construisaient leurs murailles : des pontres étaient posées horizontalement sur le sol dans une direction perpendiculaire au tracé de l'enceinte (\*), à deux pieds d'intervalle l'une de l'autre; elles étaient reliées, du côté de la ville, par des traverses ayant babituellement quarante pieds de long, fortement fixées au sol, le tout reconvert de beaucoup de terre, excepté sur la partie extérieure, où les intervalles étaient garnis de gros quartiers de rochers, qui formaient un revêtement. Cette première conche bien établie et bien compacte, on la surmontait d'une seconde absolument pareille, en ayant soin que les poutres ne fussent pas exactement an-dessus les unes des antres, mais correspondissent aux intervalles garnis de pierres, dans lesquelles elles étaient comme enchâssées. On continuait ainsi l'ouvrage jusqu'à ce que le mur ent atteint la hauteur voulne. Ces couches successives, où les pontres et les pierres alternaient régulièrement, offraient, par leur variété même, un aspect assez agréable à l'œil. Cette construction avait de grands avantages pour la défense des places : la pierre la préservait du fen, et le bois, du

<sup>4)</sup> Tite-Live s'exprime ainsi en parlant des assiégés d'Ambracie qui crensaient une mine à l'encontre de celle des ennemis : « Aperiunt viam rectam in cuniculum. » (XXXVII, vn.)

<sup>(9)</sup> Plusionrs auteurs ont pensé que ces pontres, au lieu d'être disposées perpendiculairement à la direction de la muraille, étaient placées parallélement à cette direction. Cette interprétation nous paraît inadmissible : les pontres ainsi placées n'auraient en aucune solidité, et auraient pu être facilement arrachées. On voit sur la colonne Trajane des murs construits ainsi que nons l'indiquons ; d'aillems l'expression latine trabes directe ne peut laisser aucun donte, car le mot directus signific toujours perpendiculaire à une direction. (Voir Guerre des Gaules, 1V, xvn, directu nuteria injecta, et la dissertation du Philologus, 19<sup>30</sup> Jaingauges, 3<sup>30</sup> Heft.)

bélier; maintenues par les traverses, les poutres ne pouvaient être ni arrachées ni enfoncées. (*Voir planche* 20.)

Malgré l'opiniatreté de la défense, malgré le froid et les pluies continuelles, les soldats romains surmontérent tons les obstacles, et élevèrent en vingt-cinq jours une terrasse de 330 pieds de large sur 80 de haut. Elle touchait déjà presque au mur de la ville, lorsque, vers la troisième veille (minuit), on en vit sortir des tourbillons de fumée. C'était au moment où César, selon sa coutume, inspectait les ouvrages, encourageait les soldats au travail; les Gaulois avaient mis le feu à la terrasse par une galerie de mine. An même instant des cris s'élevèrent de tout le rempart, et les assiégés, s'élançant par deux portes, firent une sortie sur les deux côtés où étaient les tours ; du haut des murailles les uns jetaient sur la terrasse du bois sec et des torches, les antres de la poix et diverses matières inflammables; on ne savait où se porter ni où diriger les seconrs. Mais, comme deux légions veillaient ordinairement sous les armes eu avant du camp, taudis que les antres se relevaient alternativement pour le travail, on put assez promptement faire face à l'ennemi; pendant ce temps, les uns ramenèrent les tours en arrière, les antres conpèrent la terrasse pour intercepter le feu, enfin toute l'armée accournt pour éteindre l'incendie.

Le jour commençait et l'on combattait encore sur tous les points; les assiégés avaient d'antant plus l'espoir de vaiuere, que les mantelets protégeant les approches des tours étaient brûlés (deustos pluteos turrium)<sup>(1)</sup>, et qu'ainsi les Romains, forcés de marcher à déconvert, pouvaient difficilement

<sup>(!)</sup> On donnait en général le nom de pluteus à toute espèce de blindage en claic ou en peau. (Festus, au mot Pluteus, p. 231. — Vitruve, X, xx.) — Végèce (IV, xv.) applique le nom de pluteus à une sorte de mantelet en clayonnage ou en peau, monté sur trois roues et protégeant les hommes postés derrière, afin de pouvoir tirer sur les défeuseurs.

arriver jusqu'anx ouvrages incendiés. Persuadés que le salut de la Gaule dépendait de cette heure suprême, les barbares remplaçaient sans cesse les troupes fatiguées. Alors se passa un fait digne de remarque : devant la porte de l'oppidum était un Gaulois qui jetait dans le feu, en face d'une tour romaine, des boules de suif et de poix; un trait parti d'un scorpion<sup>(1)</sup> le frappa au côté droit et le tua. Le plus proche le remplace aussitôt, et périt de même; un troisième lui succède, puis un quatrième, et le poste n'est abandonné qu'après l'extinction du feu et la retraite des assaillants.

Après tant d'efforts infructueux, les Gaulois résolurent le lendemain d'obéir à l'ordre de Vercingetorix et d'évacuer la place. Son camp n'étant pas éloigné, ils espéraieut, à la faveur de la nuit, s'échapper sans grandes pertes, comptant sur un marais continu pour protéger leur retraite. Mais les femmes, désespérées, s'efforcent de les retenir, et, voyant leurs supplications impnissantes, tant la crainte étouffe la pitié, elles avertissent par des cris les Romains et obligent ainsi les Gaulois à renoncer à la fuite projetée.

Le lendemain César fit avancer une tour et poursuivre les travaux avec vigueur; une pluie abondante et la négligence des ennemis à garder la muraille l'engagèrent à tenter un assaut. Il ordonna alors de ralentir le travail sans l'interrompre complétement, afin de ne pas éveiller les soupçons, rassembla ses légions en armes, à l'abri derrière les galeries couvertes (vineas), et lenr annonça qu'elles allaient recueillir le fruit de tant de fatigues. Il promit des récompenses aux premiers qui escaladeraient l'enceinte, et donna le signal. Les Romains s'élancèrent aussitôt de toutes parts, et couronèrent la muraille.

<sup>(5)</sup> On appelait ainsi une petite machine, dans le genre des balistes, qui lançait des traits. Ces scorpions composaient pour ainsi dire l'artillerie de campagne des anciens,

Les ennemis, épouvantés de cette attaque imprévue et précipités du haut des murs et des tours, se réfugièrent sur les places publiques, se formèrent en coins, afin de présenter une résistance de tous côtés; mais, lorsqu'ils virent que les Romains se gardaient bien de descendre dans la ville, et en faisaient le tour sur les remparts, ils craignirent d'être enfermés, jetèrent leurs armes et s'enfuirent vers l'autre extrémité de l'oppidum (où sont aujourd'hui les faubourgs Taillegrain et Saint-Privé). (Voir planche 20.) La plupart furent tués près des portes, dont ils encombraient l'étroite issue, les autres hors de la ville par la cavalerie. Nul parmi les soldats romains ne songeait au pillage. Irrités par le souvenir du massacre de Genabum et par les fatigues du siège, ils n'épargnèrent ni vieillards, ni femmes, ni enfants. Sur environ quarante mille combattants, à peine hnit cents fuyards purent rejoindre Vercingetorix. Celui-ci, dans la crainte que leur présence, s'ils arrivaient en masse, n'excitât une sédition, avait envoyé an loin, vers le milien de la nuit, à leur rencontre, des hommes dévoués et les principanx chefs, pour les répartir par fractions dans le campement affecté à chaque peuplade.

Le jour suivant Vercingetorix chercha, dans une assemblée générale, à ranimer le courage de ses compatriotes en attribuant le succès des Romains à leur supériorité dans l'art des siéges, inconnn aux Ganlois. Il leur dit que ce revers ne devait pas les abattre; que son avis, ils le savaient bien, n'avait jamais été de défendre Avaricum; qu'nne éclatante revanche les consolerait bientôt; que, par ses soins, les pays séparés de la cause commune allaient entrer dans son alliance, animer la Gaule d'une même pensée, et cimenter une union capable de résister au monde entier. Puis cet intrépide défenseur de l'indépendance nationale montre son génie en profitant même d'une circonstance malheureuse pour assujettir ses troupes indisciplinées aux rudes travaux

de la guerre, et parvient à les convaincre de la nécessité de retrancher leur camp à la manière des Romains, afin de se mettre à l'abri des surprises.

La constance de Vercingetorix, après un si grand revers, et la prévoyance dont il avait fait prenve en conseillant, dès le commencement de la guerre, de brûler, et plus tard d'abandonner Avaricum, accrurent encore son influence. Les Gaulois fortifièrent donc, pour la première fois, leur camp, et leur courage se raffermit tellement qu'ils furent prêts à supporter toutes les épreuves.

Fidèle à ses engagements, Vercingetorix mit tout en œuvre pour gagner à sa cause les autres États de la Gaule et pour séduire les chefs par des présents et des promesses; à cet effet, il leur envoya des affidés zélés et intelligents. Il fit habiller et armer de nouveau les hommes qui s'étaient enfuis d'Avaricum, et, pour réparer ses pertes, il exigea des divers États un contingent à époque fixe et des archers, qui étaient en grand nombre dans la Gaule. En même temps Teutomatus, fils d'Ollovicon, roi des Nitiobriges, dont le père avait reçu du sénat le titre d'ami, vint le joindre avec une cavalerie nombreuse, levée dans son pays et dans l'Aquitaine. César séjourua quelque temps à Avaricum, où il trouva de grands approvisionnements et où l'armée se remit de ses fatignes (°).

Arrivée de César à Decetia et marche vers l'Auvergne, V. L'hiver allait finir, et la saison invitait à continuer les opérations militaires. Comme César se disposait à marcher vers l'ennemi, soit pour l'attirer hors des marais et des bois, soit pour l'y enfermer, les *principes* des Éduens viurent le prier de mettre un terme à des dissensions qui menaçaient de dégénérer chez eux en guerre civile. « La situation était des plus graves. En effet, d'après les anciens usages, l'au-

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, xxxII.

torité suprème n'était conférée qu'à un magistrat unique nommé pour un an. En ce moment, néanmoins, il s'en présentait deux, qui se disaient l'un et l'autre légalement élus. Le premier était Convictolitavis, jenne homme d'une naissance illustre; le second, Cotus, issu d'une très-ancienne famille, puissant aussi par son crédit personnel, ses alliances, et dont le frère, Valetiacus, avait, l'année précédente, rempli la même charge. Le pays était en armes, le sénat divisé ainsi que le peuple, chacun des prétendants à la tête de ses clients. L'autorité de César pouvait seule empêcher la guerre civile.

Le général romain crut essentiel de prévenir les tronbles d'un État important, étroitement lié à la République, et où le parti le plus faible ne manquerait pas d'appeler Vercingetorix à son aide. Aussi, malgré l'inconvénient de suspendre les opérations militaires et de s'éloigner de l'ennemi, il résolut de se rendre chez les Édnens, dont le premier magistrat ne pouvait, d'après les lois, sortir du territoire. Ayant tenn ainsi à prouver le respect qu'il portait à leurs institutions, il arriva à Decetia (Decize, dans le Nivernais), où il fit comparaître le sénat et les deux prétendants (1). Presque toute la nation s'y transporta. César acquit la conviction que l'élection de Cotns était le résultat d'une intrigue de la minorité, l'obligea à se démettre, et maintint Convictolitavis, élu par les prêtres selon les formes légales et les contumes du pays.

Après cette décision, il engagea les Éduens à oublier leurs querelles, à se vouer tout entiers à la guerre; la Gaule nue fois soumise, il les récompenserait de leurs sacrifices. Il exigea d'eux toute leur cavalerie et dix mille fautassins, se proposant de les distribuer de manière à assurer le service

<sup>(</sup>i) Il est très-probable que César se rendit d'abord à Noviodumum (Nevers), puisqu'il nons apprend (VII, 1.1) qu'il avait établi dans cette ville un grand dépôt et des approvisionnements de toute sorte.

des vivres. Il partagea ensuite son armée en deux corps. Labienus, détaché avec deux légious et une partie de la cavalerie, ent ordre de prendre à Sens les deux autres légions qui y avaient été laissées et de marcher, à la tête de ces quatre légious, contre les Parisiens, que Vercingetorix avait entraînés dans la révolte.

De son côté César résolut d'envahir, avec les six autres légions et le reste de la cavalerie, le pays même des Arvernes, foyer de l'insurrection. Il partit de Decetia et se dirigea sur Gergovia, principal oppidum de ce peuple.

Après la prise d'Avaricum, Vercingetorix, se doutant des projets ultérieurs de César, s'était rapproché de l'Allier, que les Romains étaient obligés de traverser pour parvenir à Gergovia, et, à la nouvelle de leur marche, il avait fait rompre tous les ponts.

César, arrivé sur l'Allier, vers Moulins (Voir planche 19), en descendit le cours par la rive droite. Vercingetorix s'achemina sur la rive opposée. Les deux armées étaient en vue, les camps presque en face l'un de l'antre, et les éclaireurs gaulois, surveillant la rive gauche, empêchaieut les Romains d'établir un pont. La position de ces derniers était difficile, car l'Allier, guéable seulement en automne, pouvait retarder longtemps leur passage (t). Pour surmonter cet obstacle, César ent recours à un stratagème : il alla camper dans un lieu couvert de bois, vis-à-vis les restes d'un des ponts que Vercingetorix avait fait détruire (probablement à Varennes). Il y demeura caché le lendemain avec deux légions, et fit partir le surplus des troupes, ainsi que les bagages, dans l'ordre accoutumé. Mais, pour présenter à l'ennemi l'apparence de six légions, il avait divisé en six corps les quarante cohortes ou quatre légions envoyées en

<sup>(</sup>i) Anjourd'hui l'Allier est guéable presque partont en été; mais depuis dixneuf siècles le lit de la rivière a dû sensiblement s'exhausser.

avant (1). Elles reçurent l'ordre de marcher aussi longtemps que possible, afin d'attirer Vercingetorix, et, à l'henre où Gésar présuma qu'elles étaient arrivées à leur campement, il fit rétablir le pont sur les anciens pilots, dont la partie inférieure était encore intacte. L'ouvrage bientôt terminé, les deux légions restées avec lui passèrent la rivière, et, après avoir choisi une position favorable, il rappela le gros de son armée, qui le rejoignit pendant la nuit (6). Informé de cette manœuvre, Vercingetorix, craignant d'être amené à combattre malgré lui, prit les devants en toute hâte pour occuper l'oppidum des Arvernes.

De l'endroit où il se trouvait, et que nous pensons être Varennes (3), César parvint à Gergovia en cinq étapes; le

<sup>(</sup>i) Les commentateurs ne sont pas d'accord sur ce passage. J'ai adopté la version qui m'a paru la meilleure, et qu'ont suivie dans leur traduction allemande MM. Köchly et Rustow. Stuttgart, 1862.

<sup>(8)</sup> Dion-Cassius, XL, xxxv.

<sup>(4)</sup> César, en partant de Decize, suivit sans doute la ronte gauloise qui conduisait à l'Allier, et dont on peut supposer l'existence par la construction postérieure de la voie romaine allant de Decize à Bourbon-l'Archambault (Aquæ Borvonis), et qui traversait l'Allier un peu au-dessous de Moulins. A partir de là il côtoya la rivière pendant quelques jours, sans cesse à hauteur de l'ennemi. Pour la passer à l'aide d'un stratagème, il profita des restes d'un pont, et, comme ce pont indique le tracé d'une route, il s'agit de trouver parmi les voies anciennes qui traversaient l'Allier celle que suivit César. Or nous ne connaissons que deux voies romaines aboutissant à l'Allier au-dessus de Moulins, l'une à Varennes, l'autre à Vichy, Nous nous prononcons pour Varennes, Cette localité est à 77 kilomètres de Gergovia, comptés le long de l'Allier, et César mit cinq jours à les parcourir; mais comme les quatre légions envoyées en avant afin de tromper l'ennemi revincent, pendant la nuit, pour le rejoindre, elles durent éprouver de grandes fatigues; dès lors il est à présumer que le lendemain la première étape fut très-courte. La cinquième également ne fut pas longue, puisque, selon les Commentaires, César eut le temps, le jour de l'arrivée, de fortifier son camp, de reconnaître la place et d'engager un combat de cavalerie. Le pays, d'ailleurs, parsemé de bois et de marais, lui était inconnu, et nons croyons ne pas nous écarter de la vérité en admettant que la première et la dernière étape n'ont été que de 10 kilomètres et les trois autres de 19, ce qui forme le chiffre total de 77 kilomètres, distance de Varennes à Gergovia. Quand César quitta

jour même de son arrivée, après une légère escarmonche de cavalerie, il reconnut la position de la ville. Comme elle était bâtie sur une très-haute montagne d'un difficile accès, il crut impossible de l'enlever de vive force; il résolut de la bloquer et de n'en commencer l'investissement qu'après avoir assuré les vivres. (Foir planche 21.)

Blocus de Gergovia, VI. L'oppidum des Arvernes était situé à 6 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, sur la montagne qui a conservé le nom de Gergovia. Son sommet, élevé de 740 mètres environ an-dessus du niveau de la mer, de 380 au-dessus de la plaine, forme un plateau de 1,500 mètres de long sur plus de 500 mètres de large. Le versant septentrional et celui de l'est présentent des peutes tellement abruptes, qu'elles défient l'escalade. Le versant sud a un tout antre caractère : on peut le comparer à un immense escalier, dont les gradius seraient de vastes terrasses peu inclinées et d'une largenr qui, en certains endroits, s'éteud jusqu'à 150 mètres.

La montagne de Gergovia se rattache à l'onest, par un col étroit de 120 mètres de largeur appelé les Goules (Voir planche 21, C), anx hauteurs de Risolles, massif accidenté, dont le plateau se trouve à une quarantaine de mètres, en moyenne, au-dessous de celui de Gergovia. A l'ouest se détachent le Montrognon et le Puy Giroux. Cette dernière montagne est séparée de celle de Risolles par une gorge assez profonde, dans laquelle est bâti le village d'Opme. En face du versant méridional de Gergovia, au pied même de la montagne, s'élève une colline très-escarpée, appelée la Roche-Blanche. Son point culminant est à 180 mètres

Gevgovia, il repassa l'Allier, mais sur un point plus rapproché de Gergovia, ayant lidie de mettre la rivière entre lui et l'ementi. En effet, le second jour après son échec, il livra un combat heureux de cavalerie, leva son camp, et le lendemain (tertio die) repassa l'Allier, selon nous, à Vichy, qui n'est qu'à 55 kilomètres de Gergovia. au-dessous du plateau. Deux ruisseaux, l'Auzon et l'Artières (1), affluents de l'Allier, coulent, l'un au sud, l'autre au nord de Gergovia. Enfin un terrain bas, situé à l'est, indique la place de l'ancien marais de Sarlièves, desséché depuis le xvu siècle.

Gésar établit son camp près de l'Auzon, sur les ondulations de terrain qui s'étendent au nord du village d'Orcet et jusqu'à l'ancieu marais de Sarlièves. Ces ondulations forment un glacis naturel vers la plaine, qu'elles dominent de 30 mètres environ; du côté du ruisseau de l'Auzon elles se terminent en pentes presque insensibles. Le camp occupait une partie du plateau et du versant septentrional (9). (Voir planche 21.)

Vercingetorix avait rangé les contingents de chaque pays séparément, à de faibles intervalles, sur les versants méridiouaux de la montagne de Gergovia et du massif de Risolles qui regardent l'Auzon; ils couvraient toutes les hauteurs qui se relient à la montagne principale, et présentaient, dans l'espace que l'œil pouvait embrasser, un aspect formi-

L'Artières reçoit au nord de Gergovia le petit ruissean de Clémensat, marqué sur la planche 21.

<sup>(</sup>º) C'est en cherchant à quelles conditions essentielles devait satisfaire l'emplacement des troupes, que le commandant baron Stoffel est parveun à déconvire les camps. Gésar avait à établir 30 on 40,000 hommes à proximité de l'ean, à distance convenable de Gergovia, et de manière à conserver sa ligne d'opération sur Nevers, où étaient ses dépôts. Ces nécessités indiquaient que le camp principal devait se trouver près de l'Anzon, et à l'est. De plus, il fallait qu'il fit assez rapproché de l'oppidum pour que, du haut de la montagne de Gergovia, on vit ce qui s'y passait, mais cependant assez éloigné pour qu'on ne pôt distinguer nettement les objets. Le camp devait être dans la plaine; n'operation (SL, xxxv) dit formellement : - César se tenait dans la plaine, n'ayant pu prendre (pour asseoir son camp) un lien fort (par son élévation), - et ensuite les Commentaires font connaître que les Romains n'occupaient qu'une seule colline, c'est-à-dire celle dont ils s'emparèment par surprise (la Roche-Blauche). Enfin il était indispensable qu'il y cêt en avant du camp un espace assez étendu pour permettre des combats de cavalerie.

dable (1). Ses camps principaux étaient situés entre l'enceinte de l'oppidum et un mur de grosses pierres, haut de six pieds, qui s'étendait à mi-côte.

Chaque jour, au lever du soleil, les chefs composant le conseil de Vercingetorix se rendaient auprès de lui pour faire leur rapport ou recevoir ses ordres. Chaque jour aussi, dans de légers engagements (9), il éprouvait le courage de sa cavalerie, entremêlée d'archers. Les Gaulois occupaient, comme poste avancé, par une garnison assez faible, la Roche-Blanche, qui, escarpée de trois côtés, offrait une position extrêmement forte; César jugea qu'en s'emparant de cette colline il priverait presque entièrement de fourrage et d'eau les Gaulois, qui ne pourraient plus alors descendre à l'Auzon, le seul ruisseau considérable des environs. Il sortit du camp dans le silence de la nuit, chassa ce poste avant qu'il pût être secouru de la ville, s'empara de la position et y plaça deux légions. La Roche-Blanche devint son petit camp (9); il fut relié au grand par un double fossé de

Les fonilles exécutées en 1862 ont fait retrouver les deux camps. Les fossés du petit camp sont nettement dessinés dans un terrain calcaire. Ils affectent un tracé irrégulier reproduit sur la planche 22. La Roche-Blanche, qui présente à sa partie sud un escarpement presque à pic comme un mur, a perdu sur les côtes sa forme abrupte par des éboulements successifs, dont les derniers sont

<sup>(9)</sup> Vercingetorix, placé au centre d'une espèce de demi-cercle, pouvait bien être considéré, par Gésar, comme entouré de ses nombrenses tronpes (collocaverat copias circum se).

<sup>(9)</sup> Les combats de cavalerie ont en lieu dans la plaine qui s'étend depuis la petite éminence appelée le Puy de Marmant jusqu'an marais de Sarlièves.

<sup>(9)</sup> Gette colline est certainement la Roche-Blanche, car elle est située visà-vis de l'oppidum (e regione oppidi); elle commence an pied même des pentes de la montagne de Gergovia (sub ipsis radicibus montis), est singulièrement fortifiée par la nature, et comme découpée de presque tous les côtés (egregie munitus atque ex omni parte circumcisus). Tant que les Gaulois l'occupérent, ils purent se rendre à l'Anzon par le ravin de Merdogne pour s'y procurer l'eau et les fourrages; mais des qu'elle fut an ponvoir des Romains, les Gaulois se virent contraints de tiver leur eau des sources de la montagne de Gergovia et du petit misseau de l'Artières.

12 picds qui permit de communiquer en sûreté, même isolément, sans crainte d'être surpris par l'ennemi. (Voir planche 22.)

Peudant ce temps, l'Éduen Convictolitavis, qui, on l'a vu, devait à César la suprême magistrature, ébraulé par l'argent des Arvernes, résolut d'abandonner le parti des Romains, et cutra en relation avec plusieurs jeunes gens, à la tête desquels étaient Litavieus et ses frères, issus d'une illustre famille. Il partage avec eux le prix de sa trahison, les exhorte à se rappeler que, nés libres, ils sont faits pour commander dans leur pays, leur démontre que la tiédeur des Éduens retarde seule l'insurrection générale, qu'ils doivent préférer à tont l'indépendance de leur patrie. Séduits par de pareils discours et par l'appât de l'or, ces jeunes gens ne s'occupent plus que des moyens d'exécuter leur projet; se défiant néanmoins des dispositions du peuple à se laisser entraîner à la guerre, ils décident que Litavicus prendra le commandement des dix mille hommes qui doivent rejoindre l'armée romaine, et les excitera à la révolte en route, tandis que ses frères se rendront d'avance auprès de César.

Litavicus se mit en marche. Arrivé à trente milles de Gergovia (probablement à Serbannes), il arrête ses troupes, les rassemble, et, semant le bruit que César a fait massacrer la noblesse ainsi que les chevaliers éduens qui étaient à sa solde, entre autres, Eporedorix et Viridomare, il leur persuade facilement d'aller se joindre aux Arvernes à Gergovia,

encore dans la mémoire des habitants. La communication entre le grand et le petit camp se composait d'un parapet formé du déblai de deux fossés contigns ayant chacun 4 pieds de profondeur et 6 de largeur, de sorte que la largeur des deux ensemble n'est que de 12 pieds. Si l'on s'étounait que les Romains enssent creusé deux petits fossés de 6 pieds de largeur chacun et de 4 pieds de profondeur, au lien d'en faire un seul de 8 de largeur sur 6 de profondeur, ce qui aurait donné le même déblai, on répondrait que les deux petits fossés ciaient bien plus vite faits qu'un seul grand fossé.

au lieu de se rendre au camp des Romains. Mais avant de prendre cette détermination, il livre au pillage un convoi de vivres qui marchait sons sa protection, fait périr dans les supplices les Romains qui le conduisaient; il envoie ensuite des messagers pour soulever, au moyen de la même imposture, tont le pays des Édueus. Eporedorix et Viridomare, dont il avait faussement annoncé la mort, étaient auprès de César, qui, par faveur spéciale, avait élevé ce dernier d'un rang infime à une haute diguité. Eporedorix, informé du dessein de Litavieus, vint au milieu de la unit en instruire le proconsul, le suppliant de ne pas permettre que la folie de quelques jennes gens détachât son pays de l'alliance romaine. Il serait trop tard lorsque tant de milliers d'hommes auraient embrassé le parti contraire.

D'antant plus affecté de cette nouvelle, qu'il avait toujours favorisé les Éduens, César prend sur-le-champ quatre légions sans bagages et toute la cavalerie; il ne se donne pas le temps de rétrécir l'enceinte des deux camps, car tout dépend de la célérité. Son lieutenant, C. Fabius, est laissé pour les garder avec deux légions. Il donne ordre d'arrêter les frères de Litavicus et apprend qu'ils viennent de passer à l'ennemi. Ses soldats, encouragés à supporter les fatigues de la marche, le suivent avec ardenr, et à vingt-cinq milles environ de Gergovia (près de Randan, sur la route que Litavicus devait suivre pour rejoindre Vercingetorix) ils rencontrent les Édueus. La cavalerie, envoyée en avant, a l'ordre de leur barrer le chemin sans se servir de ses armes. Eporedorix et Viridomare, qu'on avait fait passer pour morts, sortent des rangs, parlent à leurs concitoyens et sont reconnus. Des que l'imposture de Litavicus est découverte, les Éduens jettent leurs armes, implorent leur grâce et l'obtiennent. Litaviens s'enfuit à Gergovia avec ses clients, qui jamais en Gaule n'abandonnaient leurs patrous, même dans la plus manvaise fortune.

César envoya chez les Éduens pour leur représenter combien il avait été généreux envers des hommes que le droit de la guerre l'autorisait à mettre à mort, et, après trois heures de repos données, la nuit, à son armée, il retourna à ses quartiers devant Gergovia. A moitié chemin, des cavaliers vinrent lui apprendre le danger que courait Fabius. Les camps avaient été attaqués par des troupes se renouvelant sans cesse. Les Romains étaient épnisés par un travail incessant, car la grande étendue de l'enceinte les forçait à rester continuellement sur le vallum. Les flèches et les traits de toutes sortes lancés par les barbares avaient blessé beaucoup de monde; mais, en revanche, les machines avaient été d'un grand secours pour sontenir la défense. Après la retraite des ennemis, Fabins, s'attendant à être encore attaqué le lendemain, s'était empressé de faire obstruer les portes du grand camp, à l'exception de denx, et d'ajouter un clayonnage à la palissade. Sur ces informations, César hâta sa marche, et, secondé par l'ardeur des soldats, arriva au camp avant le lever du soleil, ayant parcouru 50 milles ou 74 kilomètres en vingt-quatre heures (1).

Pendant que ces événements se passaient à Gergovia, les Éduens, trompés à leur tour par la nouvelle qu'avait répandue Litavicus, se jettent sur les citoyens romains, pillent leurs biens, tuent les uns et traînent les autres en prison. Convictolitavis pousse encore à ces violences. Le tribun militaire M. Aristins, en ronte pour rejoindre sa légion, ainsi que les marchands étrangers qui résidaient

| (1) César part à quatre heures du matin, arrive à Randan à une | heure après- |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| midi                                                           | 9 heures.    |
| Emploie en négociation de une heure à sept heures              | 6            |
| Repos pendant la nuit, de sept heures à dix heures du soir     | 3            |
| Retour précipité de Randan à Gergovia, de dix heures à quatre  |              |
| heures du matin                                                | 6            |
| Durée de l'absence de César                                    | 24           |
| 11,                                                            | 18           |

dans le pays, sont contraints de sortir de Cabillonum (Chalon-sur-Saône). On leur promet une sauvegarde; mais, à peine en chemin, ils sont assaillis et dépouillés. Ils se défendent, et leur résistance, qui dure pendant vingt-quatre heures, attire contre eux une plus grande multitude. Cependant, dès que les Éduens apprennent la soumission de leurs troupes, ils mettent tout en œuvre pour obtenir leur pardou; ils ont recours à Aristius, rejettent sur un petit nombre la cause du désordre, fout rechercher, pour les rendre, les biens pillés, confisquent ceux de Litavicus et de ses frères, et envoient des députés à César pour se justifier. Leur but, en agissant ainsi, était d'obtenir la libre disposition de leurs troupes, car la conscience de leur trahison et la crainte du châtiment les faisaient au même monient conspirer en secret avec les États voisius.

Quoique informé de ces menées, César reçut leurs députés avec bienveillance, leur déclara qu'il ue rendait pas la nation responsable de la faute de quelques-nns, et que ses sentiments pour les Éduens n'étaient pas changés. Néanmoins, comme il prévoyait une insurrection générale de la Gaule, qui l'envelopperait de tous les côtés, il songea sériensement à abandonner Gergovia, et à opérer de nonveau la concentration de toute son armée; mais il lui importait que sa retraite, causée par la seule crainte d'une défection générale, ne ressemblat pas à une fuite.

Au milicu de ces préoccupations, les assiégés lui offrireut une chance favorable dont il voulut profiter. S'étant rendu au petit camp pour visiter les travaux, il s'aperçut qu'une colline (saus doute la colline A, faisant partie du massif de Risolles, voir planche 21), dont les masses enuemies dérobaient presque la vue les jours précédents, était dégarnie de troupes. Étouné de ce chaugement, il en demanda la cause aux transfuges qui chaque jour venaient en foule se rendre à lui. Tous s'accordérent à dire, comme ses éclaireurs le lui avaient déjà rapporté, que le dos de la montagne à laquelle appartenait cette colline (croupe des hanteurs de Risolles) était presque plat, se reliait à la ville et y donnait accès par un col étroit et boisé. (Foir planches 21 et 22.) Ce point inquiétait particulièrement l'ennemi; car si les Romains, déjà maîtres de la Roche-Blanche, s'emparaient du massif de Risolles, les Gaulois se trouveraient presque entièrement investis, et ne pourraient plus sortir pour aller au fourrage. Voilà pourquoi Vercingetorix s'était décidé à fortifier ces hauteurs et y avait appelé toutes ses troupes (1).

(1) La planche 22 montre les lieux que le regard de César pouvait embrasser du sommet de la Roche-Blanche. Il ne pouvait voir ni les plateaux ni le pays situés sur les versants nord des montagnes de Gergovia et de Risolles. Aussi fallut-il que des transfuges lui fissent connaître la configuration du terrain qui s'étend au delà. Il apprit ainsi que le dos de cette dernière montagne (dorsum ejus jugi) était peu accidenté, et donnait accès à la partie occidentale de la ville (ad alteram partem oppidi) par un passage étroit et boisé (le col des Goules, qui relie Risolles à Gergovia. Voir planche 21 en C). Ce col conduisait à la porte P de l'oppidum. Les fondations en maçonnerie et les abords de cette porte ont été mis à découvert au mois de juillet 1861. On voit distinctement le large chemin qui menait de cette porte au col C. On conçoit les craintes de Vercingetorix; il redoutait que les Romains n'interdissent aux Gaulois cette sortie de l'oppidum. Ces derniers auraient été ainsi presque bloqués (pæne circumvallati), sans issue et dans l'impossibilité de se procurer les fourrages de la vallée de l'Artières, la partie nord de la ville étant d'un diffieile accès. D'après cela, les mots si alterum collem amisissent ne peuvent s'appliquer qu'an massif de Risolles, et non pas, comme plusieurs auteurs l'ont prétendu, à Montrognon ou an Puy Giroux, car la possession de ces deux pitons, détachés et assez éloignés du massif de Gergovia, n'officait aucun intérêt ni pour l'attaque ni pour la défense.

Le lieu qu'il importait aux Gaulois de fortifier était la partie DE des hauteurs de Risolles qui font face au village d'Opme, parce que des troupes ne penvent escalader le massif que par le versant occidental. Comment a-t-on pu supposer que, craignant pour le col des Goules, les Gaulois aient abandouné leur camp devant la place et soient allés se fartifier au Montrognou, à 3 kilomètres de Gergovia? Comment admettre que César, pour menacer le col, ait envoyé des troupes faire le tour de la montagne de Gergovia en passant par le nord? Comment la légion qui appuya le monvement, sans beaucoup s'avaneer, et qui se cacha dans les bois, aurait-elle pu concourir au stratageme, si la fausse

18.

D'après ces renseignements, César envoie dans cette direction, vers le milien de la nuit, plusieurs détachements de cavalerie, avec ordre de battre, à grand bruit, au pied des hauteurs de Risolles, le pays dans tous les sens. Dès le point du jour, il fait sortir du camp principal beaucoup de chevaux et de mulets déchargés de leurs bâts, et les fait monter par des muletiers, qui preunent des casques pour se donner l'apparence de cavaliers. Il leur recommande de contourner les collines, et quelques cavaliers qui leur sont adjoints ont l'ordre de se répandre au loin pour augmenter l'illusion. Enfin ils doivent tous, par un long circuit, tendre vers les lieux indiqués. Ces mouvements étaient apercus de la ville, d'où la vue plongeait sur le camp, mais à une trop grande distance pour distinguer exactement les objets. César dirige vers le même massif une légion qui, après s'être un peu avancée, s'arrête dans un fond et affecte de se cacher dans les bois (du côté de Chanonat) pour simuler une surprise. Les soupcons des Gaulois redoublent; ils portent toutes leurs forces sur l'endroit menacé. César, voyant les camps

attaque se fut faite à l'est et au nord de Gergovia, à deux lienes du camp? En passant par le sud, c'est-à-dire par le défilé d'Opme, la légion était tonjours en communication avec les camps, sur lesquels elle ponvait se replier, et le terrain conpé et boisé empéchait les Ganlois de connaître exactement l'importance de l'attaque. D'ailleurs, deux faits qui ressortent des Commentaires prouvent que les Ganlois n'étaient pas très-éloignés de l'oppidum. César voit le front du sud abandonné, et il établit ses légions à 1,200 pas de la place. Les soldats gravissent les hauteurs au pas de course; mais à peine sont-ils arrivés à l'enceinte principale, que les Gaulois, qui entendent les cris des femmes et du petit nombre de défenseurs restés dans la place (primo exaudito clamore), ont le temps d'accourir et de reponsser les Romains. Les Gaulois étaient donc à une distance d'où les cris pouvaient être entendus, et cette distance pent se mesurer par le temps que les colonnes d'assaut ont dû employer pour franchir en montant l'espace de 1,200 pas, pnisqu'ils arrivérent presque simultanément. Nons croyons qu'ils étaient à moins de 2 kilomètres de la porte O de la ville, occupés à fortifier le plateau des hauteurs de Risolles.

ennemis dégaruis, fait couvrir les insignes militaires (plumets, boncliers, etc.), baisser les étendards et passer ses troupes par petits détachements du grand camp au petit, derrière l'épaulement du double fossé de communication, de manière qu'elles ne puissent être aperçues de l'oppidum (1); il instruit de ses intentions les lieutenants placés à la tête des légions, leur recommande de veiller à ce que le soldat ne se laisse pas emporter par l'ardeur du combat ou l'espoir du butin, attire leur attention sur les difficultés du terrain : « la célérité, dit-il, pent seule permettre de les surmonter; » enfin il s'agit d'un coup de main et non d'un combat. » Ces dispositious prescrites, il donne le signal, et fait en même temps partir les Éduens du grand camp avec ordre de gravir les pentes orientales de la montagne de Gergovia pour opérer une diversion sur la droite. (Foir planche 21.)

La distance du mur de l'oppidum au pied de la montagne, où le terrain est presque plat, était de douze cents pas (1,780 mètres) suivant la ligne la plus directe; mais le trajet devenait plus long à cause des détours qu'on était obligé de faire pour adoucir la montée (\*). Vers le milieu du versant méridional, et dans le sens de sa longueur, les Gaulois, profitant des accidents du terrain, avaient, ainsi que nous l'avons dit, élevé un mur en grosses pierres, haut de six pieds, obstacle sérieux en cas d'attaque. La partie inférieure des pentes était restée libre; mais la partie supérieure, jusqu'au mur de l'oppidum, était occupée par des camps trèsresserrés. An signal donné, les Romains atteignent rapide-

<sup>(</sup>i) D'après Polyen (VIII, xxIII, 9), les soldats marcheut tête baissée pour ne pas être vus.

<sup>(9)</sup> Il y a en effet 1,780 mètres depuis le pied de la montagne où César dut rassembler ses trompes, entre la Roche-Blanche et le Puy de Marmant, jusqu'à la porte O de l'oppidum. C'est la ligne qui passe par le ravin où se trouve le village de Merdogue; à gauche et à droite le terrain est trop accidenté pour pouvoir être escalade par des troupes.

ment le mur, le franchissent, s'emparent de trois camps avec une telle promptitude, que Teutomatus, roi des Nitiobriges, surpris dans sa tente, où il reposait au milieu du jour, s'enfuit à moitié nu; il ent son cheval blessé, et n'échappa qu'avec peine aux mains des assaillants.

César, satisfait de ce succès, ordonna de sonner la retraite, et fit faire halte à la 10 légion, qui l'accompagnait (d'après l'examen du terrain, l'endroit où se tronvait César est le mamelon qui s'élève à l'ouest du village de Merdogne). (Voir planche 21, 1° position de la 10 légion.) Mais les soldats des autres légions, séparés de lui par un assez grand ravin, n'entendirent pas la trompette. Quoique les tribuns et les lientenants s'efforçassent de les retenir, entraînés par l'espoir d'une facile victoire et par le souvenir de leurs succès passés, ils ne crurent rien d'insurmontable à lenr courage et s'opiniâtrèrent à la poursuite de l'ennemi jusqu'aux murs et aux portes de l'oppidum.

Alors une immense clameur s'élève dans la ville. Les habitants des quartiers les plus reculés la croient envahie et se précipitent hors de l'enceinte. Les mères de famille jettent aux Romains, du haut du rempart, leurs objets précieux, et, le sein nu, les mains tendues et suppliantes, les conjurent de ne pas massacrer les femmes et les enfants, comme à Avaricum. Plusieurs même, se laissant glisser le long du mur, se rendent aux soldats. L. Fabins, centurion de la 8'légion, excité par les récompenses d'Avaricum, avait juré de monter le premier à l'assant; il se fait soulever par trois soldats de sou manipule, atteint le hant de la muraille, et, à son tour, les aide à y parvenir l'un après l'autre.

Cependant les Gaulois qui, on l'a vu, s'étaient portés à . l'onest de Gergovia pour élever des retranchements, entendeut les cris partis de la ville; des messages répétés leur annoncent la prise de l'oppidnm. Aussitôt ils accourent en se faisant précéder de leur cavalerie. A mesure qu'il arrive, chacun se range sous la muraille et se joint aux combattants, dont le nombre grossit à chaque instant, et les mêmes femmes qui tout à l'heure imploraient la pitié des assiégeants, excitent contre eux les défenseurs de Gergovia en étalant leurs cheveux épars à la façon gauloise et en montrant leurs enfants. Le lieu, le nombre, tout rendait la lutte inégale; les Romains, fatigués de leur course et de la durée du combat, résistaient avec peine à des troupes encore intactes.

Cette situation critique inspira des craintes à César; il ordonna à T. Sextius, laissé à la garde du petit camp, de faire sortir promptement les cohortes et de prendre position au pied de la montagne de Gergovia, sur la droite des Gaulois, afin de soutenir les Romains s'ils étaient repoussés, et d'arrêter la poursuite de l'ennemi. Lui-même, portant la 10° légion un peu en arrière (1) de l'endroit où il l'avait établie, attendit l'issue de l'affaire. (Voir planche 21, 2° position de la 10° légion.)

Lorsque la lutte était le plus acharnée, parurent tout à coup, sur le flanc droit des Romains, les Éduens qui avaient été envoyés pour opérer une diversion par un autre côté. La ressemblance de leurs armes avec celles des Gaulois causa une vive inquiétude; et, quoiqu'ils enssent l'épaule droite nue (dextris humeris exsertis), signe ordinaire des troupes alliées, on crut à une ruse de guerre. Au même moment, le centurion L. Fabius et ceux qui l'avaieut suivi sont enveloppés et précipités du haut de la mnraille. M. Petronius, centurion de la même légion, s'efforce de briser les portes, mais, accablé par le nombre, il se dévoue au salut de ses soldats et se fait tuer pour leur donner le

<sup>(</sup>i) Le général de Gœler croit avec raison qu'il faut lire regressus au lieu de progressus. La 10° légion, servant de réserve, devait, en présence d'un combat dont l'issue était incertaine, preudre position en arrière plutôt qu'en avant.

temps de rejoindre leurs enseignes. Pressés de toutes parts, les Romains sont rejetés des hauteurs après avoir perdu quarante-six centurions; cependant la 10º légion, placée en réserve sur un terrain plus uni (Foir planche 21, 3º position), arrête les ennemis trop ardeuts à la poursuite. Elle est soutenue par les cohortes de la 13º, qui étaient venues occuper un poste dominant (le Puy de Marmant), sous les ordres de T. Sextius. Dès que les Romains eurent gagné la plaine, ils se rallièrent et firent face à l'ennemi. Quant à Vercingetorix, arrivé an pied de la montagne, il n'osa pas s'avancer plus loin et ramena ses troupes dans les retranchements. Cette journée coûta à César près de sept cents hommes (°).

Le lendemain César assembla ses troupes, réprimanda leur témérité et leur soif du pillage; il leur reprocha « d'avoir voulu juger par elles-mêmes du but à atteindre comme des

(2) La partie du versant méridional de Gergovia qui fut le théâtre de la dernière bataille est nettement indiquée par le terrain méme. Cette bataille eut lieu sur tout l'espace qui s'étend en avant de la porte O de l'oppidum, but principal de l'attaque. Le ravin qui, d'après les Commentaires, empécha les légions d'entendre le signal de retraite est celui qui descend à l'ouest de Merdogne. On peut en conclure qu'à ce moment César et la 10º légion étaient à droite de ce ravin. Enfin on se rend compte sur les lieux du mouvement des Éduens. A l'est de Merdogne est un contre-fort It soudé à la montagne de Gergovia, à 40 mètres au-dessous du plateau, et présentant plusieurs terrasses successives. Tant que les Éduens qui venaient de l'est ne furent pas arrivés sur la crête de ce contre-fort, ils ne purent être aperçus des Romains qui se battaient vers Merdogne; mais, on le comprend, lorsqu'ils parment ambitement sur cette crête, et à 600 mètres sur le flanc droit des légions, leur aspect dut singulièrement surprendre des troupes qui n'attendaient pas de renforts de ce été.

Le général de Geder, sans avoir vu les lieux, a indiqué à peu près la place du camp romain, mais il ne le porte pas assez à l'onest. Il fait camper les troupes gauloises sur les quatre versants de la montagne de Gergovia. C'est sans doute l'expression circum se (VII, xxxv) qui est la cause de cette erreur. On ne saurait adurettre, en effet, que les Gaulois aient campé sur les pentes abruptes du versant nord. Le général de Geler se troupe anssi en dirigeant la fansse attaque sur Montrognon. Enfin il place le théâtre de la bataille trop à l'onest.

moyens d'attaque, et de n'avoir écouté ni le signal de la retraite, ni les exhortations des tribuns et des lieutenants; il fit ressortir tout ce que les accidents de terrain avaient causé de difficultés, enfin il leur rappela sa conduite près d'Avaricum, où, en présence d'un ennemi saus chef et sans cavalerie, il avait renoncé à une victoire certaine plutôt que de s'exposer à une perte, même légère, dans une position désavantageuse. Autant il admirait leur bravoure, que n'avaient arrêtée ni les retranchements, ni l'escarpement des lieux, ni les murailles, autant il blamait leur désobéissance et leur présomption de se croire plus habiles que leur général à peser les chances de succès et à pressentir l'issue de l'événement. Il demandait aux soldats la soumission et la discipline, non moins que la fermeté et la bravoure, et, pour relever leur moral, il ajoutait qu'il fallait imputer leur insuccès aux obstacles du terrain bien plus qu'à la valeur de l'ennemi (t). »

Observations.

VII. Dans le récit qu'on vient de lire, et qui est la reproduction presque littérale des Commentaires. César déguise un échec avec habileté. Évidemment il se flattait de prendre d'assaut Gergovia par un coup de main, avant que les Gaulois, attirés par une fausse attaque à l'ouest de la ville, eussent eu le temps de revenir la défendre. Trompé dans son espoir, il fit sonner la retraite, mais trop tard pour qu'elle pût s'exécuter en bon ordre. César ne paraît pas sincère lorsqu'il déclare avoir atteint son but au moment de l'arrivée de ses soldats au pied de la muraille. Il n'a pas dû en être ainsi, car à quoi pouvait lui servir la prise des camps presque vides de troupes, si elle ne devait pas ayoir pour conséquence la reddition de la ville elle-même? La déroute, à ce qu'il paraît, fut complète; selou les uus, César aurait

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, III.

été un instant prisonnier des Gaulois; selon les antres, il aurait perdu senlement son épée. Servius rapporte en effet cette anecdote peu compréhensible : lorsque le général romain était emmené par les Gaulois, l'un d'eux se mit à crier César, ce qui signifiait en gaulois laisse-le aller, et ainsi il échappa (1). Plutarque donne une autre version : « Les » Arvernes, dit-il, montrent encore une épée suspendue dans » un de leurs temples, qu'ils prétendent être une dépouille » prise sur César. Il l'y vit lui-même dans la suite et ne fit » qu'en rire. Ses amis l'engageaient à la reprendre, mais il » ne le voulut pas, prétendant qu'elle était devenue une » chose sacrée (2), » Cette tradition prouve qu'il était assez grand pour supporter le souvenir d'une défaite, bien différent en cela de Cicéron, que nous avons vu enlevant furtivement du Capitole la plaque d'airain on était gravée la loi qui l'avait exilé.

Gésar quitte Gergovia pour rejoindre Labienus. VIII. César, après l'échec subi devant Gergovia, persista d'autant plus dans ses projets de départ; mais, ne voulant pas avoir l'air de s'enfuir, il fit sortir ses légions et les rangea en bataille sur un terrain avantageux. Vercingetorix ne se laissa pas attirer dans la plaine; la cavalerie seule engagea le combat: il fut favorable aux Romains, qui ensuite rentrèrent au camp. Le lendemain la même épreuve se renouvela avec le même succès. Pensant avoir assez fait pour

(9) - Dans la guerre des Gaules, Cains Julius César fut surpris par un ennemi, qui l'enleva tout armé et l'emportait sur son cheval, lorsqu'un autre Gaulois, reconnaissant César, cria, comme pour l'insulter, Cœcos Cœsar! ce qui en langue gauloise veut dire laisse-le aller, làche-le, et il échappa ainsi. C'est ce que César dit lui-inême dans son Éphéméride, an passage où il parle de sa fortune. (Servius Manrus Honoratus, grammairien du v' siècle, commentaire du livre XI de l'Éncide, vers 743, II, p. 48, éd. Albert Lion.)

Les manuscrits de Servius ne portent pas tons les mêmes mots. En voici les principales variantes: Cecos, Cæsar; Cæcos ac Cæsar, et Cæsar, Cesar.

(\*) Plutarque, César, xxix.

abattre la jactance des Gaulois comme pour raffermir le courage des siens, César quitta Gergovia et se dirigea vers le pays des Éduens. Ce mouvement de retraite n'attira pas les ennemis à sa poursuite; il arriva le troisième jour (c'està-dire le second jour de marche, à partir de l'assaut de Gergovia) sur les bords de l'Allier, reconstruisit un des ponts, sans doute à Vichy, et s'empressa de passer la rivière, afin de la mettre entre lui et Vereingetorix.

Là, Viridomare et Eporedorix lui exposèrent la nécessité de leur présence chez les Éduens afin de maintenir le pays dans l'obéissance et d'y devancer Litavicus, parti avec toute la cavalerie pour le soulever. Malgré les preuves nombreuses de leur perfidie, et la pensée que le départ de ces deux chefs hâterait la révolte, il ne crut pas devoir les retenir, voulant éviter jusqu'à l'apparence de la violence ou de la crainte, Il se borna à leur rappeler les services rendus par lui à leur pays, et l'état de dépendance et d'abaissement d'où il les avait tirés pour les élever à un fraut degré de puissance et de prospérité, puis il les congédia et ils se rendirent à Noviodunum (Nevers). Cette ville des Éduens était située; sur les bords de la Loire, dans une position favorable. Elle renfermait les otages de la Gaule, les subsistances, le trésor public, presque tous les bagages du général et de l'armée, enfin un nombre considérable de chevaux achetés en Italie et en Espague, Eporedorix et Viridomare y apprirent, à leur arrivée, le soulévement du pays, la réception de Litavicus dans l'importante ville de Bibracte par Convictolitavis et une grande partie du sénat, ainsi que les démarches tentées pour entraîner leurs concitoyens dans la cause de Verciugetorix. L'occasion leur paraît propice, ils massacrent les gardiens du dépôt de Noviodunum et les marchands romains, se partagent les chevaux et l'argent, brûlent la ville, envoient les otages à Bibracte, chargent sur des bateaux tout le blé qu'ils peuvent emporter, et détruisent le reste par l'eau et le

feu; ensuite ils rassemblent des troupes dans les cuvirons, placent des postes le long de la Loire, répandent partout leur cavalerie pour intimider les Romains, leur couper les vivres, les obliger, par la disette, à se retirer dans la Narbonnaise; espoir qui semble d'autant mieux fondé que la Loire, grossie par la fonte des neiges, ne paraissait guéable en aucun endroit.

César fut informé de ces événements pendant sa marche de l'Allier vers la Loire. Jamais sa situation n'avait été plus critique. Sous le coup d'un grave échec, séparé de Labienus par une distance de plus de quatre-vingts lieues et par des pays révoltés, il était entouré de tous côtés par l'insurrection : il avait sur ses derrières les Arvernes, exaltés par le récent succès de Gergovia; sur sa gauche, les Bituriges, irrités du sac d'Avaricum; devant lui, les Éduens prêts à lui disputer le passage de la Loire. Devait-il persévérer dans son projet ou rétrograder vers la Province? Il ne pouvait se résoudre à ce dernier parti, car non-seulement cette retraite eût été honteuse et le passage des Cévennes plein de difficultés, mais il éprouvait surtout la plus vive anxiété pour Labienus et les légions qu'il lui avait confiées. Il persévéra donc dans ses premières résolutions; et, afin de pouvoir au besoin construire un pont sur la Loire avant que les forces eunemies se fussent accrues, il se dirigea vers ce fleuve à marches forcées de jour et de nuit, et arriva à l'improviste à Bourbon-Lancy (1). Bientôt des cavaliers découvrirent un gué que la nécessité fit regarder comme praticable, quoique le soldat n'eût hors de l'ean que les épaules et les bras pour porter ses armes. La cavalerie fut placée en amont afin de rompre le courant, et l'armée passa sans encombre avant que l'ennemi fût revenu de sa première surprise. César trouva le pays couvert de moissons et de troupeaux, qui

<sup>(9)</sup> De tout temps il a existé un gué à Bourbon-Lancy.

approvisionnerent largement l'armée, et se dirigea vers le pays des Sénonais (1).

Expedition de Labienas contre les Parisiens, IX. Tandis que le centre de la Gaule était le théâtre de ces événements, Labienus s'était porté avec quatre légions vers Lutèce, ville située dans une île de la Seine, oppidum des Parisieus. Après avoir laissé les bagages à Agedineum (Sens) (8) sous la garde des troupes récemment arrivées d'Italie pour remplir les vides, il suivit, à partir de Sens, la rive gauche de l'Yonne et de la Seine, voulant éviter tout cours d'eau important et toute ville considérable (9). A la

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VII, LVI.

<sup>(9)</sup> On a trouvé à Sens une balle de fronde en plomb sur laquelle sont imprinés en relief ces mots: T. LAMERUS. Cette balle fait partie de la collection du musée de Saint-Germain.

<sup>(2)</sup> MM. de Sanley et J. Quicherat ont déjà démontré d'une manière évidente que Labienne avait du suivre la rive gauche de l'Yonne en quittant Sens et qu'il passa sur la rive droite de la Seine à Melun. En effet, Labienne sur la rive droite se trouvait, comme le dit César, menacé d'un côté par les Bellovaques, de l'autre par l'armée de Cannelogène. (VII, sux.) Sur la rive opposée, au contraire, Labienne n'ent pas été placé entre les deux, puisqu'il aurait en Cannelogène en face de lui et, plus loin, les Bellovaques venant du nord.

<sup>•</sup> Un très-grand fleuve tenait les légions séparées de leur réserve et de leurs bagages. • Ce très-grand fleuve ne peut pas être la Marne, dont César ne parle même pas dans tout le cours de cette campagne : c'est évidemment la Seine, que Labienus a traversée une seule fois à Melodunun (Melun); en passant sur la rive droite, il se trouvait coupé de sa base d'opérations, qui était à Sens. — Dans l'hypothèse contraire, aucun fleuve n'aurait séparé Labienus de sa ligne de retraite; à moins d'admettre, avec Dulaure et plusieurs autres, l'identité d'Agedinenn avec Provins, ce qui n'est plus possible.

Le capitaine d'état-major Rouby a fait, sur les lieux, des reconnaissances qui pronvent qu'en partant de Seus les plus auciennes voies conduisant à Paris passaient sur la rive gauche de l'Yonne et de la Seine. D'ailleurs, les découvertes de M. Carré ont indiqué exactement la direction que prenaît la voie romaine en quittant Seus pour conduire à Paris : elle était tout entière sur la rive gauche de l'Yonne, Si le lieutenant de César avait suivi la rive droite de l'Yonne, il cut été, dès le leudemain de sou hépart, arrété par le cours de la Seine, et serait venn se heurter goutre la ville gainbise de Condate, établie

nouvelle de son approche, l'ennemi accournt en grand nombre des pays voisins. Le commandement fut confié à l'Aulerque Camulogène, élevé à cet honneur, malgré son grand âge, à cause de sa rare habileté dans l'art de la guerre. Ce chef, ayant remarqué qu'un marais très-étendu se déversait dans la Seine et rendait impraticable toute la partie du pays arrosée par l'Essonne, disposa ses troupes le long de ce marais pour en défendre le passage. (Foir planche 23.)

Labienns, arrivé sur le bord opposé, fit avancer des galeries couvertes et essaya, au moyen de claies et de terre, d'établir un chemin à travers le marais: mais, rencontrant trop de difficultés, il forma le projet de surprendre le pasage de la Seine à Melodunnin (Melun), et, une fois sur la rive droite, de marcher vers Lutèce en gagnant de vitesse l'ennemi. Il sortit donc de son camp en silence, à la troisième

dans l'angle même des deux cours d'eau, au milieu de marais peut-être infranchissables. Si quelques milliers de Gaulois avaieut occupé ces hanteurs qui ont joué un rôle si important dans la campagne de 1814, Labienus, forcé de chercher plus haut, en amont, un point de passage, aurait été considérablement détourné de son but.

On a cru à tort que la Bièvre était le marais où Labienus, dans sa marche sur la rive gauche de la Seine, avait été arrêté par l'armée ganloise. Saus compter que la Bièvre, qui coule dans un terrain calcaire, u'a dú former à ancune époque un marais capable d'arrêter une armée, comment supposer que Labienns, parveun sur ce cours d'ean, c'est-à-dire tout près de Lutèce, ent rétrogradé jusqu'à Mehm, pour marcher de là vers l'oppidum des Parisiens par la rive droite de la Seine, ce qui l'aurait obligé à faire un trajet de vingt-quatre lieues? La manœuvre de Labienus ne s'explique que par son désir de tourner la forte position de Camulogène et d'arriver plus tôt que lui à Paris. Le texte des Commentaires dit clairement que Labienus, arrété par le marais qui se déverse dans la Seine, se déroba mitamment, surprit le passage de la Seine à Melun et marcha sur Lutèce, où il arriva avant Camulogène. Pour que cette manœnvre ait réussi, le marais dont il s'agit devait nécessairement ne pas être cloigné de Melun, L'Essonne est seule dans cette condition. Le terrain qui borde cette petite rivière présente encore aujourd'hui, par sa nature, un obstacle très-sérieux pour une armée. Il est coupé d'innombrables tourbières, et c'est derrière la ligue de l'Essonne qu'en 1814 l'empereur Napoléou 1et établit l'armée pendant que l'ennemi occupait Paris.

veille (minuit), et, revenant sur ses pas, arriva à Melun, oppidum des Sénonais, situé, ainsi que Lutèce, dans une tle de la Seine. Il s'empara d'une cinquantaine de bateaux, les joignit ensemble, les chargea de soldats, et sans coup férir entra dans la place. Effrayés de cette attaque soudaine, les habitants, dont une grande partie avait répondu à l'appel de Camulogène, n'opposèrent aucune résistance. Peu de jours auparavant, ils avaient conpé le pont qui unissait l'île à la rive droite; Labienus le rétablit, le fit passer à ses troupes, et se dirigea vers Lutèce, où il arriva avant Camulogène. Il prit position vers l'endroit où est aujourd'hui Saint-Germain-l'Auxerrois. Camulogène, averti par ceux qui s'étaient enfuis de Melun, quitte sa position sur l'Essonne, retourne à Lutèce, ordonne de l'incendier et de couper les ponts, puis vient camper sur la rive gauche de la Seine, en face de l'oppidum, c'est-à-dire vers l'emplacement actuel de l'hôtel de Cluny.

Déjà le bruit courait que César avait levé le siège de Gergovia; déjà se répandait la nouvelle de la défection des Éduens et des progrès de l'insurrection. Les Gaulois répétaient à l'envi que César, arrêté dans sa marche par la Loire, avait été contraint, faute de vivres, de se retirer vers la Province romaine. A peine les Bellovaques, dont la fidélité était douteuse, enrent-ils appris le soulèvement des Éduens qu'ils rassemblèrent des troupes et se préparèrent ouvertement à la guerre.

A la nouvelle de tant d'événements contraires, Labienus sentit toute la difficulté de sa situation. Placé sur la rive droite de la Seine, il était menacé, d'un côté, par les Bellovaques, qui n'avaient qu'à passer l'Oise pour tomber sur lui; de l'autre, par Camulogène, à la tête d'une armée exercée et prête à combattre; enfin un grand fleuve, qu'il avait traversé à Melun, le séparait de Sens, où se trouvaient ses dépôts et ses bagages. Pour sortir de cette position péril-

leuse, il crut devoir changer ses plans : il renonça à tout mouvement offensif et résolut de revenir à son point de départ par un coup d'audace. Craignant, s'il reprenait le chemin qu'il avait d'abord suivi, de ne pouvoir plus franchir la Seine à Melun, parce que ses bateaux n'auraient remonté ce fleuve qu'avec peine, il se décida à surprendre le passage de la Seine en aval de Paris et à retourner à Sens par la rive gauche, en marchant sur le corps de l'armée gauloise. Vers le soir il convoqua un conseil et recommanda à ses officiers l'exécution ponctuelle de ses instructions. Il confia les bateaux qu'il avait amenés de Melun aux chevaliers romains, avec ordre de descendre la rivière à la fin de la première veille (dix heures), de s'avancer en silence l'espace de 4 milles (6 kil.), ce qui conduisait à la hauteur du village du Point-du-Jour, et de l'attendre. Les cinq cohortes les moins aguerries furent laissées à la garde du camp, et les cinq autres de la même légion reçurent l'ordre de remonter le fleuve sur la rive droite au milieu de la muit, avec tous les bagages, et d'attirer par le tumulte l'attention de l'ennemi. Des barques furent envoyées dans cette direction, ramant avec grand bruit. Lui-même, peu d'instants après, partit en silence avec les trois légions restantes, et se rendit en aval du fleuve, au lien où l'attendaient les premiers bateaux.

Lorsqu'il y fut arrivé, un violent orage lui permit d'enlever à l'improviste les postes gaulois placés sur toute la rive. Les légions et la cavalerie eurent bientôt passé la Scine avec le concours des chevaliers. Le jour commençait lorsque l'ennemi apprit presque simultanément qu'une agitation inaccoutumée régnait dans le camp romain, qu'une colonne considérable remontait le fleuve, et que du même côté se faisait entendre un grand bruit de rames; enfin, que plus loin, en aval, les tronpes franchissaient la Seine dans des bateaux. Ces nouvelles firent penser aux Gaulois que les

légions voulaient la traverser sur trois points, et que, troublées par la défection des Éduens, elles étaient décidées à se frayer de vive force un chemin par la rive gauche (1). Camulogène partagea aussi ses troupes en trois corps : il laissa l'un en face du camp romain; envoya le second, moins nombreux, dans la direction de Melodunum (4), avec ordre de régler sa marche sur celles des barques qui remontaient la Seine, et, à la tête du troisième, se porta à la rencontre de Labienus.

Au lever du soleil, les Romains avaient passé le fleuve, et l'armée ennemie parut en bataille. Labienus exhorte ses soldats à se rappeler leur ancienne valeur, tant de glorieux exploits, et à se croire, en allant au combat, sous les yeux de César, qui les a menés si souvent à la victoire; puis il donne le signal. Dès le premier choc, la 7º légion, placée à l'aile droite, enfonce les ennemis; mais à l'aile gauche, quoique la 12º légion eût transpercé de ses pilums les premiers rangs, les Gaulois se défendent avec acharnement, et pas un ne songe à fuir. Camulogène, au milieu d'eux, excite leur ardeur. La victoire était encore balancée, lorsque les tribuns de la 7º légion, informés de la position critique de l'aile gauche, portent leurs soldats sur les derrières de l'ennemi, et viennent le prendre en queue. Les barbares sont enveloppés, cependant aucun ne làche pied; tous se font tuer, et Camulogène périt avec eux. Les troupes gauloises laissées en face du camp de Labienus étaient accourues des la première nouvelle du combat, et avaient occupé une colline (probablement celle de Vaugirard); mais elles ne sou-

11.

19

<sup>(1)</sup> Nous n'avons pas reproduit ces mots, fugam parare, parce que ce passage nous a toujours paru inintelligible. Comment, en effet, les Gaulois, en voyant les Romains préts à passer la Seine de vive force, pouvaient-ils croire à une fuite de leur part?

<sup>(\*)</sup> Quelques manuscrits portent Metiosedum, version tout à fait incorrecte, suivant nous.

tinrent pas le choc des Romains victorieux, et furent entrainées dans la déroute générale; tous ceux qui ne purent trouver un asile dans les bois ou sur les hauteurs furent taillés en pièces par la cavalerie.

Après cette bataille, Labienus retourua à Agedineum; de là il se mit en route avec toutes ses troupes pour aller à la rencontre de César (1).

Les Gaulois prennent l'offensive.

X. La défection des Éduens donna à la guerre un plus grand développement. Des députés sont envoyés sur tous les points; crédit, autorité, argent, tout est mis en œuvre pour sonlever les autres États. Maîtres des otages que César leur avait confiés, les Éduens menacent de faire périr ceux qui appartiennent aux nations hésitantes. Une assemblée générale de la Gaule, convoquée à Bibracte, et où ne manquaient que les Rêmes, les Lingons et les Trévires, défère à Vercingetorix le commandement suprême, malgré l'opposition des Éduens, qui le réclament et qui, se voyant repoussés, commencent à regretter les bienfaits de César. Mais ils s'étaient prononcés pour la guerre, et n'oscnt plus se séparer de la cause commune. Eporedorix et Viridomare, jeunes gens de haute espérance, obéissent avec peine à Vercingetorix. Celui-ci exige d'abord des antres États qu'on lui livre des otages à jour fixe; ordonne que la cavalerie, forte de 15,000 hommes, se réunisse auprès de lui; déclare avoir à Bibracte assez d'infanterie, car son intention n'est pas de livrer une bataille rangée aux Romains, mais il se propose, avee une cavalerie nombreuse, d'intercepter leurs approvisionnements de grains et de fourrages. Il exhorte les Gaulois à incendier d'un commun accord leurs habitations et leurs récoltes, sacrifices bien faibles au prix de leur liberté. Ces mesures arrêtées, il demande aux Éducus et aux Ségusjaves.

<sup>(</sup> Guerre des Gaules, VII, LEIL.

limitrophes de la Province romaine, de lever 10,000 fantassins, leur envoie 800 chevanx, et donne le commandement de ces troupes au frère d'Eporedorix, avec ordre de porter la guerre chez les Allobroges. D'un autre côté, il fait marcher contre les Helviens les Gabales et les habitants des cantons arvernes limitrophes; il charge les Rutènes et les Cadurques de ravager le pays des Volces-Arécomices. En même temps il cherche à gagner secrètement les Allobroges, dans l'espérance que le souvenir de leurs anciennes luttes contre les Romains u'est pas encore effacé. Il promet à leurs chefs de l'argent, et à leur pays la souveraineté sur toute la Narbonnaise.

Pour parer à ces dangers, vingt-denx cohortes, levées dans la Province et commandées par le lieutenant Lucius César (1), devaient de tous côtés faire face à l'ennemi. Les Helviens, fidèles aux Romains, attaquèrent de leur propre monvement leurs voisins en rase campagne; mais, reponssés avec perte, et avant eu à regretter la mort de leurs chefs, entre autres celle de C. Valerius Donnotaurus, ils ne se hasardèrent plus hors de leurs murailles. Quant aux Allobroges, ils défendirent leur territoire avec ardeur en placant le long du Rhône un grand nombre de postes. La supériorité des Gaulois en cavalerie, l'interruption des communications, l'impossibilité de tirer des seconrs de l'Italie ou de la Province, engagérent César à demander aux peuples germains au delà du Rhin, soumis les années précédentes, de la cavalerie et de l'infauterie légère accoutumées à combattre cutremélées. A leur arrivée, ne tronvant pas les cavaliers assez bien montés, il leur distribua les chevaux des tribuns, même ceux des chevaliers romains et des volontaires (evocati) (2).

<sup>(1)</sup> Voir l'Appendice D.

<sup>©</sup> Guerre des Gaules, VII, axv. — On appelait evorati les anciens soldats qui, après avoir servi, revenaient volontairement dans les rangs de l'armée.

Jonction de César et de Labienus, Bataille de la Vingeanne. XI. La marche que suivit César après avoir franchi la Loire a été l'objet de nombreuses controverses. Cependant les Commentaires nous paraissent fournir de suffisantes données pour la déterminer avec précision. En abandonnant Gergovia, il avait pour but, comme il le dit lui-même, d'opérer sa jonction avec Labienus; à cet effet, il se dirigea vers le pays des Sénonais après avoir passé la Loire à Bourbon-Laucy. De son côté, Labienus, revenu à Sens, s'étant porté à sa reucontre, leur jonction a dû nécessairement s'opérer sur un point de la ligne de Bourbon-Laucy à Sens; ce point est, selon nous, Joigny. (Voir planche 19.) Campé non loin du confluent de l'Armançon et de l'Yonne, César pouvait facilement y recevoir le contingent qu'il attendait de Germanie.

L'armée romaine se composait de onze légious : la 1", prétée par Pompée, et les 6', 7', 8', 9', 10', 11', 12', 13', 14', 15' (). L'effectif de chacune d'elles devait varier de 4 à

(1) Récapitulons ici les numéros des légions employées pendant la guerre de la Gaule, L'armée de César, ainsi qu'on l'a vu, se composait en 696 de six légions, les 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°. En 697, deux nouvelles légions furent levées en Italie, la 13º et la 14º. Probablement dans l'hiver de 699 à 700, César fit venir plusieurs cohortes composées de soldats et de matelots, qui devaient servir sur la flotte, car, au retour de sa seconde expédition en Angleterre, malgré les pertes subies, il se trouvait à la tête de huit légions, plus cinq cohortes (liv. V, xxiv). Il perdit à Aduatuca une légion et demie, c'està-dire la 14º légion, plus cinq cohortes; mais en 701 trois nouvelles légions remplacèrent les cohortes perdues, dont elles doublaient même le nombre. Ces légions étaient la 11, qui fut prêtée par Pompée (Guerre des Gaules, VIII, LIV. et Lucain, Pharsale, VII, vers 218), la 15°, qui vint prendre le numéro de la légion détruite à Aduatuca (Guerre des Gaules, VI, xxxii; VIII, IV), et la 15°; cette dernière légion fut donnée plus tard à Pompée avec la 1°, pour la guerre des Parthes; elle figura dans la guerre civile et prit dans l'armée de Pompée le numéro 3. (César, Guerre civile, III, LXXXVIII.)

La 6º légion, à cause de son numéro, devait être une des plus auciennes, puisque Dion-Cassius (XXXVIII, xxvI) nous apprend que les légions étaient désignées anivant leur rang d'inscription sur les rôles de l'armée; mais, comme elle ne paraît pour la première fois qu'en 702, il est probable qu'elle était

5,000 hommes; car, si nous voyons (liv. V, XLIX) qu'au retour de Bretagne deux légions ne comptaient ensemble que 7,000 hommes, leur effectif s'accrut bientôt par les renforts considérables arrivés à l'armée des Gaules en 702 (1); la légion prétée par Pompée était de 6,000 hommes (2), et la 13', au moment de la guerre civile, avait dans ses rangs 5,000 soldats (3). César disposait donc, pendant la campagne qui se termina par la prise d'Alesia, de 50,000 légionnaires, peut-être de 20,000 archers numides ou crétois, et de 5 ou 6,000 hommes de cavalerie, dont 2,000 Germains; total, environ 75,000 hommes, sans compter les valets, qui étaient touiours très-nombreux.

restée en garnison chez les Allobroges ou en Italie. Ce qui prouve que cette légion assistait au siège d'Alesia, c'est que, après la reddition de la place, elle fut envoyée en quartiers d'hiver sur la Saône, où César la retrouva quelques mois après. (Guerre des Gaules, VIII, IV.) La distribution des troupes dans leurs quartiers d'hiver, après la prise d'Alesia, confirme le nombre des légions indiqué ci-dessus. La répartition, après le siège d'Uxellodunum, présente le même résultat, car, au livre VIII, cl. xvv, les Commentaires donnent l'emplacement de dix légions saus compter la 15°, qui, d'après le livre VIII, cl. xvv, avait été envoyée dans la Cisalpine. Ces faits sont encore répétés, liv, VIII, cl. vv.

(9) Il est clair qu'une armée ne pouvait pas rester huit années à faire la guerre sans recevoir de fréquents refiorts pour relever son effectif. Anssi, après le meurtre de Clodius, tonte la jeunesse d'Italie ayant été appelée sons les armes, César fit de nouvelles levées qui vinrent probablement grossir les rangs de ses légions, car on ne voit pas paraître de nouveaux numéros. (Guerre des Gaules, VII, 1) — De méme, quand il arriva, en 702, dans le midi de la Gaule et traversa les Cévennes, il se mit à la tête des troupes recrutées dans la Province romaine et des renforts amenés d'Italie (partem copiarum ex Provincia supplementumque quod ex Italia adduxerat in Helvios qui fines Arvernorum contingunt, convenire jubet. (Guerre des Gaules, VII, VII.) — Labienus, de son côté, laissa, lors de son expédition sur Lutéce, ses recrues en dépôt à Sens (Labienus eo supplemento quod nuper ex Italia venerat reficto). (Guerre des Gaules, VII, VII.)

<sup>(1)</sup> Plutarque, Caton, Lin.

<sup>(9)</sup> Philarque, César, xxxvi. — D'après Sextus Rufus (Festus), dans son Breniarium du 1v\* siècle, chaque légion de César était de 4,000 hommes.

La réunion de ses troupes effectuée, César chercha, avant tont, à se rapprocher de la Province romaine pour être à portée de la secourir plus facilement; il ne pouvait songer à prendre la route la plus directe, qui l'aurait conduit dans le pays des Éducus, un des fovers de l'insurrection; il était donc forcé de passer par le territoire des Lingons, qui lui étaient restés fidèles, et de se rendre en Séquanie, où Besaucon lui offrait une place d'armes importante. (Voir planche 19.) Il partit de Joigny, suivant la voie parcourue en marchant à la rencontre d'Arioviste (696) (1), et l'hiver précédent, lorsqu'il s'était transporté de Vienne à Sens. Arrivé sur l'Aube à Dancevoir, il se dirigea vers la petite rivière de la Vingeanne, traversant, disent les Commentaires, la partie extrême du territoire des Lingons (per extremos Lingonum fines) (8). Son intention était, sans doute, de franchir la Saône à Gray on à Pontailler. Après huit jours de marche environ, il vint camper sur la Vingeanne, près de Longeau, à 12 kilomêtres au sud de Langres.

Pendant que les Romains abandonnaient la Gaule soulevée pour se rapprocher de la Province, Vercingetorix avait rassemblé à Bibracte son armée, forte de plus de 80,000 hommes; elle était venue en grande partie du pays des Arvernes et comptait dans ses rangs la cavalerie fournie par tous les États. Instruit de la marche de César, il partit, à la tête de ses tronpes, pour lui barrer le chemin de la Séquanie. Passant, croyons-nous, par Arnay-le-Duc, Sombernon, Dijon, Thil-Châtel, il parvint sur les hauteurs d'Occey, de Sacquenay et de Montormentier, où il établit trois camps, à 10,000 pas (15 kil.) de l'armée romaine. (Voir planche 24.) Dans cette position, Vercingetorix interceptait les trois routes qui pouvaient conduire César vers la Saône, soit à

<sup>(1)</sup> Voir ci-dessus, page 80.

<sup>(1)</sup> Voir ci-dessus, page 99, note 2.

Gray, soit à Pontailler, soit à Chalon (1). Décidé à tenter la fortune, il convoque les chefs de la cavalerie. « Le moment » de la victoire est venu, leur dit-il; les Romains s'enfuient " dans leur Province et abandonnent la Gaule. Si cette » retraite nous délivre aujourd'hui, elle n'assure ni la paix, » ni le repos de l'avenir; ils reviendront avec de plus » grandes forces, et la guerre sera interminable. Il faut donc » les attaquer dans l'embarras de leur marche; car on les » légions s'arrêtent pour défendre leur long convoi, et elles » ne pourront pas continuer leur route, ou, ce qui est plus » probable, elles abandonnent les bagages pour ne penser » qu'à leur salut, et elles perdront ce qui leur est indispen-" sable en même temps que leur prestige. Quant à leur » cavalerie, elle n'osera certainement pas s'éloigner de la » colonne; celle des Gaulois doit montrer d'autant plus » d'ardeur que l'infanterie, rangée devant les camps, sera » là pour intimider l'ennemi. » Alors les cavaliers s'écrient : » Que chacun, par un solennel serment, jure de ne plus " revoir le toit paternel, ni sa femme, ni ses enfants, s'il

(9) Le texte fait connaître qu'il établit trois camps. Cette disposition lui était commandée par les circonstances et la configuration des lieux. Les hauteurs de Sacquenay forment, en effet, trois promoutoires, V, V, V (Foir planche 24), qui s'avancent vers le nord; la route de Dijon gravit celui de gauche, la route de Pontailler celui du centre. En établissant trois camps sur ces trois promontoires, Vercingetorix occupait chacune de ces routes avec un tiers de son armée, et il appryait sa droite à la Vingeanne.

L'armée gauloise avait là une position très-forte par elle-utôme, car, pour l'emporter, il fallait aborder des versants élevés, faciles à défendre; elle était, en outre, protégée par deux cours d'eau : l'un, la Vingeanne, qui courait sa droite; l'autre, le Badin, petit affluent de la Vingeanne, qui garantissait son front. Dans l'espace compris entre èes deux cours d'eau et la route de Dijon à Langres s'étend un tervain, messirant 5 kilomètres en tous sens, peu accidenté dans quelques parties, presque plat partout ailleurs, principalement entre la Vingeanne et la butte de Montsaugeon. Près de la route, et à l'ouest, s'élèvent des collines qui la dominent, ainsi que tout le pays, jusqu'au Badin et à la Vingeanne.

» n'a traversé deux fois les rangs ennemis! » La proposition fut adoptée avec transport, et tous prétèrent ce serment.

Le jour où Vercingetorix arrivait sur les hauteurs de Sacquenay (1), César, comme on l'a vu, campait sur la Vin-

(¹) Le champ de bataille de la Vingeanne, que M. H. Defay, de Langres, a proposé le premier, répond parfaitement à toutes les exigences de la narration latine, et, de plus, il existe des preuves matérielles, témoignages irrécusables de la Intte. Nous voulons parler des tumulus qui s'élèvent, les uns à Praultoy, les autres sur les bords de la Vingeanne, à Dardenay et Cusey, et de ceux qui, à Pressant, Rivières-les-Posses, Chamberceau et Vesvres, jalonnent, pour ainsi dire, la ligne de retraite de l'armée gauloise, sur une longueur de 12 kilomètres.

Deux de ces tumulus se voient l'un près de l'autre, entre Prauthoy et Montsaugeon. (Voir planche 24, où tous les tumulus sont indiqués.) Il y en a un près de Dardenay, trois à l'ouest de Cusey, un à Rivières-les-Posses, un autre à Chamberceau. Nous ne parlons pas de ceux que la culture a détruits, et dont les habitants se souviennent encore.

Les fouilles pratiquées récemment dans ces tunuolus ont fait découvrir des squelettes, dont plusieurs avaient des bracclets en bronze aux bras et aux jambrs, des ossements calcipés d'hommes et de chevaux, trente-sis bracclets, plusieurs cercles en fer, qui se portaient au cou, des anneaux en fer, des fibules, des fragments de plaque, des debris de poterie celtique, une épée en fer, etc.

Fait digne de remarque: les objets trouvés dans les tumulus de Rivières-les-Fosses et de Chamberceau ont une telle ressemblance avec ceux des tumhus des bords de la Viogeanne, qu'on les croirait sortis de la main du même ouvrier. Cela ne permet pas de donter que tous ces tumulus ne se rapportent à un même fait de guerre. (Plusieurs de ces objets sont déposés au musée de Saint-Germain.)

Il faut ajouter que les cultivateurs de Montsaugeon, d'Isomes et de Cusey trouvent depuis plusieurs années, en faisant des fosses de drainage, des fers à cheval enfouis à un ou deux pieds dans le sol. En 1800, lors du curage de la Vingeanne, on a extrait du gravier de la rivière, à deux ou trois pieds de profoudeur, par centaines, disent les habitants, des fers à cheval d'un métal excellent. Ils sont généralement petits et portent dans tout le pourtour une rainure, où se loge la tête du clon. Un grand nombre de ces fers out conservé leurs clous, qui sont plats, ont la tête en forme de T et sont encore garnis de leurs rivets, c'est-à-dire de la pointe qu'on replie sur la corne du pied, ce qui indique que ce ne sont pas des fers perdus, mais bien des fers d'animaux morts, dont le pied a pourri dans la terre ou dans le gravier. On a recueilli

geanne, près de Longeau, Ignorant la présence des Gaulois. il partit le lendemain en colonne de route, les légions à une grande distance l'une de l'autre, séparées par leurs bagages. Son avant-garde, arrivée près de Dommarien, put alors apercevoir l'armée ennemie. Vercingetorix épiait, pour tomber sur les Romains, le moment où ils déboucheraient. Il avait partagé sa cavalerie en trois corps, et son infanterie était descendue des hauteurs de Sacquenay pour s'établir le long de la Vingeanne et du Badin. (Voir planche 24.) Dès que l'avant-garde ennemie paraît, Vercingetorix lui barre le passage avec un des corps de cavalerie, tandis que les deux autres se montrent en bataille sur les deux ailes des Romains. Pris à l'improviste, César divise aussi sa cavalerie en trois corps, et les oppose à l'ennemi. Le combat s'engage sur tous les points; la colonne romaine s'arrête; les légions sont ameuées en ligne et les bagages placés dans les intervalles. Cette formation, où les légions étaient sans doute en colonne sur trois lignes, devait être facile à exécuter et présentait les avantages d'un carré. Partout où la cavalerie fléchit ou est trop vivement pressée, César la fait appuyer par des cohortes qu'il tire de la colonne pour les mettre en bataille (1). Par cette manœuvre il ralentit les attaques et augmente la confiance des Romains, certains d'être soutenus. Enfin les Germains auxiliaires, ayant gagné, sur la droite de l'armée romaine, le sommet

trente-deux de ces fers à cheval. L'un d'eux est frappé au milieu du cintre d'une marque qu'on rencontre quelquefois sur des objets celtiques, et qui a une certaine analogie avec l'estampage d'une plaque de cuivre tronvée dans un des tumulus de Montsaugeon.

Si I'on songe que la rencontre des deux armées romaine et gauloise ne fut qu'une bataille de cavalerie, où s'entre-choquerent vingt à vingt-cinq mille chevaux, on trouvera sans doute intéressants les faits qui viennent d'être signalés, quoiqu'ils puissent cependant se rapporter à un combat postérieur.

(¹) Nous avons adopté la version aciemque constitui jubebat, qui seule donne une interprétation raisonnable. d'une hanteur (la butte de Montsaugeon), en chassent les ennemis et ponrsuivent les fuyards jusqu'à la rivière, où Vercingetorix se tenait avec son infanterie. A la vue de cette déronte, le reste de la cavalerie gauloise craint d'être enveloppé et s'enfuit. Ce n'est plus alors qu'un carnage. Trois Éduens de distinction sont pris et amenés à César: Cotus, chef de la cavalerie, qui, dans la dernière élection, avait disputé la sonveraine magistrature à Convictolitavis; Cavarillus, qui, depuis la défection de Litaviens, commandait l'infanterie; et Eporedorix, que les Éduens avaient en pour chef dans leur guerre contre les Séquanes, avant l'arrivée de César dans la Gaule (1).

Blocus d'Alesia XII. Vercingetorix, après la défaite de sa cavalerie, se décida à la retraite; emmenant son infanterie, sans rentrer dans ses camps, il se dirigea aussitôt vers Alesia, oppidum des Mandubiens. Les bagages, retirés des camps, le snivirent sans retard (8). César fit conduire les siens sur une

<sup>(1)</sup> Ce n'était pas le même dont il est parlé pages 272, 283 et 290. (Guerre des Gaules, VII, EXVII.)

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> Les trois camps gaulois ayant été établis sur les hauteurs de Sacquenay, à 4 ou 5 kilomètres en arrière de la position occupée par l'infanterie pendant la bataille, et la ligne de retraite sur Alesia se trouvant sur la gauche, vers Pressant et Vesvres, si Vercingetorix était remonté avec ses quatre-vingt mille hommes sur les hauteurs, pour en retirer les bagages, cette opération eût exigé deux ou trois heures, pendant lesquelles Gésar aurait pu lui conper la retraite ou lui faire cessayer un désartre. En se hâtant, au contraire, de marcher inmédiatement sur Pressant, afin de prendre le chemin qui, à partir de là, venait, par Bivières-les-Fosses et Vesvres, rejoindre près d'Aujeur la grande voie de Langres à Alise, il devançait l'armée romaine, incapable, dans le désordre où elle était à ce moment, de le poursuivre sur-le-champ. C'est ce qu'il fit.

Le texte dit que Vereingetorix donna l'ordre d'enlever les bagages hors des camps en toute hâte et de les faire suivre. Si les bagages d'une armée de cent mille hommes avaient accompagne Vereingetorix sur la route parcourne par l'infanterie, on ne comprendrait pas que l'armée romaine, qui poursuivit les Gaulois taut que dura le jour, ne s'en fût pas emparée. Mais des recherches exécutées dans le pays afué entre le rhamp de bataille et Alise, en arrière des exécutées dans le pays afué entre le rhamp de bataille et Alise, en arrière des

colline voisine, sous la garde de denx légions, poursuivit l'ennemi tant que le jour le permit, lui tua environ trois mille hommes de l'arrière-garde, et campa le surlendemain devant Alesia. Après avoir reconnu la position de la ville, et profitant de la démoralisation de l'ennemi, qui, ayant placé sa principale confiance dans la cavalerie, était consterné de sa défaite, il résolut d'investir Alesia et exhorta ses soldats à supporter avec constance les travaux et les fatignes.

Alise-Sainte-Reine, dans le département de la Côte-d'Or, est, sans aucun doute, l'Alesia des Commentaires. L'examen des raisons stratégiques qui ont déterminé la marche de

hauteurs de Sacquenay, ont fait retrouver les vestiges d'une voie romaine qui, partant de Thil-Châtel, à 13 kilomètres en arrière de Sacquenay, se dirigeait, par Avelanges, sur le hancau de Palns, où elle s'embranchait avec la ronte de Langres à Alise. On pent donc admettre que Vercingetorix fit filer ses bagages sur ses derrières jusqu'à Thil-Châtel, où ils prirent la route de Palus.

La voie romaine de Laugres à Alise, qui indique sans aucun doute la direction suivie par les deux armées, a été reconnue, presque dans toute son éteudue, par le commandant Stoffel. Aujourd'hui encore, sur les territoires de Fraignot, Salives, Échalot, Poiseul-la-Grange, les habitants l'appellent Chemin des Romains ou Voie de César.

(0) On lit (Guerre des Gaules, VII, LXVIII): Altero die ad Alesiam castra fecit. Nous avons déjà cherché à établir que les mots altero die doivent se traduire par le surlendemain et non pas par le leudemain (voir ci-dessus, page 246, note 1). César a donc marché deux jours pour se rendre du champ de bataille à Alesia.

L'étude du pays confirme pleinement l'interprétation que nous donnons de l'expression altero die. En effet, an nord et à l'est d'Alise-Sainte-Reine (Alesia), à moins de deux journées de marche, le pays est tellement coupé et accidenté, qu'aneune bataille de cavalerie n'y est possible. Il conserve ce caractère jusqu'à 55 ou 60 kilomètres d'Alise, à l'est de la route de Prauthoy à Dijon, où il devient plus facile et plus ouvert. Le champ de bataille de la Vingeanne, que nous regardons comme le véritable, est à 65 kilomètres d'Alise : en supposant que, le jour de sa victoire, l'armée romaine ait poursuivi les Gaulois sur un espace de 15 kilomètres, elle aurait en à parcourir, les deux jours suivants, avant d'arriver à Alesia, une distance de 50 kilomètres, c'est-à-dire 25 kilomètres par jour.

César, la juste interprétation du texte, enfin les fouilles faites récemment, tout concourt à le prouver (1).

L'ancienne Alesia occupait le sommet de la montagne appelée aujourd'hui le mont Auxois; sur le versant occidental est bâti le village d'Alise-Sainte-Reine. (Voir planches 25 et 26.) C'est une montagne complétement isolée, qui s'élève de 160 à 170 mêtres au-dessus des vallées environnantes (erat oppidum Alesia in colle summo, admodum edito loco...). Deux rivières baignent, de deux côtés opposés, le pied de la montagne : ce sont l'Ose et l'Oserain (cujus collis radices duo duabus ex partibus flumina subluebant). A l'ouest du mont Auxois s'étend la plaine des Lanmes, dont la plus grande dimension entre le village des Laumes et celui de Pouillenay est d'environ 3,000 pas ou 4,400 mètres (ante oppidum planities circiter millia passuum III in longitudinem patebat). De tous les autres côtés, à une distance variant de 1,100 à 1,600 mètres, s'élève une ceinture de collines dont les plateaux out une même hauteur (reliquis ex ounibus partibus colles, mediocri interjecto spatio, pari altitudinis fastigio oppidnin cingebant).

Le sommet du mont Auxois a la forme d'une ellipse longue de 2,100 mètres, et large de 800 mètres sur son plus grand diamètre. En comprenant les premiers contre-forts qui entourent le massif principal, on trouve une superficie de 1 million 400,000 mètres carrés, dont 973,100 mètres pour le plateau supérieur et 400,000 mètres pour les terrasses et contre-forts. (Foir planche 25.) La ville paraît avoir couronné en entier le plateau (4), que des rochers escarpés protégent contre toute attaque de vive force.

<sup>(!)</sup> Nons appelons surtout l'attention du lecteur sur les nombreuses monnaies romaines et gauloises trouvées dans les fossés du camp D, et dont la nomenclature est renvoyée à l'Appendice C, à la fin de ce volume.

<sup>(9)</sup> Près du sommet ouest de la montagne jaillissent deux fontaines abondantes; il en existe une autre sur le côté est. Il était facile avec ces sources

Cet oppidum semblait ne pouvoir être réduit que par un investissement complet. Les troupes gauloises couvraient, au pied de la muraille, tous les versants de la partie orientale de la montagne; elles y étaient protégées par un fossé et par un mur en pierre sèche de six pieds d'élévation. César établit ses camps dans des positions favorables, l'infanterie sur les hanteurs, la cavalerie près des cours d'eau. Ces camps et vingt-trois redoutes ou blockhaus (1) formaient une ligne d'investissement de 11,000 pas (16 kil.) (8). Les redoutes étaient occupées le jour par de petits postes pour empêcher toute surprise; la nuit de forts détachements y bivouaquaient.

Les travaux étaient à peiue commencés qu'il se livra un combat de cavalerie dans la plaine des Laumes. L'engagement fut très-vif de part et d'autre. Les Romains fléchissaient, quand César envoya les Germains à leur aide et mit les légions en bataille devant les camps, afin que l'infanterie de l'ennemi, tenue en respect, ne pôt aller au secours de sa cavalerie. Celle des Romains reprit confiance en se voyant appuyée par les légions. Les Gaulois, forcés de fuir, s'embarrassèrent par leur propre nombre et se pressèrent anx ouvertures, trop étroites, laissées à la muraille de pierre sèche. Poursnivis avec acharnement par les Germains jusqu'aux fortifications, les uns furent tués, les antres, abandonnant leurs chevaux, essayèrent de traverser le fossé et de franchir le mur. César alors fit avancer un peu les légions

de créer, comme à Gergovia, de vastes abreuvoirs pour les bestiaux. On voit d'ailleurs sur le plateau des traces manifestes d'un grand nombre de puits, de sorte qu'il est évident que l'eau n'a jamais manqué aux assiègés, saus compter qu'ils ont toujours pu descendre jusqu'aux deux rivières.

<sup>(1)</sup> Nous croyons que ces castella étaient des redoutes palissadées ayant un réduit semblable aux blockhaus en bois représentés sur la colonne Trajane; souvent même ces réduits composaient à eux seuls le castellum.

<sup>(9)</sup> Ce u'était pas, comme on le remarquera, la contrevallation qui avait 11,000 pas d'étendue, mais la ligne d'investissement.

établies devant ses retranchements. Ce mouvement porta le trouble jusque dans le camp gaulois. Les troupes qu'il renfermait craignirent une attaque sérieuse, et de toute part on cria aux armes. Quelques-uus, frappés d'effroi, se précipitèrent dans l'oppidum; Vercingetorix se vit obligé d'en faire fermer les portes, de penr que le camp ne fût abandonné. Les Germains se retirèrent après avoir tué beauconp de cavaliers et pris un grand nombre de chevaux.

Vercingetorix résolut de renvoyer de nuit toute sa cavalerie avant que les Romains eussent achevé l'investissement de la place. Il recommande aux cavaliers, à leur départ, d'aller chacun dans son pays et d'y recruter les hommes en état de porter les armes; il leur rappelle ses services, les conjure de songer à sa sûreté et de ne pas le livrer en proie aux ennemis, lui qui a si bien mérité de la liberté commune; leur indifférence entraînerait avec sa perte celle de 80,000 hommes d'élite. Tont bien calculé, il n'a que pour un mois de vivres; il pourra, en les ménageant, tenir quelque temps de plus. Après ces recommandations, il fait partir sa cavalerie en silence, à la seconde veille (neuf heures). Il est probable qu'elle s'échappa en remontant les vallées de l'Ose et de l'Oserain. Ensuite il ordonne, sous peine de mort, de lui apporter la totalité des approvisionnements de blé. Il répartit par tête le nombreux bétail rassemblé par les Mandubieus; mais, quant au grain, il se réserve de le distribuer peu à peu et par petites quantités. Tontes les troupes campées en dehors rentrent dans l'oppidum. C'est par ces dispositions qu'il se prépare à attendre les secours de la Gaule et à sontenir la guerre.

Dès que César fut instruit de ces mesures par les prisonniers et les transfuges, il prit le parti de construire des lignes de contrevallation et de circonvallation, et adopta le genre de fortifications suivant : il fit d'abord creuser, dans la plaine des Laumes, un fossé large de 20 pieds, à

parois verticales, c'est-à-dire aussi large dans le fond qu'an niveau du sol (Voir planches 25 et 28), pour empêcher que des lignes si étendues, et si difficiles à garnir de soldats sur tout leur développement, ne fussent attaquées de nuit, à l'improviste, et afin de protéger pendant le jour les travailleurs contre les traits de l'ennemi. A quatre cents pieds en arrière de ce fossé il établit la contrevallation. Il fit ouvrir ensuite deux fossés de 15 pieds de large, aussi profonds l'un que l'autre (1), et remplir le fossé intérienr, c'està-dire le plus rapproché de la ville, d'eau dérivée de la rivière l'Oscrain. Derrière ces fossés il éleva un rempart et une palissade (aggerem ac vallum) ayant ensemble 12 pieds de hant. Contre celle-ci on appliqua un clayonnage avec créneaux (loricam pinnasque); de fortes branches fourchues placées horizontalement à la jonction du clayonnage et du rempart, devaient rendre l'escalade plus difficile. (Voir planche 27.) Il établit enfin, sur toute cette partie de la contrevallation, des tours espacées entre elles de 80 pieds.

Il fallait à la fois travailler à des fortifications étendues, et aller chercher du bois et des vivres, de sorte que ces corvées lointaines diminuaient sans cesse l'effectif des combattants; aussi les Gaulois essayaient-ils souvent d'inquiéter les travailleurs et faisaient de vigoureuses sorties par plusieurs portes à la fois. César jugea nécessaire d'augmenter la force des ouvrages, afin de pouvoir les défendre avec moins de monde. Il fit prendre des arbres on de grosses branches dont les extrémités furent amincies et taillées en pointe (\*); on les plaça dans un fossé de 5 pieds de profondeur; pour qu'on ne pât les arracher, on les lia ensemble à la partie inférieure; l'autre partie, garnie de branches, dépassait le sol. Il y en avait cinq rangs, contigus et entre-

<sup>(</sup>i) Eadem altitudine. - Voir paragraphe XIII, Détails sur les fouilles d'Alise, page 319.

Dolabratis, amincies, et non delibratis, écorcées.

lacés; quiconque s'y engageait se blessait à leurs pointes aiguës; on les appelait cippi. En avant de ees sortes d'abatis on creusa des trons de lonp (scrobes), fossés tronconiques, de 3 pieds de profondeur, disposés en quinconce. Au centre de chaque tron était planté un pieu roud, de la grosseur de la cuisse, durci an fen et pointu par le hant; il ne dépassait le sol que de quatre doigts. Pour consolider ces pieux on les entourait à la base d'un pied de terre fortement foulée; le reste de l'excavation était reconvert de ronces et de broussailles, qui cachaient le piége. Il y avait huit rangs de trons, à trois pieds de distance l'un de l'autre; on les appelait lis (lilia), à cause de leur ressemblance avec la fleur de ce nom. Eufin en avant de ces défenses furent plantés, jusqu'à ras de terre, des piquets d'un pied de long, sur lesquels on enfonca des fers en forme d'hameçons. On placa partout, et très-près l'une de l'autre, ces sortes de chaussetrapes qu'on nommait stimuli (1).

Ce travail achevé, César fit creuser des retranchements à pen près semblables, mais du eôté opposé, pour résister aux attaques du dehors. Cette ligne de circonvallation de quatorze milles de circuit (21 kil.) avait été tracée sur le terrain le plus favorable en se conformant à la nature des lieux. Si la cavalerie gauloise ramenait une armée de secours, il voulait par là empéeher celle-ci, quelque nombreuse qu'elle fût, d'euvelopper les postes établis le long de la contrevallation. Afin d'éparguer aux soldats les dangers qu'ils auraient courus en sortant des camps, il ordonna que chacnu se pourvût de vivres et de fourrages pour trente jours. Malgré cette précaution, l'armée romaine souffrit de la disette (9).

<sup>(1)</sup> On a retrouvé dans les fouilles d'Alise cinq stimuli, dont le dessin est figuré planche 27. Les noms nouveaux que donnèrent les soldats de César à ces défenses accessoires prouvent qu'elles étaient employées pour la première fois.

<sup>(\*)</sup> Cela ressort d'un passage de la Guerre civile, III, xivii.

Pendant que César prenaît ces dispositions, les Gaulois, ayant convoqué, probablement à Bibracte, une assemblée de leurs priucipaux chefs, décidèrent, uon de réunir tous les hommes en état de porter les armes, comme le voulait Vercingetorix, mais d'exiger de chaque peuple un certain contingeut, car ils redoutaient la difficulté de nourrir une multitude aussi grande et aussi confuse, et d'y maintenir l'ordre et la discipline. Les différents États fureut requis d'envoyer des contingents dont le total devait s'élever à 283,000 hommes; en réalité, il ne dépassa pas 240,000. La cavalerie se composait de 8,000 chevaux (°).

|         | _                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283,000 | )                                                                                             |
| 30,000  | )<br>—                                                                                        |
|         |                                                                                               |
|         |                                                                                               |
|         |                                                                                               |
|         |                                                                                               |
| 3,000   |                                                                                               |
| ,       |                                                                                               |
| 9 000   |                                                                                               |
| 4,000   |                                                                                               |
| 4       |                                                                                               |
| ,       |                                                                                               |
| 35 000  |                                                                                               |
|         |                                                                                               |
| 52,000  |                                                                                               |
| 39 000  |                                                                                               |
| 10,000  |                                                                                               |
| ,       |                                                                                               |
|         |                                                                                               |
| 79 000  |                                                                                               |
| 35,000  |                                                                                               |
|         |                                                                                               |
| ,       |                                                                                               |
| 35,000  | hommes                                                                                        |
|         | 35,000<br>35,000<br>72,000<br>10,000<br>32,000<br>35,000<br>5,000<br>5,000<br>6,000<br>30,000 |

Les Bellovaques refusèrent leur contingent, déclarant vouloir faire la guerre en leur nom, à leur gré, sans se sonmettre aux ordres de personne. Cependant, à la prière de Commius, leur hôte, ils envoyèrent 2,000 hommes.

Ce même Commins, on l'a vu, avait, les années précédentes, rendu à César, en Bretagne, de signalés services. En récompense, son pays, celui des Atrébates, affranchi de tout tribut, avait recouvré ses priviléges, et obtenn la suprématic sur les Morins. Mais tel était alors l'entrainement des Ganlois pour reconquérir lenr liberté et leur ancienne gloire, que les sentiments de reconnaissance et d'amitié s'effacérent de leur souvenir, et tous se vouèrent corps et âme à la guerre.

Le recensement et la revue des troupes eurent lieu sur le territoire des Éduens. On nomma les chefs : le commandement général fut donné à l'Atrébate Commius, aux Éduens Viridomare et Eporedorix, et à l'Arverne Vercassivellannus, consin de Vercingetorix. On leur adjoignit des délégués de chaque pays, qui formaient un conseil de direction pour la guerre. Ils se mirent en marche vers Alesia pleins d'ardeur et de confiance : chacun était convaincu que les Romains reculeraient à la seule vue de forces si imposantes, lorsque surtout ils se trouveraient menacés à la fois et par les sortics des assiègés, et par une armée extérieure puissante en infanterie et en cayalerie.

Cependant le jour où les assiégés attendaient du secours venait d'expirer, les vivres étaient consommés; ignorant d'ailleurs ce qui se passait chez les Éduens, ils s'assemblèrent pour délibérer sur une résolution suprème. Les opinions se partagèrent: les uns conseillaient de se rendre, d'autres de faire une sortie, avant que la vigueur de tous fût épuisée. Mais Critognatus, Arverne distingné par sa naissance et son crédit, dans un discours d'une singulière et effrayante atrocité, proposa à ses concitoyens de snivre

l'exemple de leurs ancêtres, qui, lors de la guerre des Cimbres, enfermés dans leurs forteresses et en proie à la disette, mangèrent les hommes hors d'état de porter les armes plutôt que de se rendre. Les avis recueillis, il fut décidé que celui de Critognatus ne serait adopté qu'à la dernière extrémité et qu'on se bornerait, pour le moment, à renvoyer de la place toutes les bouches inutiles. Les Mandubiens, qui avaient reçu dans leurs murs l'armée gauloise, furent forcés d'en sortir avec leurs femmes et leurs enfants. Ils s'approchèrent des lignes romaines, supplièrent qu'on les prit pour esclaves et qu'on leur donnât du pain. César mit des gardes le long du vallum, et défendit de les recevoir.

Enfin apparaissent devant Alesia Commius et les autres chefs, suivis de leurs troupes; ils s'arrêtent sur une colline voisine, à mille pas à peine de la circonvallation (la colline de Mussy-la-Fosse). Le lendemain ils font sortir la cavalerie de leur camp; elle couvrait toute la plaine des Laumes. Leur infanterie s'établit à quelque distance sur les hautenrs. Du plateau d'Alesia on dominait la plaine. A la vue de l'armée de secours, les assiégés se rassemblent, se félicitent, se livrent à la joie, puis ils se précipitent hors de la ville, comblent le premier fossé avec des fascines et de la terre, et tous se préparent à une sortie générale et décisive.

César, obligé de faire face à la fois de deux côtés, disposa son armée sur les deux lignes opposées des retranchements, et assigna à chacun son poste; il ordonna ensuite à sa cavalerie de quitter ses campements et d'eugager le combat. De tous les camps placés sur le sommet des colliues environnantes, la vue s'étendait sur la plaine, et les soldats, l'esprit en suspens, attendaient l'issue de l'événement. Les Gaulois avaient mêlé à leur cavalerie un petit nombre d'archers et de soldats armés à la légère, pour la soutenir si elle pliait, et arrêter le choc des cavaliers ennemis. Bon nombre de ces derniers, blessés par ces fantassins jusque-là inaperçus,

20.

furent contraints de quitter la mêlée, Alors les Gaulois, confiants dans leur supériorité numérique, dans la valeur de leur cavalerie, se crurent certains du succès; et de toutes parts, du côté des assiégés comme de celui de l'armée de secours, s'éleva une clameur immense pour encourager les combattants. L'action se passait en présence de tons, nul trait de courage ou de lâcheté ne demenrait inconnu ; chacun était excité par le désir de la gloire et la crainte du déshonneur. Depuis midi jusqu'au concher du soleil, la victoire paraissait incertaine, lorsque les Germains à la solde de César, formés en escadrons serrés, chargèrent l'ennemi et le culbutérent; dans sa fuite, il abandonna les archers, qui furent enveloppés; alors, de tous les points de la plaine, la cavalerie se mit à poursuivre les Gaulois jusqu'à leur camp, sans leur laisser le temps de se rallier. Les assiégés qui étaient sortis d'Alesia y rentrérent consternés et désespérant presque de leur salut.

Après un jour employé à faire une grande quantité de fascines, d'échelles et de harpons, les Gaulois de l'armée de secours quittérent leur camp en silence vers le milieu de la nuit, et s'approchèrent des ouvrages de la plaine. Puis tout à coup, poussant des cris pour avertir les assiégés, ils jettent leurs fascines afin de combler le fossé, attaquent les défenseurs du vallum à coups de frondes, de flèches et de pierres, enfin préparent tout pour un assant. En même temps Vercingetorix, entendant les cris du dehors, donne le signal avec la trompette, et s'élance suivi des siens hors de la place. Les Romains prennent dans les retranchements les postes assignés précédemment, ils répandent le trouble parmi les Gaulois en leur lancant des balles de plomb, des pierres d'une livre, et en se servant des épieux disposés d'avance dans les ouvrages; les machines font pleuvoir sur l'ennemi une foule de traits. Comme on se battait dans l'obscurité, les boucliers devenant iuntiles, il y ent dans les deux armées beaucoup

de blessés. Les lientenants M. Antoine et C. Trebonius, anxquels était confiée la défense des points menacés, sontenaient les tronpes trop vivement pressées, au moyen de réserves tirées des redoutes voisines. Tant que les Gaulois se tinrent loin de la circonvallation, la multitude de leurs projectiles leur donna l'avantage; mais, en s'avançant, les uns s'embarrassérent tout à conp dans les stimuli, les antres tombérent meurtris dans les scrobes, d'autres cufin furent transpercés par les lourds pilums usités dans les sièges, et qui étaient lancés du haut du vallum et des tours. Ils eurent beaucoup de monde hors de combat, et ne réussirent nulle part à forcer les ligues romaines. Cependant, lorsque le jour commença à poindre, ils se retirèrent, craignant d'être pris en flanc (côté droit) par une sortie des camps établis sur la montagne de Flavigny. De leur côté les assiégés, après avoir perdu un temps précienx à transporter leur matériel d'attaque, et à faire des efforts pour combler le premier fossé (celni qui avait 20 pieds de large), apprirent la retraite de l'armée de secours avant d'être parvenus au véritable retranchement. Cette entreprise ayant avorté comme l'autre, ils rentrèrent dans la ville.

Ainsi repoussés deux fois avec grande perte, les Gaulois de l'armée de secours délibérèrent sur le parti à prendre. Ils interrogèrent les gens du pays, qui leur firent connaître la position et le genre de détense des camps romains placés sur les hauteurs. An nord d'Alesia était une colline (le mont Réa) qui n'avait pas été renfermée dans les lignes, parce que celles-ci auraient eu un trop grand développement; par suite, le camp, nécessaire de ce côté, avait dû être établi sur une pente, dans une position désavantageuse (Voir planche 25, camp D); les lieutenants C. Antistins Reginus et C. Caninius Rebilus l'occupaient avec deux légions. Les chefs ennemis résolurent de l'assaillir avec une partie de lenrs tronpes tandis que l'antre se porterait dans la plaine

des Laumes contre la circonvallation. Ce plan arrêté, ils font reconnaître les lieux par leurs éclaireurs, règlent secrètement entre cux les moyens d'exécution, et décident qu'à midil'attaque aura lieu. Ils choisissent soixante mille hommes parmi les nations les plus renommées pour leur valeur. Vercassivellaunus, l'un des quatre chefs, est mis à leur tête. Ils sortent à la première veille, vers la tombée de la nuit, et se dirigent, par les hanteurs de Grignon et par Fain, vers le mont Réa, y arrivent au point du jour, se eachent daus les plis de terrain, au nord de cette colline, et se reposent de la fatigue de la nuit. A l'heure convenue, Vercassivellaunus descend les pentes et se précipite sur le camp de Reginus et de Rebilus; au même moment, la cavalerie de l'armée de secours s'approche des retrauchements de la plaine, et les autres troupes se portent en avant.

Lorsque, du haut de la citadelle d'Alesia, Vereingetorix aperçut ces mouvements, il quitta la ville emportant les perches, les petites galeries couvertes (musculos), les gaffes (falces) (1), tout ce qui avait été préparé pour une sortie, et se dirigea vers la plaine. Une lutte acharnée s'engage; partout on tente les plus grands efforts, et les Gaulois se précipitent partout où la défense paraît plus faible. Disséminés sur des lignes étendues, les Romains ne défendent qu'avec peine plusieurs points en même temps, et sont obligés de faire face à deux attaques opposées. Combattant pour ainsi dire dos à dos, chacun est troublé par les eris qui s'élèvent et par la pensée que son salut dépend de ceux qui sont derrière lui; « il est dans la nature humaine, dit César, d'être n frappé plus vivement du danger qu'on ne voit pas (6). »

<sup>(1)</sup> Voir ci-dessus, page 128, note.

<sup>(9)</sup> Ce passage prouve clairement que l'armée de secours attaqua aussi la circonvallation de la plaine. En effet, comment admettre que sur 240,000 hommes il n'y en ait eu que 60,000 d'employés? Il résulte du récit des Commentaires que, parmi cette multitude de peuplades différentes, les chefs choisirent les

Sur les versants nord de la montagne de Flavigny (au point marqué J. C. planche 25), César avait choisi le lieu le plus convenable pour observer chaque incident de l'action, et envoyer des secours aux endroits les plus menacés. Des deux côtés on était convaincu que le moment des efforts suprêmes était arrivé. Si les Gaulois ne forcent pas les lignes, ils n'ont plus d'espoir de salut; si les Romains l'emportent, ils atteignent le terme de leurs travaux. C'est surtout aux retranchements situés sur les pentes du mont Réa que les Romains courent le plus grand danger, car la position dominante de l'ennemi lui donne un immense avantage (iniquum loci ad declivitatem fastigium, magnum habet momentum). Une partie des assaillants lance des traits; une autre s'avance formant la tortue; des troupes fraîches relèvent sans cesse les soldats fatigués. Tous s'empressent à l'envi de combler les fossés, de rendre inutiles, en les couvrant de terre, les défenses accessoires, et d'escalader le rempart. Déjà les armes et les forces manquent aux Romaius. Informé de cette situation, César envoie Labienus à leur secours, avec six cohortes, et lui ordonne, si les troupes ne peuvent se maintenir derrière les retranchements, de les en retirer et de faire une sortie, mais seulement à la dernière extrémité. Labienus, campé sur la montagne de Bussy, descend des hauteurs pour se porter vers le lieu du combat. César, passant entre les deux lignes, se rend dans la plaine, où il encourage les soldats à tenir ferme, car ce jour, cette heure, décideront s'ils doivent recueillir le fruit de leurs précédentes victoires.

Pendant ce temps les assiégés, ayant renoncé à forcer les redoutables retranchements de la plaine, se dirigent contre les ouvrages situés au bas des hauteurs escarpées de la

hommes les plus courageux pour en former le corps de 60,000 hommes qui opéra le mouvement tournant; les autres, pen aguerris et pen redoutables, lancés contre les retranchements de la plaine, furent facilement repoussés. montagne de Flavigny, et y transportent tout leur matériel d'attaque; ils chassent par une grêle de traits les soldats romains qui combattent du hant des tours; ils comblent les fossés de terre et de fascines, s'onvrent un passage, et, an moyen de gaffes, arrachent le clayonnage du parapet et la palissade. Le jenne Brutns y est d'abord envoyé avec plusieurs cohortes, puis le licuteuant C. Fabins avec sept autres; eufin, l'action devenant plus vive, Gésar acconrt hii-même avec de nouvelles réserves.

Le combat rétabli et les ennemis repoussés, il se dirige vers l'endroit où il avait envoyé Labienns, tire quatre cohortes de la redoute la plus rapprochée, ordonne à une partie de la cavalerie de le suivre, à l'autre de faire un détour en dehors des lignes et de prendre l'ennemi à revers, en sortant du camp de Grésigny. De son côté, Labienus, voyant que ni les fossés ni les remparts ne peuvent arrêter l'effort des Gaulois, rallie trente-neuf cohortes venues des redoutes voisines, que le hasard lui présente, et avertit César que, d'après ce qui était convenu, il va faire une sortie (1). César hâte sa marche pour prendre part au combat. Aussitôt que, des hauteurs où ils se trouvent, les légionnaires reconnaissent leur général à la couleur du vêtement qu'il avait coutume de porter dans les batailles (le paludamentum conleur de pourpre)(3), et l'apercoivent suivi de cohortes et de détachements de cavalerie, ils sortent des retranchements et commencent l'attaque. Des cris s'élèvent de part et d'antre et sont répétés du vallum aux autres

<sup>(1)</sup> D'après Polyen (VIII, xxIII, 11), Gésar, pendant la nuit, détacha trois mille légionnaires et toute la cavalerie pour prendre l'ennemi à revers.

<sup>(\*) -</sup> Gésar (à Alexandrie) se trouva fort embarrassé, étant chargé de ses vétements de pourpre, qui l'empéchaient de nager. - (Xiphilin, Jules César, p. 26.) — - Crassus, au lieu de paraître devant ses troupes avec un pubulumentum couleur de pourpre, comme c'est l'usage des généraux romains.... - (Plutarque, Crassus, xxviit.)

ouvrages. Lorsque César arrive, il voit les lignes abandonnées, et le combat se livrant dans la plaine de Grésiguy, sur les bords de l'Ose. Les soldats romains rejettent le pilum et mettent l'épée à la main. En même temps la cavalerie du camp de Grésigny paraît sur les derrières de l'ennemi; d'autres cohortes approchent. Les Gaulois sont mis en déroute, et, en fuyant, rencontrent la cavalerie, qui fait d'eux un grand carnage. Sedulius, chef et prince des Lémovices, est tué; l'Arverne Vercassivellaunus est fait prisonier. Soixante et quatorze enseignes sont apportées à César. De tonte cette armée si nombreuse peu de combattants rentrèrent au camp sains et saufs.

Témoins, du haut des murs, de cette sanglante défaite, les assiégés désespérèrent de leur salut et firent rentrer les troupes qui attaquaient la contrevallation (6). A la suite de ces échecs, les Gaulois de l'armée de secours s'enfuirent de leur camp, et, si les Romains, forcés de défendre tant de points à la fois et de s'aider mutuellement, n'eussent été accablés par les travaux de toute une journée, la masse entière des ennemis pouvait être anéantie. Vers le milieu de la nuit la cavalerie euvoyée à leur poursuite atteiguit l'arrière-garde; une grande partie fut prise ou tuée, les autres se dispersèrent pour regagner leurs pays.

Le lendemain Vercingetorix convoque un conseil. Il déclare qu'il n'a pas entrepris cette guerre par intérêt personnel, mais pour la cause de la liberté de tous. « Puisqu'il faut céder au sort, il se met à la discrétion de ses concitoyens, et leur offre d'être livré mort ou vivant aux Romains pour les apaiser. » Aussitôt on députe vers César, qui exige que les armes et les chefs lui soient remis. Il prend place

<sup>(1) «</sup> Les habitants d'Alesia désespérèrent de leur salut lorsqu'ils virent les soldats romains rapporter de tous côtés dans leur camp une innuena quantité de boucliers garnis d'or et d'argent, des cuirasses souillées de sang, de la vaisselle et des teutes gauloises. « (Plutarque, Césur, xxx.)

devant son camp, à l'intérieur des retrauchements; les chefs sont amenés, les armes sont déposées, et Vercingetorix se rend au vainqueur. Ce vaillant défenseur de la Gaule arrive à cheval, revêtu de ses plus belles armes, fait le tour du tribunal de César, met pied à terre, et, déposant son épée et ses insignes militaires, il s'écrie : « Tu as vaincu un brave, » toi, le plus brave de tous (1)! » Les prisonniers fureut distribués par tête à chaque soldat, à titre de butin, excepté les vingt mille qui appartenaient aux Éduens et aux Arvernes, et que César leur rendit, dans l'espoir de ramener ces peuples à sa cause.

Voici comment Dion-Cassius raconte la reddition du chef gaulois : « Après cette défaite, Vercingetorix, qui n'avait » été ni pris ni blessé, pouvait fuir; mais, espérant que » l'amitié qui l'avait uni autrefois à César lui ferait obtenir » grâce, il se rendit auprès du proconsul, sans avoir fait » demander la paix par un héraut, et parut soudainement » en sa présence, au moment où il siégeait sur son tribunal. » Son apparition inspira quelque effroi, car il était d'une » haute stature, et il avait un aspect fort imposant sous les " armes. Il se fit un profond silence; le chef gaulois tomba » aux genoux de César, et le supplia, en lui pressant les » mains, sans proférer une parole. Cette scène excita la pitié » des assistants, par le souvenir de l'ancienne fortune de » Vercingetorix, comparée à son malheur présent. César, » au contraire, lui fit un crime des souvenirs sur lesquels » il avait compté pour son salut. Il mit sa lutte récente en » opposition avec l'amitié qu'il rappelait, et par là fit res-» sortir plus vivement l'odieux de sa conduite. Aussi, loin » d'être touché de son infortune en ce moment, il le jeta sur-» le-champ dans les fers, et le fit mettre plus tard à mort,

<sup>(\*)</sup> Florus, III, x, 26. — D'après Plutarque (César, xxx), Vercingetorix, après avoir déposé sea armes, serait allé s'asseoir en silence au pied du tribunal de César.

» après en avoir orné son triomphe. » En agissant ainsi, César crut obéir à la raison d'État et aux coutumes cruelles de l'époque. Il est à regretter pour sa gloire qu'il n'ait pas usé, à l'égard de l'illustre chef gaulois, de la même clémence qu'il montra pendant la guerre civile envers les vaincus, ses concitoyens.

Ces événements accomplis, César se dirigea vers le pays des Éduens et recut leur soumission. Là il rencontra des envoyés des Arvernes, qui promirent de déférer à ses ordres; il exigea d'eux un grand nombre d'otages. Ensuite il mit ses légions en quartiers d'hiver : T. Labienus, avec deux légions et de la cavalerie, chez les Séquanes, Sempronius Rutilus lui fut adjoint; C. Fabius et L. Minucius Basilus, avec deux légions, chez les Rèmes pour les protéger contre les Bellovaques, leurs voisins; C. Antistius Reginus chez les Ambluarètes; T. Sextius chez les Bituriges; C. Caninius Rebilus chez les Rutenes, chacun avec une légion. Q. Tullius Cicéron et P. Sulpicius furent établis à Cabillonum (Chalon) et à Matisco (Macon), dans le pays des Éduens, sur la Saône, pour assurer les vivres. César résolut de passer l'hiver à Bibracte (1). Il annonça ces événements à Rome, où l'on décréta vingt jours de publiques actions de grâces.

(i) Guerre des Gaules, VII, xc. — En confrontant les données du VIII livre avec celles du VIII , on obtient les résultats suivants :

| En Franche-Comté, Labienus avec la 7° et la 15° 2 légions.      |
|-----------------------------------------------------------------|
| Dans le pays de Reims, Fabius et Basilus avec la 8° et la 9°. 2 |
| Entre Loire et Allier, Reginus avec la 11                       |
| Dans le Berry, Sextius avec la 13°                              |
| Dans le Rouergue, Rebilus avec la 11                            |
| A Mácon, Tullius Cicéron avec la 6                              |
| A Chalon, Sulpicius avec la 14                                  |
| A Bibracte, Marc-Antoine avec la 10° et la 12° 2                |
|                                                                 |

Détails sur les fouilles opérées à Alise. XIII. Les fouilles exécutées autour du mont Auxois, de 1862 à 1865, ont fait retrouver, sur presque tous les points, les fossés des retranchements romains. En voici le résultat :

CAMPS. César déboucha sur Alesia par la montagne de Bussy (Foir planche 25), et il répartit son armée autour du mont Auxois : les légions campèrent sur les hauteurs, la cavalerie fut établie dans les parties basses, près des cours d'eau.

Il y avait quatre eamps d'infanterie, dont deux, A et B, sur la montagne de Flavigny. Leur forme dépend de la coufiguration du sol : ils étaient tracés de façon que les retranchements dominassent, antant que possible, le terrain situé en avant. Du côté où il anrait pu être attaqué, e'est-à-dire au midi, le camp A présentait des défenses formidables, à en juger par la triple ligne de fossés qui entoure cette partie. (Voir planches 25 et 28.) Peut-être doit-on supposer, d'après cela, qu'il fut occupé par César en personne. Le eamp B est plus vaste. Les vestiges des remblais en sont encore visibles aujourd'hui sur la plus grande partie de l'enceinte, parce que la charrue n'a jamais passé sur ee terrain. C'est le seul exemple connu de traces apparentes d'un eamp de César. Aucun des camps de la montagne de Flavigny n'ayant été attaqué, les fouilles n'ont fait retrouver dans les fossés qu'un petit nombre d'objets. Les entrées des camps sont aux endroits marqués par des flèches sur la planche 25. Un troisième camp était situé sur la montagne de Bussy, en C.

Le quatrième camp d'infanterie fut établi sur les pentes inférieures du mont Réa, en D. G'est celui qu'occupérent les deux légions de Reginus et de Rebilns, et qu'attaqua Vercassivellaunus avec 60,000 hommes. On remarquera, en effet, que le contre-fort situé au nord du mont Auxois, entre le Rabutin et la Brenne, est beauconp plus éloigné d'Alesia que les antres montagnes qui l'entourent, et le

mont Réa, qui en est la partie la plus rapprochée, en est encore à plus de 2,000 mêtres. Il suit de là que César n'aurait pu comprendre le mont Réa dans ses lignes sans leur donner un développement excessif. Aussi se vit-il contraint d'établir un de ses camps sur le versant méridional de cette colline. Ce camp fut au moment d'être forcé, et il s'y livra une bataille acharnée. Les fouilles out fait découvrir dans les fossés une foule d'objets intéressants, entre autres plus de six cents monnaies romaines et gauloises. (Voir la nomenclature de l'Appendice C.) (1) L'extrémité du fossé supérieur, représentée par des points sur les planches 25 et 28, n'a pas été retrouvée, parce qu'il s'est produit dans cette partie des pentes du mont Réa des éboulements, qui auraient obligé à des déblais considérables pour arriver au fond du fossé. La force des retranchements des camps d'infanterie était très-variable, comme on peut s'en assurer à l'inspection des divers profils des fossés. (Voir planche 28.)

(1) On a trouvé, sur une longueur de 200 mètres, dans le fond du fossé supérieur, 11 médailles gauloises, 20 pointes de flèche, des débris de boucliers, 4 boulets en pierre de différents diamètres, 2 meules de granit, des cranes et des ossements, de la poterie et des morceaux d'amphore en telle quantité, qu'on est amené à croire que les Romains lancèrent sur les assaillants tout ce qui était à leur portée. Dans le fossé inférieur, près duquel la lutte fut plus vive après la sortie de Labienus, le résultat a dépassé toutes les espérances. Ce fossé a été rouvert sur 500 mètres de longueur, de X à X (Voir planche 25); il renfermait, outre 600 monnaics (Voir Appendice C), des débris de poterie et de nombreux ossements, les objets suivants : 10 épècs gauloises et 9 fourreaux en fer, 39 pièces provenant d'armes du genre du pilum romain, 30 fers de javelots, qui, par suite de leur légèreté, sont regardés comme ayant armé la hasta amentata. 17 fers plus pesants ont pu servir également à des javelots projetés à l'amentum ou directement à la main, on enfin à des lances; 62 fers de forme variée présentent un fini de fabrication qui les fait ranger parmi les armes de haste.

En fait d'armires défensives, on a découvert 1 casque en fer et 7 geniastères, semblables à celles que nous voyons représentées sur les sculptures romaines; des ninho de boucliers romains et gaulois; 1 ceinture en fer de légionnaire; enfin de nombreus collières, anneaux et fibules.

Pour chaque camp, ils ont des dimensions plus grandes dans la partie non protégée par les escarpements, ce qui se concoit facilement.

Il y avait quatre camps de cavalerie, G, H, I, K, placés près des différents cours d'eau: trois dans la plaine des Laumes, un dans la vallée du Rabutin. Les fossés de ces camps affectaient des formes très-diverses. (Voir planche 28.) En général leurs dimensions étaient sensiblement moindres que celles des fossés des camps d'infanterie. Le camp G avait cependant des fossés assez profonds, sans doute parce qu'il était le plus éloigné des lignes. Le fossé qui fermait le camp I du côté de la Brenne a disparu à la suite des débordements de la rivière.

REDOUTES OU CASTELLA. Sur les vingt-trois redoutes ou blockhaus (castella), cinq seulement ont pu être retrouvées; c'étaient les plus considérables; elles sont représentées sur la planche 25 par les numéros 10, 11, 15, 18, 22. Les autres, construites en bois et formant des blockhaus, n'ont dû laisser aucune trace; on les a marquées par des cercles anx endroits les plus convenables.

DISTRIBUTION DE L'ARMÉE. DÉVELOPPEMENT DE LA LIGNE D'INVENTISSEMENT. Nous savons, par les Commentaires, que le
camp D, sur les pentes du mont Réa, contenait deux légions.
En comparant sa superficie à celle des autres camps, on
peut admettre que ceux-ci étaient occupés de la manière
suivante : dans le camp A, une légion; dans le camp B, deux
légions; dans le camp C, trois légions; total, huit légions.
Les trois légions restantes auraient été distribuées dans les
vingt-trois redoutes. Ainsi que nous l'avons dit, le chiffre
de 11,000 pas ne peut évidemment s'appliquer qu'à la ligne
d'investissement formée par les huit camps et les vingt-trois
redoutes établis autour d'Alesia dès l'arrivée de l'armée, et
non, comme ou l'a cru, à la contrevallation proprement
dite, qui ne fut construite que plus tard (VII, LXXII). Ge

chiffre est rigoureusement exact, car l'enceinte du terrain qu'enveloppent les camps est d'un peu plus de 16 kilomètres, ce qui représente 11,000 pas romains.

FOSSÉ DE VINGT PIEDS. Ce fossé a été retrouvé dans toute son étendue; il barrait la plaine des Laumes suivant une direction perpendiculaire aux cours de l'Ose et de l'Oserain, et ne faisait pas le tour du mont Auxois. La planche 28 représente deux des profils les plus remarquables. Il n'avait pas tout à fait les 20 pieds de largeur indiqués dans les Commentaires. Il n'était pas non plus partout distant de la contrevallation de 400 pas. Cette mesure n'est exacte que vers les extrémités du fossé, près des deux rivières.

CONTREVALLATION. Vercingetorix, retiré sur le plateau d'Alesia, n'aurait pu s'échapper que par la plaine des Laumes, et, à la rigueur, par la vallée du Rabutin; car les contre-forts situés au sud, à l'est et au nord du mont Auxois sont surmontés d'une ceinture de rochers à pic qui forment des barrières infranchissables, et les vallées de l'Oserain et de l'Ose, qui les sépareut, constituent de véritables défilés. Il importait donc de barrer la plaine des Laumes par des ouvrages inexpugnables. Aussi César y accumula-t-il les moyens de défense; mais il les simplifia partout ailleurs, comme les fouilles l'ont démontré.

Ce sont ces travaux, particuliers à la plaine des Laumes, que César décrit aux chapitres LXXII et LXXIII. Les traces des deux fossés existent dans toute l'étendue de la plaine, d'une rivière à l'autre. Ils n'avaient pas la même forme : le plus rapproché du mont Auxois est à fond de cuve, l'autre est en cul-de-lampe. (Voir planches 27 et 28.) La largeur du premier est de 15 pieds, comme le veut le texte; celle du fossé triangulaire, de 15 pieds sur certains points, est le plus souvent un peu moindre. Les deux fossés ont la même profondeur; mais elle n'atteint pas 15 pieds, comme les traducteurs l'ont compris à tort. Creuser un fossé profond de

15 pieds est un travail si considérable, vu les deux étages de travailleurs qu'il exige, que jamais pent-être il n'a été exécuté comme fortification passagère. D'ailleurs, le résultat des fouilles ne permet plus aucun doute à ce sujet : les deux fossés de la contrevallation n'ont l'un et l'autre que 8 à 9 pieds de profondeur.

Le fossé qui est le plus rapproché du mont Auxois fut rempli d'eau. Les Romains avaient naturellement introduit l'ean dans celui des deux fossés qui, par sa forme à fond de cuve, pouvait en contenir le volume le plus considérable. Un nivellement fait avec soin dans la plaine des Laumes a prouvé que cette eau fut dérivée de l'Oserain. Pendant les fouilles, on a retrouvé, jusque vers le milieu de la longueur du fossé, le gravier qu'avaient entrainé les eaux de cette rivière, à l'époque de l'investissement d'Alesia.

A ganche de l'Oserain, la contrevallation conpait, sur une longueur de 800 mètres, les premières pentes de la montagne de Flavigny; puis elle continuait, n'ayant plus qu'un seul fossé, dont les profils divers sont indiqués planche 28. Elle longeait d'abord la rive ganche du ruisseau, à une distance movenne de 50 mètres jusqu'au moulin Chantrier, coupait eusuite l'extrémité occidentale du mont Pennevelle entre l'Oserain et l'Ose, suivait la rive droite de cette dernière rivière le long des pentes de la montagne de Bussy, et, après avoir traversé la petite plaine de Grésigny, venait rejoindre le camp établi sous le mont Réa. Presque partout les Romains avaient, pour défendre la contrevallation, l'avantage de la position dominante. Les fouilles out moutré que, dans la plaine de Grésigny, le fossé de la contrevallation avait été rempli avec l'eau du Rabutin. Elles ont fait découvrir dans l'ancien lit de ce ruisseau (Voir planche 25), au point même où le fossé le coupait, un mur, qui en barrait les caux pour les conduire dans ce fossé (1).

<sup>(1)</sup> On a trouvé dans les fossés de la plaine des Laumes une belle épée,

CIRCONVALLATION. Dans l'étendue de la plaine des Laumes et sur les pentes de la montagne de Flavigny, la circonvallation était parallèle à la contrevallation, à une distance moyenne de 200 mètres. Elle n'avait qu'un seul fossé, qui, dans la plaine, était à fond de cuve, pour donner un remblai plus considérable; presque partont ailleurs il affectait la forme triangulaire. (Voir planche 28.) La circonvallation cessait vers les escarpements de la montagne de Flavigny, où les défenses devenaient inutiles; puis elle se continuait sur le plateau, où elle reliait les camps entre eux. Elle descendait ensuite vers l'Oserain, coupait la pointe du mont Pennevelle, remontait les pentes de la montagne de Bussy, dont elle reliait également les camps, descendait dans la plaine de Grésigny, qu'elle traversait parallèlement à la contrevallation, et aboutissait au camp D. Sur les hauteurs on lui avait fait suivre les ondulations du terrain, pour que ses défenseurs occupassent, autant que possible, une position dominante par rapport à celle des assaillants. D'ailleurs, les travaux de la circonvallation ne furent point les mêmes partout. Ainsi, près des escarpements et des ravins qui coupaient cette ligne, les Romains n'avaient pas fait de fossé avec épaulement, mais seulement des défenses accessoires, telles qu'abatis et trous de loup, qui même alternaient entre eux sur divers points.

Au-dessus du castellum 21, entre Grésigny et le mont Réa, les fouilles ont mis à découvert un fossé de grandes dimensions, dont le fond était rempli d'ossements d'animaux de diverses espèces. Sa position près d'un petit ravin où

plusieurs clous et quelques ossements, sur la rive gauche de l'Oserain, deux médailles, trois pointes de flèche et d'autres débris d'armes; dans le fossé qui descend vers l'Ose, sur les pentes septentrionales du mont Pennevelle, une grande quantité d'ossements d'animaux. (Un terrain planté de vignes situé tout à côté, sur le versant sud du mont Pennevelle, s'appelle encore aujourd'hui, sur le cadastre, la Cuisine de Césur.)

11.

coule un ruisseau peut faire supposer que là se trouvait l'abattoir de l'armée romaine. En regardant ce fossé et ceux qui, sur la calotte et sur les pentes du mont Réa, faisaient partie de la circouvallation, ou trouve pour le développement de cette ligne 20 kilomètres euviron, qui représentent assez exactement les 14 milles du texte des Commentaires (4).

TROUS DE LOUP. Dans la plaine des Laumes, au sommet de la circonvallation et tout près du bord extérieur du fossé, on a compté plus de cinquante trous de loup, sur cinq rangées. D'autres ont été déblayés sur les hauteurs, neuf entre le camp A et les escarpements, vingt-sept sur la montagne de Bussy, près du castellum 15 : ils sont creusés dans le roc, et leur état de conservation est tel qu'ils semblent faits d'hier. Au fond de quelques-uns de ces derniers on a recueilli quinze pointes de flèche. Tous ces trous de loup ont 3 pieds de profondeur, 2 pieds de diamètre en haut et un peu moins de 1 pied dans le fond.

CAMP GAULOIS. Dans les premiers jours de l'investissement, les assiégés campérent sur les versants du mont Auxois, vers la partie orientale de la colline. Ils étaient protégés par un fossé et un mur en pierres sèches de 6 pieds de haut. Nous avons tracé en PQRS, sur la planche 25, l'emplacement de ce camp. Les fouilles ont fait reconnaître dans la direction QR, sur les pentes qui descendent à l'Oserain, des traces de fossés et des vestiges de murs. Sur le plateau du mont Auxois il pouvait être intéres-

<sup>(</sup>i) Les fossés de la circonvallation ont fourni, dans la plaine des Laumes, des boulets en pierre, quelques débris d'armes, de la poterie et un magnifique vase d'argent d'une belle époque grecque. Ce dernier a été trouvé en Z (l'oir planche 25), près de la route impériale de Paris à Dijon, dans le fond même du fossé, à 15,40 de profondeur. Des armes de brunze, composées de dix lances, deux haches, deux épées, avaient été trouvées antérieurement en Y près de l'Ose.

sant de retrouver l'ancien mur gaulois. Il a été mis à nu par tronçons sur toute l'enceinte des escarpements : on doit en conclure que la ville occupait tout le plateau.

Un spécimen remarquable de ce mur est visible à la pointe du mont Auxois, près de l'endroit où a été récemment placée la statue de Vercingetorix.

Quant aux camps de l'armée de secours, il est probable que les Gaulois n'exécutèrent pas de retranchements sur les hauteurs où ils s'établirent.

## CHAPITRE ONZIÈME.

AN DE ROME 703.

(Livre VIII (1) des Commentaires, )

Expédition contre les Bituriges et 1. La prise d'Alesia et celle de Vercingetorix, malgré les efforts réunis de tonte la Gaule, devaient faire espérer à César une soumission générale; aussi crut-il pouvoir laisser, pendant l'hiver, son armée se reposer paisiblement, dans ses quartiers, des rudes travaux qui avaient duré sans interruption tout l'été précédent. Mais l'esprit d'insurrection n'était pas éteint chez les Gaulois, et, persuadés par l'expérience que, quel que fût leur nombre, ils ne pouvaient en masse lutter contre des troupes aguerries, ils résolurent de diviser l'attention et les forces des Romains par des insurrections partielles provoquées sur tous les points à la fois, seule chance de leur résister avec avantage.

César ne voulut pas leur donner le temps de réaliser ce nouveau plan, il confia le commandement de ses quartiers d'hiver à son questeur Marc-Antoine, partit de Bibracte la veille des calendes de jauvier (25 décembre) avec une escorte de cavalerie, alla rejoindre la 13 légiou, qui hiver-ait chez les Bituriges, uon loin de la frontière éducnne, et appela à lui la 11°, qui était la plus proche. Ayant laissé deux cohortes de chaque légion à la garde des bagages, il parconrut le pays fertile des Bituriges, vaste territoire où la présence d'une seule légion était insuffisante pour arrêter des préparatifs d'insurrection.

Son arrivée subite au milieu d'hommes sans défiance, dis-

<sup>(1)</sup> Ce livre, comme on le sait, est écrit par Hirtins.

persés dans les campagnes, produisit le résultat qu'il en attendait. Ils furent surpris avant d'avoir pu rentrer dans leurs oppidums, car César avait sévèrement défendu tout ce qui leur aurait donné l'éveil, surtout l'incendie, qui ordinairement trahit la présence inopinée de l'enucmi. On fit plusieurs milliers de captifs; ceux qui parvinrent à s'échapper cherchèrent en vain un asile chez les nations voisines. César. par des marches forcées, les atteignait sur tous les points, et obligeait chaque peuple à s'occuper de son propre salut plutôt que de celui des autres. Cette activité maintint les populations fidèles, et, par la terreur, engagea les douteuses à subir les conditions de la paix. Ainsi les Bituriges, voyant que César leur offrait un moven facile de recouvrer sa protection, et que les États limitrophes n'avaient subi d'autre châtiment que de livrer des otages, n'hésitèrent pas à se soumettre.

Les soldats des 11° et 13° légions avaient, pendant l'hiver, supporté avec une rare constance les fatigues de marches très-difficiles, par un froid intolérable. Pour les en récompenser, il promit, à titre de butin, 200 sesterces à chaque soldat, 2,000 à chaque centurion. Il les renvoya ensuite dans leurs quartiers d'hiver, et retourna à Bibracte après une absence de quarante jours. Pendant qu'il y rendait la justice, les Bituriges vinrent implorer son appui contre les attaques des Carıntes. Quoique de retour depuis dix-huit jours seulement, il se remit en marche à la tête de deux légions, la 6° et la 14′, qui avaient été placées sur la Saône pour assurer les approvisionuements.

A son approche, les Carnutes, instruits par le sort des autres peuples, abandonnèrent leurs chétives cabanes, qu'ils avaient élevées sur l'emplacement des bourgs et des oppidums ruinés dans la dernière campagne, et se dispersèrent de tous côtés. César, ne voulant pas exposer ses soldats aux rigueurs de la saison, établit son camp à Genabum (Gien). et logea ses soldats, partie dans les cabanes restées intactes, partie dans les tentes, sous des appentis couverts de chaume. La cavalerie et l'infanterie auxiliaire furent envoyées à la poursuite des Carnutes, qui, traqués de tontes parts et sans asile, se réfugièrent dans les pays limitrophes (1).

Campagne contre les Bellovaques. II. César, après avoir dissipé des rassemblements et étouffé les germes d'une insurrection, pensa que l'été n'amènerait aucune guerre sérieuse. Il laissa donc à Genabum les deux légions qu'il avait avec lui et en donna le commaudement à C. Trebonins. Cependant plusieurs avis des Rèmes l'informèrent que les Bellovaques et les peuples voisins, ayant à leur tête Correus et Commius, réunissaieut des troupes pour faire irruption sur le territoire des Suessions, placés, dès la campagne de 697, sons la dépendance des Rèmes.

Il crut alors de son intérêt comme de sa dignité de protéger des alliés qui avaient bien mérité de la République. Il retira de nouveau la 11º légion de ses quartiers d'hiver, ordonna par écrit à C. Fabius, campé chez les Rèmes, d'amener chez les Suessions les deux légious qu'il commandait, et demanda à Labienns, qui était à Besançon, une des siennes. Ainsi, sans preudre lui-même aucun repos, il répartissait les fatignes entre les légions, autant que le permettaient la situation des quartiers d'hiver et les nécessités de la guerre.

Ce corps d'armée réuni, il marcha contre les Bellovaques, établit son camp sur leur territoire et envoya de tous côtés de la cavalerie, afin de faire quelques prisonniers et de connaître par eux les projets de l'ennemi. Les cavaliers rapportèrent que l'émigration était générale, et que le petit nombre d'habitants qu'on rencontrait étaient restés chez eux, non

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII. v.

pour se livrer à l'agriculture, mais pour espionner les Romains. César, en interrogeant les prisonniers, apprit que tous les Bellovaques en état de combattre s'étaient rassemblés sur un point, et qu'à eux s'étaient joints les Ambiens, les Aulerques (1), les Calètes, les Véliocasses, les Atrébates. Leur camp se trouvait dans une forêt, sur une hauteur entourée de marais (le mont Saint-Marc, dans la forêt de Compiègne) (Voir planche 29); leurs bagages avaient été mis en sûreté dans des bois plus éloignés. Plusieurs chefs se partageaient le commandement; mais la plupart des Gaulois obéissaient à Correus, à cause de sa haine bien connue contre les Romains. Depuis quelques jours, Commius était allé chercher du secours chez ces nombreux Germains qui demeuraient dans les pays limitrophes (probablement ceux des bords de la Meuse). Les Bellovaques prirent le parti, d'un commun accord, de livrer bataille à César, si, comme le bruit en courait, il se présentait avec trois légions seulement, car ils ne voulaient pas risquer d'avoir plus tard sur les bras toute son armée. Si, au contraire, les Romains marchaient avec des forces plus considérables, ils comptaient garder leur position, et se borner, par des embuscades, à intercepter les vivres et les fourrages, très-rares dans cette saison.

Ce plan, confirmé par plusicurs rapports, parut à César plein de prudence et bien opposé à la témérité ordinaire des barbares. Il mit donc, pour les attirer au combat, tous ses soins à dissimuler le nombre de ses troupes; il avait avec lui les 7\*, 8\* et 9\* légions, composées de vieux soldats d'un courage éprouvé, et la 11\*, qui, formée de jeunes gens d'élite comptant huit campagnes, méritait sa confiance, quoiqu'elle ne pût être comparée aux autres pour la bravoure et l'expérience de la guerre. Afin de tromper les cunemis en ne leur



<sup>(1)</sup> Sous-entendre Éburovices.

montrant que trois légions, seul nombre qu'ils voulussent combattre, il disposa en ligne les 7', 8' et 9'; les bagages, peu considérables d'ailleurs, furent placés en arrière sous la protection de la 11º légion, qui fermait la marche. Dans cet ordre, qui formait presque un carré, il arriva à l'improviste en vue des Bellovaques. A l'aspect inattendu des légions qui s'avançaient en bataille et d'un pas assuré, ils perdirent contenance, et, au lieu d'attaquer, ainsi qu'ils se l'étaient promis, se contentérent de se ranger devant leur camp, sans quitter la hauteur. Une vallée plus profonde que large (magis in altitudinem depressa quam late patente) séparait les deux armées. En présence de cet obstacle et de la supériorité numérique des barbares, César, quoiqu'il eût désiré le combat, renonça de son côté à l'attaque, et plaça son camp en face de celui des Gaulois, dans une forte position (camp de Saint-Pierre-en-Chatre (in Castris), dans la forêt de Compiègne (1)). (Voir planches 29 et 30.) Il le fit entourer d'un rempart de douze pieds d'élévation, surmonté d'ouvrages accessoires appropriés à l'importance du retranchement (loriculamque pro ratione ejus altitudinis (1), et précédé d'un double fossé de quinze pieds de large, à fond de cuve (3); des

<sup>(</sup>i) On a objecté que le mont Saint-Pierre n'était pas assez grand pour sept légions; or, comme César n'eut pendant longtemps avec lui que quatre légions, le camp fut approprié à ce nombre. Plus tard, au lieu de se tenir sur la d'énsive, il voulut, comme à Alesia, investir le camp gaulois; c'est alors seulement qu'il fit venir trois autres légions. La contenance des différents camps retrouvés cat au contraire trés-rationnelle et en rapport avec le nombre de troupes mentionné dans les Commentaires. Ainsi le camp de Berry-au-Bac, renfermant huit légions, avait quarante et un hectares de superficie; celui de Gergovia, pour six légions, avait trente-cinq hectares, et celui du mont Saint-Pierre, pour quatre légions, vingt-quatre hectares.

<sup>(1) «</sup> Non solum vallo et sudibus, sed etiam turriculis instruunt... quod opus loriculam vocant. « (Végèce, IV, xxvIII.)

<sup>(9)</sup> On voit par les profils des fossés retrouvés qu'ils ne pouvaient pas être à parois verticales; l'expression d'Hirtius nous fait croire qu'il entendait, par lateribus directis, des fossés non triangulaires, mais à fond de cuve.

tours à trois étages furent construites de distance en distance, et reliées par des ponts converts, dont la partie extérieure était munie de clayonnage. De cette manière le camp se trouvait protégé non-seulement par un double fossé, mais encore par deux rangs de défenseurs, dont les uns, postés sur des ponts, pouvaient, de cette position élevée et abritée, lancer leurs traits plus loin et avec plus d'assurance, tandis que les autres, placés sur le vallum, plus près de l'ennemi, étaient garantis par les pouts des traits plongeants. Les entrées furent défendues au moyen de tours plus hautes et fermées par des portes.

Ces formidables retrauchements avaient un double but : augmenter la confiance des barbares en leur faisant croire qu'on les redoutait; permettre cusuite de réduire la garuison du camp lorsqu'on irait chercher au loin les approvisionnements. Pendant quelques jours il n'y cut pas d'engagements sérieux, mais de légères escarmouches, dans la plaine marécagense qui s'étendait entre les deux armécs. Néanmoins la prise de quelques fourrageurs ne manquait pas d'enfler la présomption des barbares, accrue encore par l'arrivée de Commius, quoiqu'il n'eût ramené que cinq cents cavaliers germains.

Les ennemis demeurèrent reufermés une longue suite de jours dans leur position inexpugnable. César jugea qu'une attaque de vive force coûterait trop de sacrifices; un investissement seul lui parut opportun; mais il exigeait des troupes plus considérables. Il écrivit alors à Trebonius de faire venir le plus tôt possible la 13º légion, qui, sous les ordres de T. Șextius, hivernait chez les Bituriges; de la réunir à la 6º et à la 14º, que le premier de ces deux lientenants commandait à Genabum, et de le rejoindre lui-même à marches forcées avec ces trois légions. Pendant ce temps il employa la nombreuse cavalerie des Rêmes, des Língons et des autres alliés, à protéger les fourrageurs et à empêcher les surprises.

Mais ce service quotidien finit, comme il arrive souvent, par se faire avec négligence, et, un jour que les Rèmes poursnivaient les Bellovaques avec trop d'ardeur, ils tombèrent dans une embuscade. En se retirant ils furent enveloppés par des fantassins au milien desquels périt Vertiscus, leur chef. Fidèle aux mœurs gauloises, il n'avait pas voulu que sa vieillesse le dispensât de commander et de monter à cheval, quoiqu'il s'y sontint à peine. Sa mort et ce faible succès exaltèrent encore les barbares, et rendirent les Romains plus circonspects. Néanmoins dans une des escarmonches qui avaient lieu sans cesse à la vue des deux camps, vers les endroits guéables du marais, l'infanterie germaine que César avait fait venir d'outre-Rhin pour la mêler à la cavalerie se réunit en masse, franchit audacieusement le marais, et, trouvant pen de résistance, s'acharna tellement à la poursuite des ennemis, que la frayeur s'empara nonseulement de ceux qui combattaient, mais encore de ceux qui étaient en réserve. Au lien de profiter des avantages du terrain, tous s'enfuirent lâchement; ils ne s'arrêtèrent qu'à leur camp, quelques-uns même n'eurent pas honte de se sauver an delà. Cette défaite produisit un découragement général, car les Gaulois étaient aussi prompts à se démoraliser au moindre revers qu'à s'enorgueillir au plus léger succès.

Les jours se passaient ainsi, lorsque l'ennemi apprit l'arrivée de Caius Trebonius avec ses troupes, ce qui portait à sept le nombre des légions. Les chefs des Bellovaques redoutèrent alors un investissement pareil à celui d'Alesia et résolurent de quitter lenr position. Ils fireut partir de nuit les vicillards, les infirmes, les hommes sans armes, et la partie des bagages qu'ils avaient conservée avec eux. A peine cette multitude confuse, embarrassée d'elle-même et de ses nombreux chariots, fut-elle en mouvement, que le jour la surprit et qu'il fallut mettre les troupes en ligne devant le camp

pour donner le temps à la colonne de s'éloigner. Gésar ne crut utile ni d'engager le combat avec ceux qui étaient en position, ni de poursuivre, à cause de l'escarpement de la montagne, ceux qui se retiraient; il résolut cependant de faire avancer deux légions pour inquiéter l'ennemi dans sa retraite. Ayant remarqué que la montagne sur laquelle les Gaulois étaient établis se reliait à une antre hauteur (le mout Collet), dont elle n'était séparée que par un vallon de peu de largeur, il fit jeter des ponts sur le marais; les légions y passèrent et atteignirent bientôt le sommet de cette hauteur, que protégeaient de chaque côté des pentes abruptes. Là il rassembla ses troupes, et se porta en ordre de bataille jusqu'à l'extrémité du plateau, d'où les machines mises en batterie pouvaient atteindre de leurs traits les masses ennemies.

Les barbares, rassurés par l'avantage du lieu, étaient prêts à accepter le combat si les Romains osaient attaquer la montague; ils craignaient d'ailleurs de retirer successivement leurs troupes, qui, divisées, auraient pu être mises en désordre. Cette attitude décida César à laisser vingt cohortes sous les armes, à tracer en cet endroit le camp et à le retrancher. Les travaux terminés, les légionnaires furent rangés devant les retranchements, et les cavaliers répartis aux avant-postes, avec leurs chevaux tout bridés. Les Bellovaques eurent recours à un stratageme pour opérer leur retraite. Ils se passèrent de main en main les fascines et la paille sur lesquelles, suivant l'habitude ganloise, ils s'asseyaient, tout en conservant leur ordre de bataille, les placèrent sur le front du camp, puis, vers la fin du jour, à un signal convenu, y mirent le feu. Aussitôt une vaste flamme intercepta aux Romains la vue des Bellovaques, qui se bâtèrent de fuir.

Quoique l'incendie empêchât César d'apercevoir la retraite des ennemis, il la soupçonna. Il fit avancer ses légions et envoya la cavalerie à leur poursnite; mais il ne marcha que lentement, dans la crainte de quelque piége, les barbares pouvant avoir l'intention d'attirer les Romains sur un terrain désavantageux. Les cavaliers d'ailleurs n'osaient pénétrer à travers la fumée et les flammes; anssi les Bellovaques purent-ils franchir impunément un espace de dix milles et s'arrèter dans un lien extrémement fortifié par la nature, le mont Ganelon, où ils assirent leur camp. Ainsi établis, ils se bornèrent à placer souvent de la cavalerie et de l'infanterie en embuscade, et cansèrent un grand tort aux fourrageurs romains (1).

Combat sur l'Aisne. III. Après plusieurs rencontres de ce genre, César sut par un prisonnier que Correus, chef des Bellovaques, avec 6,000 fantassins d'élite et 1,000 cavaliers choisis, préparait une nouvelle embnscade dans les lieux où l'abondance du blé et du fourrage semblait devoir attirer les Romains. Sur cet avis, il envoya en avant la cavalerie, toujours chargée de protéger les fourrageurs, lui adjoignit des anxiliaires armés à la légère, et lui-même, avec un plus grand nombre de légions qu'à l'ordinaire, les suivit le plus près possible.

L'ennemi s'était placé dans une plaine (celle de Choisyau-Bac) d'environ mille pas en tout sens et entourée d'un côté par des forêts, de l'autre par une rivière d'un passage difficile (l'Aisne). La cavalerie connaissait les projets des Gaulois; se sentant appuyée, elle marcha résolûment, par escadrons, vers cette plaine, que des embûches enveloppaient de toutes parts. Correus, en la voyant arriver ainsi, crnt l'occasion favorable à l'exécution de son plan, et attaqua d'abord les premiers escadrons avec peu de monde. Les Romains soutinrent vaillamment le choc sans se concentrer en masse sur le même point, « ce qui, dit Hirtius,

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, xvu.

" arrive ordinairement dans les combats de cavalerie, et » amène tonjours une fâcheuse confusion. » Là, au contraire, les escadrons restèrent séparés, combattirent isolèment, et lorsque l'un d'enx s'avancait, ses flancs étaient protégés par les autres. Correns fit alors sortir du bois le reste de sa cavalerie. Un combat acharné s'engagea de toutes parts, sans résultat décisif, jusqu'à ce que l'infanterie ennemie, débouchant de la forêt en ordre serré, fit reculer la cavalerie des Romains. Les soldats armés à la légère, qui précédaient les légions, se placérent entre les escadrons et rétablirent le combat. Après un certain temps, les troupes, animées par l'approche des légions et l'arrivée de César, jalouses d'obtenir seules l'honneur de la victoire, redoublerent d'efforts et eurent l'avantage. Les ennemis, an coutraire, découragés, se mirent à fuir; mais ils furent arrêtés par les obstacles mêmes qu'ils avaient vouln opposer aux Romains. Un petit nombre s'échappa cependant en traversant la forêt et la rivière. Correus, inébranlable devant cette catastrophe, refusa obstinément de se rendre et tomba percé de coups.

César, après ce succès, espéra que, s'il poursuivait sa marche, l'enuemi, consterné, abandonnerait son camp, qui n'était qu'à huit milles du champ de bataille. Il passa donc l'Aisne, non sans de grandes difficultés.

Les Bellovaques et leurs alliés, instruits par les fnyards de la mort de Correus, de la perte de leur cavalerie et de l'élite de leur infanterie, craignant à chaque instant de voir paraître les Romains, convoquèrent, au son des trompettes, une assemblée générale, et décidèrent, par acclamation, d'envoyer au proconsul des députés et des otages. Les barbares implorèrent leur pardon, alléguant que cette dernière défaite avait ruiné leur puissance, que la mort de Correus, instigateur de la guerre, les délivrait de l'oppression, car, pendant sa vie, ce n'était point le sénat qui gouvernait, mais

une multitude ignorante. A leurs prières César répondit « que l'année précèdente les Bellovaques s'étaient soulevés de concert avec les antres peuples ganlois, mais qu'eux seuls avaient persisté dans la révolte. Il était trop commode de rejeter ses fautes sur ceux qui n'existaient plns; mais comment croire qu'avec le seul secours d'une faible populace un homme ent en assez d'influence pour exciter et entretenir la guerre contre la volonté des chefs, la décision du sénat et le vœn des gens de bien? Toutefois le mal qu'ils s'étaient attiré à eux-mêmes lui était une suffisante réparation. »

La nuit suivante, les Bellovaques et leurs alliés se soumirent, excepté Commins, qui s'enfuit dans le pays d'où il avait tiré récemment des secours. Il n'avait pas osé se fier anx Romaius, en voici la raison : l'année précédente, en l'absence de César, T. Labienus, averti que Commins conspirait et préparait une insurrection, crut pouvoir, sans être taxè de mauvaise foi, dit Hirtius, réprimer sa trahison. Sous prétexte d'une entrevue, il envoya C. Volusenus Quadratus avec des centurions pour le tuer; mais, lorsqu'ils furent en présence du chef ganlois, le centurion chargé de frapper mauqua son coup, et ne fit que le blesser; de part et d'antre on tira l'épèe : Commius put échapper (1).

Dévastation du pays des Éburons. IV. Les penplades les plus guerrières avaient été vaincues, et aucune ne songeait plus à la révolte. Cependant beaucoup d'habitants des pays nouvellement conquis abandonnaient les villes et les campagues pour se sonstraire à la domination romaine. César, voulant arrêter cette émigration, répartit son armée dans différentes contrées. Il appela à lui le questeur Marc-Antoine avec la 12º légion, et envoya le lientenant Fabins avec vingt-cinq cohortes dans une

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, xxIII.

partic opposée de la Gaule (dans les pays sitnés entre la Creuse et la Vienne), où l'on disait que plusienrs peuples étaient en armes, et où le lieutenant Caninins Rebilus, qui commandait avec deux légions, ne paraissait pas assez fort<sup>(1)</sup>; enfiu il prescrivit à Labienus de venir de sa personne le rejoindre, et d'envoyer dans la Gisalpine la 15º légion<sup>(2)</sup>, que celui-ci avait sous ses ordres, afin d'y protéger les colonies de citoyens romains contre les incursions subites des barbares, qui avaient attaqué, l'été précédent, les Tergestins (habitants des environs de Trieste).

Quant à César, il se rendit avec quatre légions sur le territoire des Éburons pour le ravager; comme il ne pouvait pas s'emparer d'Ambiorix, toujours errant, il crut devoir mettre tout à feu et à sang, persuadé que ce chef n'oserait jamais revenir dans un pays sur lequel il annait attiré une si terrible calamité: les légions et les auxiliaires furent chargés de cette exécution. Ensnite il dirigea Labienus, avec deux légions, chez les Trévires, qui, toujours en guerre avec les Germains, n'étaient jamais mainteuns dans l'obéissance que par la présence d'une armée romaine (3).

Expédition contre Dumnacus. V. Pendant ce temps, Caninius Rebilus, qui avait été d'abord désigné pour aller chez les Rutènes, mais que des insurrections partielles avaient retenu dans la région située entre la Creuse et la Vienne, apprit que de nombreuses bandes ennemies se réunissaient chez les Pictons; il en était informé par des lettres de Duratius, leur roi, qui, au milieu

<sup>(9)</sup> Rebilus n'avait d'abord qu'une légion; nous croyons, avec Rustow, que la 10°, qui séjournait à Bibracte, était venue le réjoindre. Il est dit (VII, xc) que Rebilus avait été envoyé chez les Ruténes; mais il résulte d'un passage (VI, x1) « qu'il fut arrêté en ronte par une multitude d'ennemis et courut les plus grands dangers. « Il resta donc près du pays des Pictons, où Fabius vint à son seconrs.

<sup>(9)</sup> Quelques manuscrits portent à tort le nº 12.

Guerre des Gaules, VIII, xxv.

de la défection d'une partie de son peuple, était resté invariablement fidèle aux Romains. Il partit aussitôt pour Lemonum (Poitiers). En route, des prisonniers lui firent connaître que Duratius y était enfermé et assiégé par plusieurs milliers d'hommes sous les ordres de Dunnacus, chef des Andes. Rebilns, à la tête de deux faibles légions, n'osa pas se mesurer avec l'ennemi, il se contenta d'établir son camp dans une forte position. A la uouvelle de son approche, Dunnacus leva le siège, et marcha à la rencontre des légions. Mais, après plusieurs jours d'inutiles tentatives pour forcer leur camp, il revint attaquer Lemonum.

Sur ces entrefaites, le lieutenant Caius Fabius, occupé à pacifier plusieurs peuples, apprit de Rebilus ce qui se passait dans le pays des Pictons; il se porta sans retard au secours de Duratius. L'annonce de la marche de Fabius culeva à Dumnacus tout espoir de faire face en même temps aux troupes enfermées dans Lemonum et à l'armée de secours. Il abaudonna de nouveau le siège en toute hâte, croyant qu'il ne serait pas en sûreté s'il ne mettait la Loire entre lui et les Romains; mais il ne pouvait passer ce fleuve que là où il existait un pont (à Saumur). Avant de s'être rénni à Rebilus, avant même d'avoir aperçu l'ennemi, Fabius, qui venait du nord et avait fait diligence, ne douta point, d'après les renseignements des gens du pays, que Dumnacus, effrayé, n'eût pris la route qui menait à ce pont. Il s'y dirigea donc avec ses légions, précédées, à une courte distance, par sa cavalerie. Celle-ci surprit en marche la colonne de Dumnacus, la dispersa et retourna au camp chargée de butin.

Le lendemain, pendant la nnit, Fabius envoie de nouveau sa cavalerie en avant avec ordre de retarder la marche de l'ennemi, de manière à donner le temps à l'infanterie d'arriver. La rencontre a lien bientôt entre les deux cavaleries; mais l'ennemi, ne croyant avoir affaire qu'aux tronpes de la veille, range son infanterie en bataille pour soutenir ses escadrons, lorsque tout à coup paraissent les légions en ordre de combat. A cette vue, les barbares sont frappés de terreur; le trouble se met dans la longue file de leurs bagages, et ils se dispersent. Plus de 12,000 hommes furent tués, tous les bagages tombèrent au ponvoir des Romains.

Il ne s'échappa de cette déronte que 5,000 fuyards; ils furent recueillis par le Sénonais Drappès, le même qui, à la première révolte des Gaules, avait rassemblé une foule d'hommes perdus, d'esclaves, de bannis, de brigands, pour intercepter les convois des Romains. Ils se dirigérent sur la Narbonnaise avec le Cadurque Lucterius, qui déjà, comme on l'a vu au chapitre précédent (page 242), avait tenté une invasion semblable. Rebilus se mit à leur poursuite avec deux légions, pour éviter la honte de voir la Province souffrir quelque dommage d'un ramassis d'hommes aussi mèprisables.

Quant à Fabius, il conduisit ses vingt-cinq cohortes contre les Carnntes et les autres peuples dont les forces avaient déjà été diminuées par l'échec qu'ils venaient de subir avec Dumnacus. Les Carnutes, quoique souvent battus, n'avaient jamais été complétement soumis; ils donnèrent des otages; les peuples armoricains suivirent leur exemple. Dumnacus, chassé de son territoire, alla chercher un refuge au fond de la Gaule (1).

Prise d'Uxellodunom. VI. Drappès et Lucterius, apprenant qu'ils étaient suivis de Rebilus et de ses deux légious, renoncèrent à pénétrer dans la Province; ils s'arrètèrent chez les Cadurques, et, avec leurs baudes, se jetèrent dans l'oppidum d'Uxellodunum (Puy d'Issolu, près de Vayrac), place extrémement

11.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, xxx1.

forte, autrefois sous la dépendance de Lucterius, qui ne tarda pas à en soulever les habitants.

Rebilus parut aussitôt devant la ville, qui, entourée de tous côtés de rochers escarpés, était, même non défendue, d'un accès difficile à des hommes armés. Sachant qu'elle renfermait une telle quantité de bagages que les assiégés n'auraient pu les faire sortir secrètement sans être atteints par la cavalerie et même par l'infanterie, il partagea ses cohortes en trois corps et établit trois camps sur les points les plus élevés. (Voir planche 31.) Eusuite, autant que le permettait le petit nombre des cohortes, il fit travailler à une contrevallation. A la vue de ces dispositions, les assiégés se rappelèrent le désastre d'Alesia, et craignirent un semblable sort. Lucterius, qui avait été témoin des horreurs de la disette pendant l'investissement de cette ville, se préoccupa surtout des vivres, et, du consentement de tous, laissant 2,000 hommes à Uxellodunum, il partit la nuit avec Drappès et le reste des troupes pour aller s'en procurer.

Au bout de quelques jours ils réunirent, soit de gré, soit de force, de nombreux approvisionnements. Pendant ce temps, la garnison de l'oppidum attaqua à plusieurs reprises les redoutes de Rebilus, ce qui obligea celui-ci d'interrompre le travail de la coutrevallation, qu'il n'aurait pu d'ailleurs défendre faute de forces suffisantes.

Drappès et Lucterius vinrent se placer à dix milles de l'oppidum, dans l'intention d'y introduire peu à peu les vivres. Ils se partagérent les rôles. Drappès resta avec une partie des troupes pour protéger le camp; Lucterius ehercha à faire entrer de nuit des bêtes de somme dans la ville par un sentier étroit et boisé. Le bruit de leur marche avertit les sentinelles. Rebilus, informé de ce qui se passait, fit sortir des redoutes voisines les cohortes, et au point du jour tomba sur le convoi, dout l'escorte fut massaerée. Lucterius,

échappé avec un petit nombre des siens, ne put rejoindre Drappès.

Rebilus apprit bientôt par des prisonniers que le reste des troupes sorties de l'oppidum se trouvait avec Drappés à une distance de douze milles, et que, par un hasard heureux, aucun fuyard ne s'était dirigé de ce côté pour lui porter la nouvelle du dernier combat. Le général romain envoya en avant toute la cavalerie et l'agile infanterie germaine; il les suivit avec une légion sans bagages, laissant l'autre à la garde des trois camps. Arrivé près de l'ennemi, il sut par ses éclaireurs que les barbares, négligeant les hauteurs, selon leur habitude, avaient placé leur camp sur les bords d'une rivière (probablement la Dordogne); que les Germains et la cavalerie les avaient surpris, et que déjà on en était aux mains. Rebilus alors s'avança promptement à la tête de la légion, rangée en ordre de bataille, et s'empara des hauteurs. A l'apparition des enseignes, la cavalerie redoubla d'ardeur; les cohortes se précipitérent de toutes parts, les Gaulois furent pris ou tués, le butin fut immense, et Drappès tomba au pouvoir des Romains.

Rebilus, après cet heureux fait d'armes, qui lui coûta à peine quelques blessés, revint sons les murs d'Uxellodunum. Ne redoutant plus aucune attaque du dehors, il se mit résolument à l'œuvre et continua la contrevallation. Le jour snivant Fabius arriva suivi de ses tronpes, et partagea avec lui les travaux du siège.

Tandis que le midi de la Gaule était le théâtre de graves agitations, César avait laissé le questeur Marc-Antoine avec quinze cohortes chez les Bellovaques. Pour ôter aux Belges toute idée de révolte, il s'était rendu dans les pays voisins avec deux légions, s'était fait donner des otages et avait rassuré les esprits par des paroles bienveillantes. Arrivé chez les Carnutes, qui s'étaient soulevés les premiers l'année précédente, il reconnut que le souvenir de leur conduite

entretenait chez eux de vives alarmes, et résolut d'y mettre un terme en faisant tomber sa vengeance sur le seul Gutruatus, l'instigateur de la guerre. Celui-ci fut amené et livré, et, quoique par nature César fût porté à l'indulgence, il ne put résister aux instances tumultueuses de ses soldats, qui rendaient ce chef responsable de tous les dangers courus et de toutes les misères subies. Gutruatus mourut sous les verges et fut ensuite décapité.

C'est dans le pays des Carnutes que César apprit, par des lettres de Rebilus, les événements survenus à Uxellodunum et la résistance des assiègés. Quoiqu'une poignée d'hommes renfermés dans une forteresse ne fût pas très-redoutable, il jugea nécessaire de punir leur opiniâtreté, de peur que les Gaulois n'acquissent la conviction que, pour résister aux Romains, ce n'était pas la force qui leur avait manqné, mais la constance, et que cet exemple n'encourageât les autres États, possédant des places avantageusement situées, à recouvrer leur indépendance.

Partout, d'ailleurs, dans les Gaules, on savait que César u'avait plus à exercer son commandement que pendant un été, et qu'ensuite on u'aurait plus rien à craindre. Il laissa donc à la tête de ses deux légions le lieutenant Quintus Calenus<sup>(1)</sup>, lui ordonna de le suivre par étapes ordinaires, et avec la cavalerie il se porta à grandes journées vers Uxellodunum.

César, cu arrivant à l'improviste devant cette ville, la trouva complétement investie sur tous les endroits accessibles. Il jugea qu'elle ne pouvait pas être prise de vive force (neque ab oppugnatione recedi videret ulla conditione posse), et, comme elle était aboudamment pourvue de vivres, il conçut le projet de priver d'eau les habitants. La montagne était entourée presque de toutes parts par un terrain

<sup>(</sup> Voir sa biographie à l'Appendice D.

très-bas; mais d'un côté existait une vallée traversée par une rivière (la Tourmente). Comme elle coulait au pied de deux montagnes escarpées, la disposition des lieux ne permettait pas de la détourner et de la conduire dans des fossès plus bas. Il était difficile aux assiègés d'y descendre; les Romains en rendirent les abords encore plus dangereux. Ils placèrent des postes d'archers, de frondeurs, et amenèrent des machines qui tiraient sur toutes les pentes donnant accès à la rivière. Les assiègés alors n'eurent d'autre moyen, pour se procurer de l'eau, que d'aller puiser à une source abondante qui sortait du rocher au pied de la muraille, à trois cents pas du cours de la Tourmeute. (Voir planche 31.) César résolut de tarir cette source; à cet effet il n'hésita pas à tenter une laborieuse entreprise : en face du point où elle jaillissait, il fit avancer contre la montague des galeries couvertes, et, sous leur protection, construire une terrasse, travaux accomplis an milieu de luttes continuelles et d'incessantes fatigues. Quoique les assiégés, de leur position élevée, combattissent en toute sûreté et blessassent beaucoup de Romains, ceux-ci ne se laissaient pas décourager, et continuaient leur tâche. En même temps ils creusèrent une galerie souterraine qui, partant des galeries couvertes, devait aboutir à la source. Ce travail, poursuivi à l'abri de tout danger, s'exècutait sans que l'ennemi s'en apercût; la terrasse atteignit une hauteur de soixante pieds, et fut surmontée d'une tour à dix étages, qui, sans égaler l'élévation de la muraille, résultat impossible à obtenir, dominait cependant la source. (Voir planche 32.) Ses approches, battues du haut de la tour par des machines, devinrent inabordables; aussi dans la place beaucoup d'hommes et d'animaux périrent de soif. Les assiégés, épouvantés de cette mortalité, remplirent des tonneaux de poix, de suif et de copeaux, les roulèrent enflammés sur les ouvrages des Romains, et firent en même temps une sortie pour les empêcher d'éteindre l'incendie; bientôt le feu s'étendit aux galeries couvertes et à la terrasse, qui arrêtaient les matières inflammables. Malgré la difficulté du terrain et le péril croissant, les Romains ne cessaient de lutter avec persévérance. L'action se passait sur une hauteur, à la vue de l'armée; des deux côtés de grandes clameurs se faisaient entendre; chacun rivalisait de zèle, et plus on était en évidence, plus on s'exposait aux traits et au feu.

César, perdant beaucoup de monde, voulut, pour faire diversion, simuler un assaut : il ordonna à quelques cohortes de gravir de tous côtés la montagne en poussant des cris. Ce mouvement effraya les assiégés, qui, dans la crainte d'être attaqués sur d'autres points, rappelèrent à la défense des murs ceux qui incendiaient les ouvrages. Les Romains purent alors se rendre maîtres du feu. Cependant le siège se prolongeait; les Gaulois, quoique épuisés par la soif et réduits à un petit nombre, ne se lassaient pas de se défendre avec vigueur. Enfin la galerie souterraîne ayant atteint les veines de la source, celle-ci fut captée et détournée. Les assiégés, la voyant tout à coup tarie, crurent, dans leur désespoir, à une intervention des dieux, cédèrent à la nécessité et se rendirent.

César pensa que la pacification de la Gaule ne serait jamais terminée si la même résistance se rencontrait dans beaucoup d'autres villes. Il lui parut indispensable de répandre l'effroi par un exemple sévère, d'autant plus que « la douceur bien connue de son caractère, dit Hirtius, ne » ferait pas imputer à la cruauté cette rigueur nécessaire. » Il fit couper les mains à tous ceux qui avaient porté les armes, et les renvoya comme témoignages vivants du châtiment réservé aux rebelles. Drappès, qui avait été fait prisonnier, se laissa mourir de faim; Lucterius, arrêté par l'Arverne Epasnactus, ami des Romains, fut livré à César (!).

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, xuv.

Fouilles faites au Puy d'Issolu, VII. Les fouilles faites au Puy d'Issolu, en 1865, ne laissent plus aucun doute sur l'emplacement d'Uxellodunum. (Foir planches 31 et 32.)

Le Puy d'Issolu est une haute montagne située non loin de la rive droite de la Dordogne, entre Vayrac et Martel; elle est isolée de tous les côtés, excepté vers le nord, où elle se relie, par un col de 400 mêtres de largeur (le col de Roujou), à des hauteurs appelées le Pech Demont. Son plateau, que couronne une ceinture de rochers à pic, domine, presque de toutes parts, le terrain bas environnant. C'est ce qu'exprime l'auteur du VIII. livre de la Guerre des Gaules, par ces mots: Infima vallis totum pæne montem cinqebat in quo positum erat præruptum undique oppidum Uxellodunum. Ce plateau, de 80 hectares de superficie, présente des ondulations très-marquées : sa pente générale s'incline du nord au sud, dans le sens de la longueur du massif; son point culminant est à 317 mêtres au-dessus du niveau de la mer, et il s'élève de 200 mètres au-dessus des vallées qui l'entourent.

Tout le versant oriental de la montagne, celui qui regarde Vayrac et la Dordogne, est surmonté de rochers, qui ont jusqu'à 40 mètres de hauteur: aussi aucune opération u'a cu lieu de ce côté pendant la durée du siége. Seul, le versant occidental a été le théâtre des divers combats. Ses pentes ne sont pas inaccessibles, principalement entre le village de Loulié et le hameau de Léguillat, mais elles sont assez abruptes pour que l'auteur latin ait pu dire: Quo, defendente nullo, tamen armatis ascendere esset difficile. Au pied même de ce versant, et à 200 mètres au-dessous du point culminant du plateau, coule la Tourmente, petite rivière de 10 mètres de largeur, encaissée entre ce versant et celui des hauteurs opposées. (Flumen infimam vallem dividebat, etc.) Une telle disposition des lieux, aussi bien que la faible pente de la Tourmente (1 mètre pour 1,000 mè-

tres), ne permettait pas de dériver cette rivière. (Hoc flumen averti loci natura prohibebat, etc.)

Il n'y a aucune source sur le plateau du Puy d'Issolu; mais il en sort plusieurs des flancs de la montagne, dont une seule, celle de Loulié, est assez abondante pour subvenir aux besoins d'une nombreuse population. C'est cette dernière source que les Romains parvinrent à détourner. A l'époque du siège, elle jaillissait du flanc de la montagne en S (Foir planche 31), à 25 mètres au-dessous du mur de l'oppidum et à une distance de 300 mètres environ de la Tourmente. Ces 300 mètres font 200 pas romains. On voit donc qu'il faut, dans le texte latin, remplacer le mot pedum par celui de passuum. On voit aussi que le mot circuitus (VIII, XLI) doit se prendre dans le sens de cours de la rivière.

Les Commentaires portent (VIII, XXXIII) que Rebilus établit trois camps dans des positions très-élevées. Leurs emplacements sont indiqués par la nature même des lieux : le premier, A, se trouvait sur les hauteurs de Montbuisson; le deuxième, B, sur celles du château de Termes; le troisième, C, en face du col de Roujou, sur le Pech Demout. Il résulte des fouilles que les Romains n'avaient pas retranché les deux premiers, ce qui se conçoit, car les hauteurs à l'ouest du Puy d'Issolu sont inexpugnables. D'ailleurs, les Romains n'étaient pas à Uxellodunum dans la même situation qu'à Alesia. Là ils avaient devant eux 80,000 combattants et sur leurs derrières une armée de secours très-nombreuse; ici, au contraire, il ne s'agissait que de réduire quelques milliers d'hommes. Le camp C demandait à être protégé, parce qu'il était possible à des troupes de descendre du plateau du Puy d'Issolu vers le col de Roujou, qui, situé à 50 mètres plus bas, donne un facile accès sur les hauteurs du Pech Demont. Les fouilles ont fait retrouver, en effet, une double ligne de fossés parallèles, qui barrait le col en arrière et formait en même temps une contrevallation. Les Gaulois ne pouvaient sortir de la ville que par ce col et par le versant occidental de la montague. Il importait de savoir, d'après cela, si les Romains firent une contrevallation le long de la Tourmente, sur les pentes des hauteurs du château de Termes et de Montbuisson. Malheureusement le chemin de fer de Périgueux à Capdenac, qui traverse l'emplacement où la contrevallation auraît pu être établie, a dû faire disparaître les traces des travaux romains : les fouilles pratiquées au-dessus de cette ligne n'ont rien donné.

La découverte la plus intéressante est celle de la galerie souterraine (1). Jusqu'an moment où les fouilles furent commencées, une partie des eaux de pluic qu'absorbe le plateau du Puy d'Issolu venait jaillir près du village de Loulié par les deux sources A et A'. (Voir planche 32.) La source A' sort d'un ravin et correspond au thalweg du versant; quant à la source A, on reconnaissait facilement, à l'aspect des lieux, qu'elle avait été déviée de son cours naturel. Les fouilles out montré, en effet, qu'elle est produite par les eaux qui coulent dans la galerie romaine. Cette galerie a été rouverte sur une étendue de 40 mètres. Elle fut creusée dans un massif de tuf, de près de 10 mètres d'épaisseur, produit pendant les siècles antérieurs à César. Sa forme est celle d'un plein cintre supporté par deux pieds-droits; ses dimensions moyennes sont de 1",80 de hauteur sur 1",50 de largeur. Les vases, entraînées par les eaux et accumulées depuis l'époque du siège d'Uxellodunum, avaient presque comblé la galerie, ne laissant plus au sommet de l'intrados qu'un vide, en forme de segment de cercle, de 0°,50 de corde sur 0°,15 de flèche. C'est par ce vide que coulait l'eau au moment des fouilles.

Avant d'arriver au tuf, les premiers travaux souterrains des Romains eurent lien dans les terres franches, qu'ils

<sup>(9)</sup> Elle est due aux recherches persévérantes de M. J. B. Cessac, assisté, plus tard, par la commission départementale du Lot.

durent étayer : des fragments de blindage ont été retrouvés, les uns engagés dans les limons siliceux, corrodés ou réduits à l'état de pâte ligneuse, les autres pétrifiés par leur contact prolongé avec des eaux chargées de sédiments calcaires. Une assez grande quantité de ces blocs pétrifiés et des débris de bois recneillis dans l'intérieur de la galerie sont déposés au musée de Saint-Germain.

La galerie ne mène pas directement à la source qui existait du temps des Gaulois. Les mineurs romains, après avoir cheminé droit sur une longuenr de 6 mètres, se virent en présence d'une épaisse couche de marne bleue du lias : ils se jetèrent sur leur gauche pour éviter de l'entamer, et s'avancèrent de 4 mètres encore, en suivant la marne, qu'ils laissèrent à droite. Arrivés à la fin des marnes, une assise de roche dure d'un mètre d'épaisseur les obligea à redresser la galerie et à la relever, afin de franchir ce, nouvel obstacle sans sortir des tufs, qui devaient nécessairement les conduire vers la source. (Voir planche 32.) A partir de ce second retour, la galerie côtoyait la séparation des tufs et des marnes. Elle montait rapidement jusqu'à la limite des dépôts de tuf. Aussi sur ce point des blindages furent-ils nécessaires. C'est là surtout que les blocs de pétrification présentaient un caractère particulier : les uns gisaient renversés dans la galerie, traversés par des alvéoles à section rectangulaire, qui indiquent les dimensions et la mise en œuvre; les autres, à base arrondie, sont de véritables piedsdroits d'étais encore debont sur le roc.

Indépendamment des fouilles faites pour retrouver les fossés et la galerie souterraine, il en a été pratiqué d'autres sur le versant de Loulié, dans le terrain qui avoisine la sonree. Elles ont fait découvrir des débris nombreux de potrie gauloise et d'amphores, et, ce qui a été une nouvelle confirmation de l'identité du Puy d'Issolu avec Uxellodunum, des débris d'armes en tout pareils à ceux des fossés

d'Alesia (1). Sous les éboulements qui se sont produits depuis dix-neuf siècles sur le versant de Loulié, on a également constaté toutes les traces de l'incendie décrit dans les Commentaires. On reconnait ainsi, sur le terrain, l'emplacement de la terrasse et des galeries couvertes qui prirent feu. La planche 32 représente le versant qui fut le théâtre de la lutte : on y a figuré la terrasse, la tour et les galeries couvertes, ainsi que la galerie souterraine, d'après un lever très-exact fait sur les lieux mêmes.

Soumission complète de la Gaule. VIII. Pendant que ces événements s'accomplissaient sur les bords de la Dordogne, Labienus, dans un combat de cavalerie, avait remporté un avantage décisif sur une partie des Trévires et des Germains, fait prisonnier leur chef et soumis ainsi ce peuple, toujours prêt à appuyer les insurrectious contre les Romains. L'Éduen Surus tomba aussi en son pouvoir; c'était un chef distingué par son courage et sa naissance, et le seul de cette nation qui n'eût pas encore mis bas les armes.

César dès lors considéra la Gaule comme entièrement pacifiée; il voulut, cependant, aller lui-même dans l'Aquitaine, qu'il n'avait pas encore visitée et que Publius Crassus avait conquise en partie. Arrivé à la tête de deux légions, il obtint sans difficulté la soumission complète de ce pays : toutes les peuplades lui envoyèrent des otages. Il se rendit ensuite à Narbonne avec un détachement de cavalerie et chargea ses lieutenants de mettre l'armée en quartiers d'hiver. Quatre légions, sous les ordres de Marc-Antoine, Caius Trebonius, Publius Vatinius et Q. Tullius, furent établies dans le Belgium; deux chez les Éduens, et deux chez les Turons, sur la frontière des Carnutes, pour contenir

<sup>(1)</sup> Nomenclature des objets trouvés au Puy d'Issolu : 1 fer de dolabre, 36 fers de flèches, 6 fers de traits de catapulte, fragments de bracelets, dent d'ours (amulette), grains de colliers, anneaux, laune de couteau, clous.

toutes les contrées qui touchent à l'Océan. Les deux dernières prirent leurs quartiers d'hiver sur le territoire des Lémovices, non loin des Arvernes, afin qu'aucune partie de la Gaule ne fût dégarnie de troupes. César resta peu de jours dans la Province, présidant à la hâte les assemblées, statuant sur les contestations publiques et récompensant ceux qui l'avaient bien servi. Mieux que personne il avait eu l'occasion de connaître les sentiments de chacun, puisque, pendant le soulèvement général de la Gaule, la fidélité et le secours de la Province l'avaient aidé à en triompher. Ces affaires terminées, il alla rejoindre ses légions dans le Belgium, et prit ses quartiers d'hiver à Nemetocenna (Arras).

Là, on lui apprit les dernières tentatives de Commius, qui, continuant la guerre de partisans à la tête d'un petit nombre de cavaliers, interceptait les couvois des Romains. Marc-Antoine avait donné à C. Volusenus Quadratus, préfet de la cavalerie, la mission de le poursuivre; celui-ci s'en était chargé avec empressement, dans l'espoir de mieux réussir cette fois que la première; mais Commius, profitant de l'ardeur emportée avec laquelle son ennemi s'était jeté sur lui, l'avait blessé grièvement et s'était échappé; cependant, découragé, il avait promis à Marc-Antoine de se retirer dans le lieu qui lui serait indiqué, à condition de n'être jamais forcé de paraître devant un Romain (1). Cette condition acceptée, il avait donné des otages (8).

La Gaule était désormais soumise; la mort ou l'esclavage lui avaient enlevé ses principaux citoyens. De tous les chefs qui avaient combattu pour son indépendance, deux senls survécurent, Commins et Ambiorix. Exilés loin de leur patrie, ils moururent ignorés.

<sup>(4)</sup> D'après Frontin (Stratagèmes, II, xIII, 11), Commins se réfugia dans la Grande-Bretagne.

<sup>(\*)</sup> Guerre des Gaules, VIII, xiviit.

## LIVRE QUATRIÈME.

RÉSUME DE LA GUERRE DES GAULES

ET

RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS DE ROME

DE 696 A 705.

## CHAPITRE PREMIER.

ÉVÉNEMENTS DE L'AN 696.

Difficultés de la tâche de César. I. Dans le livre qui précède uous avous reproduit, d'après les Commentaires, le récit de la guerre des Gaules, en essayant d'élucider les questions douteuses et de retrouver les lieux, théatre de tant de combats. Il ne sera pas maintenant sans intérêt de rappeler les traits saillants des huit campagues du proconsul romain, en écartant tous les détails techniques. Nous examinerous en même temps ce qui se passait, pendant cette période, sur les bords du Tibre, et les événements qui amenèrent la guerre civile.

Des écrivains que la gloire irrite se plaisent à la rabaisser. Ils semblent vouloir ainsi infirmer le jugement des siècles passés; nous préférons le confirmer en disant pourquoi la reuommée de certains hommes a rempli le monde. Mettre en lumière les exemples héroïques, montrer que la gloire est la légitime récompense des grandes actions, c'est rendre hommage à l'opinion publique de tous les temps. L'homme aux prises avec des difficultés qui semblent insurmontables, et les domptant par son génie, offre un spectacle toujours digne de notre admiration; et cette admiration sera d'autant plus justifiée, que la disproportion aura été plus marquée entre le but et les moyens.

César va quitter Rome, s'éloigner des débats du Forum, de l'agitation des comices, des intrigues d'une ville corrompue, et prendre le commandement de ses troupes. Laissons donc un moment de côté l'homme politique et ne considérons que l'homme de guerre, le grand capitaine. Le proconsul romain n'est point un de ces chefs barbares qui, à la tête de hordes innombrables, s'abattent sur un pays étranger pour le ravager par le fer et le feu. Sa mission n'est point de détruire, mais d'étendre au loin l'influence de la République en protégeant les peuples de la Gaule soit contre leurs propres dissensions, soit contre les empiétements de leurs redoutables voisins. Les dangers dont les victoires de Marius ont sauvé l'Italie ne sont pas sortis de la mémoire. On se rappelle la bravoure sauvage et surtout la multitude de ces barbares qui, avant la bataille d'Aix, avaient mis six jours entiers à défiler devant le camp de Marius (1); on craint le renouvellement de ces inondations de peuples, et le premier devoir de César est de conjurer de semblables périls. Déjà les Helvètes et leurs alliés, au nombre de 368,000, s'achemineut vers le Rhône; 120,000 Germains se sont établis dans la Gaule; 24,000 Harudes, leurs compatriotes, viennent de suivre le même exemple; d'autres marchent après eux, et plus de 100,000 Suèves s'apprétent à passer le Rhin.

La Narbonnaise est la base d'opération du proconsul, mais elle se compose en partie de populations récemment

<sup>(1)</sup> Plutarque, Marius, xix.

soumises, d'une fidélité encore douteuse. Rome compte dans les Gaules des peuples alliés, mais ils ont perdu leur prépondérance. Les différents États, divisés entre eux par des rivalités intestines, offrent une proie facile à l'ennemi; mais que l'armée romaine vienne à occuper leur territoire d'une manière permanente et à blesser ainsi leur sentiment d'indépendance, toute la jeunesse belliqueuse se réunira, prête à commencer une lutte pleine de périls pour les envahisseurs. Il importe donc que César agisse avec la plus extrême prudence, favorise l'ambition des uns, réprime les empiétements des autres, ménage la susceptibilité de tous, attentif à ne blesser ni la religion, ni les lois, ni les mœurs; il est cependant obligé de puiser une partie de ses forces dans la contrée qu'il occupe, et d'en tirer des hommes, des subsides et des approvisionnements. La plus grande difficulté qu'épronve le chef d'une armée opérant dans un pays dont il veut se concilier l'esprit est d'y faire vivre ses troupes sans l'épuiser, et d'assurer le bien-être de ses soldats sans exciter le mécontentement des habitants. « Vouloir appeler, » dit l'empereur Napoléon I" dans ses Mémoires, une nation » à la liberté, à l'indépendance; vouloir que l'esprit public » se forme au milien d'elle, qu'elle fournisse des troupes, et » lui enlever en même temps ses principales ressources, » sont deux idées contradictoires, et c'est dans leur conci-» liation que consiste le talent (1), »

Ainsi, combattre deux à trois cent mille Helvètes et Germains, dominer huit millions de Gaulois, maintenir la Province romaine, telle est la tâche qui s'impose à César, et, pour l'entreprendre, il n'a encore sous la main qu'une seule légion. Quels seront ses moyens pour vaincre tous ces obstacles? Sou génie et l'ascendant de la civilisation sur la barbarie.

<sup>(1)</sup> Mémoires de Napoléon Ier, Révolte de Pavie, VII, \$

Campagne contre les Helvètes. II. César part de Rome, vers le milieu de mars 696, et arrive en huit jours à Genève. Aussitôt les Helvètes, qui s'étaient donné rendez-vons sur les bords du Rhône pour le 24 mars, jour de l'équinoxe, lui demandent la permission de traverser la Savoie, leur intention étant d'aller se fixer en Saintonge. Il ajourne sa réponse au 8 avril, et emploie les quinze jours qu'il gagne ainsi à fortifier la rive gauche du Rhône, depnis Genève jusqu'au Pas-de-l'Écluse, à lever des tronpes dans la Province et à renouer les anciens liens d'amitié avec les Bourguignons (1), qui lui fourniront bientôt hommes, chevaux et vivres.

En rendant le Rhône infranchissable, en rattachant à sa cause le peuple qui occupait tout le cours de la Saône, depuis Pontailler jusque près de Trévoux, il avait intercepté aux Helvètes la route du midi et semé de difficultés leur passage du côté de l'onest. Cependant ceux-ci n'en persistèrent pas moins dans leur desseiu; ils s'eutendirent avec les Francs-Comtois, auxquels appartenait le Pas-de-l'Écluse, pour déboucher par ce défilé dans les plaines d'Ambérieux et sur le plateau des Dombes. Ils pouvaient ainsi arriver à la Saône, la passer de gré ou de force, se transporter dans la vallée de la Loire, en traversant les monts Charolais, et de là pénétrer en Saintonge.

Dès que César a connaissance de ce projet, son parti est aussitôt pris : il prévoit qu'un long temps s'écoulera avant que les Helvètes obtiennent le passage à travers des pays inquiets d'hôtes si nombreux; il calcule qu'une agglomération de 368,000 individus, hommes, femmes et enfants, emportant sur des chariots pour trois mois de vivres, sera lente à se monvoir; il se rend dans la Cisalpine, y lève deux légions, fait venir d'Aquilée les trois qui y étaient en quar-

<sup>(9)</sup> Pour la plus claire intelligence du résumé, nons avons adopté les désignations modernes des différents peuples de la Gaule, quoique ces désignations soient loin de répondre aux anciennes circonscriptions.

tiers d'hiver, et, repassant de nouveau les Alpes, arrive, deux mois après, au confluent du Rhône et de la Saône, sur les hauteurs de Sathonay. Il apprend que les Helvètes sont occupés depuis vingt jours à traverser la Saône entre Trévoux et Villefranche, mais qu'une partie d'entre eux se trouve encore sur la rive gauche: il saisit l'occasion, tombe sur ces derniers, les défait, et diminne ainsi d'un quart le nombre de ses adversaires; puis, franchissant la Saône, il suit pendant quinze jours le gros de l'immigration helvète, qui s'avançait vers les sources de la Bourbince. Les vivres venant à lui manquer, il se détourne de sa route et se dirige vers Bibracte (le mont Beuvray), citadelle et ville principale des Bourguignons. Cette marche sur sa droite fait croire aux Helvètes qu'il redoute de se mesurer avec eux; ils reviennent alors sur leurs pas et l'attaquent à l'improviste; une grande bataille s'engage, et, avec ses quatre vieilles légions sculement, César remporte la victoire. L'immigration, déjà considérablement réduite par la bataille de la Saone, ne compte plus que 130,000 individus, qui battent en retraite vers le pays de Langres. Le général romain ne les poursuit pas : il passe trois jours à ensevelir les morts et à soigner les blessés. Mais son ascendant est si considérable, que, pour priver de vivres les débris de l'armée vaincue, il lui suffit d'un ordre aux peuples dont ils traversent le territoire. Dépourvus de toutes ressources, les fuyards suspendent leur marche et font leur soumission. Il s'empresse de les rejoindre vers Tonnerre. Arrivé au milieu d'eux, il s'inspire des conseils d'une politique généreuse, et gagne par ses bons procédés ceux qu'il a subjugués par ses

Il y avait dans l'agglomération helvète un penple renommé par sa valeur, les Boïens; César permet aux Bourguignons de les recevoir au nombre de leurs concitoyens et de leur donner des terres au confluent de l'Allier et de la Loire.

и.

Quant aux autres barbares, à l'exception de 6,000 qui avaient voulu se soustraire par la fuite à la capitulation, il les oblige à retourner dans leur pays, les renvoie sans rançon, au lieu de les vendre comme esclaves et d'en tirer ainsi un profit considérable (1), selon l'usage général à cette époque. En empéchant les Germains de s'établir dans les contrées abandonnées par l'immigration, il subordonnait un calcul intéressé à une haute pensée politique, et prévoyait que l'Helvétie, par sa position géographique, devait être un boulevard contre l'invasion du Nord, car, alors comme aujourd'hui, il importait à la puissance assise sur le Rhône et les Alpes d'avoir sur ses frontières orientales un peuple ami et indépendant (3).

Campagne contre Arioviste. III. La victoire remportée près de Bibracte a, d'un seul coup, rétabli le prestige des armes romaines. César est devenu l'arbitre des destinées d'une partie de la Gaule : tous les peuples compris entre la Marne, le Rhône et les monts d'Auvergne lui obéissent (3). Les Helvètes sont rentrés dans leur pays, les Bourguignons ont reconquis leur ancienne prépondérance. L'assemblée de la Gaule celtique, réunie avec sa permission à Bibracte, invoque sa protection contre Arioviste, et, jusque dans le nord, les habitants du pays de Trèves s'empressent de lui dénoncer une prochaine invasion des Germains. Il avait toujours été dans la politique de la République d'étendre son influence en allant au secours des

<sup>(!)</sup> Gicéron, proconsul en Gilicic, retira la somme de 12 millions de sesterces (2,280,000 fr.) de la vente des prisonniers faits au siège de Pindenissus. (Cicéron, Lettres à Atticus, V, xx.)

<sup>(9)</sup> Julien (Cæsares, p. 72, éd. Lasius) fait dire à Gésar qu'il avait traité les Helvètes en philanthrope et reconstruit leurs villes brûlées.

<sup>(3)</sup> C'est probablement à cette époque que les chefs de l'Auvergne, et peutétre Vercingetorix lui-même, ainsi que le dit Dion-Cassius, vinrent rendre hommage au proconsul romain. (Voyez ci-dessus, page 74.)

peuples opprimés. César ne pouvait manquer de régler sa conduite d'après ce principe. Non-seulement il lui importait de délivrer les Gaulois d'un joug étranger, mais il voulait ôter aux Germains la possibilité de se fixer sur les bords de la Saôné et de menacer ainsi la Province romaine, l'Italie peut-être.

Avant de reconrir aux armes, César, qui, pendant son consulat, avait fait déclarer Arioviste allié et ami du peuple romain, entreprit d'essayer sur lui des moyens de persuasion. Il lui fit demander nne entrevue et ne reçut qu'une réponse hantaine. Bientôt, informé que, depuis trois jours, le roi germain a passé ses frontières à la tête d'une nombreuse armée, et que, d'un autre côté, les cent cantons des Suèves menacent de franchir le Rhin vers Mayence, il part de Tonnerre en toute hâte pour se porter à sa rencontre. Arrivé vers Arc-en-Barrois, il apprend qu'Arioviste se dirige avec toutes ses troupes sur Besançon. Il tonrue alors à droite, le prévient, et s'empare de cette place importante. Sans doute qu'à la nouvelle de la marche de l'armée romaine Arioviste ralentit la sienne et s'arrêta dans les environs de Colmar.

Après être resté quelques jours à Besauçon, César se met en route vers le Rhin, évite les contre-forts montagneux du Jura, prend par Pennesières, Arcey, Belfort, et débouche vers Cernay dans les plaines fertiles de l'Alsace. Les deux armées ne sont plus qu'à 24 milles l'une de l'autre. César et Arioviste ont une entrevue; elle ne fait qu'accroître leur mutnel ressentiment. Ce dernier conçoit le projet de couper la ligne d'opération des Romains, et, passant près des lieux où est aujourd'hui Mulhouse, il vient, par un mouvement tournant, se placer sur le ruisseau de la petite Doller, au sud de l'armée romaine qui, campée sur la Thur, s'appuie aux derniers contre-forts des Vosges, près de Cernay. Dans cette position, Arioviste intercepte les communications de

César avec la Franche-Comté et la Bourgogne. Celui-ci, pour les rétablir, partage ses troupes en deux corps et fait construire sur sa droite, près de la petite Doller, un second camp, moins considérable que le premier. Pendant plusieurs jours, il cherche inutilement à attirer Arioviste au combat; puis, sachant que les mères de famille ont conseillé aux Germains de ne pas tenter la fortune avant la nouvelle lune, il réunit ses six légions, met tous les anxiliaires à sa droite, marche résolument à l'assaut du camp des Germains, les force à accepter la bataille, et les défait après une résistance opiniâtre. Dans leur déroute, ils reprennent le chemin par lequel ils étaient venus, et, poursuivis sur un espace de 50 milles, ils repassent le Rhin vers Rhinau. Quant aux Suèves réunis près de Mayence, en apprenant le désastre de leurs alliés, ils s'empressent de regagner leur pays.

Ainsi, dans cette première campagne, César, par deux grandes batailles, avait délivré la Gaule de l'invasion des Helvètes et des Germains; tons les Gaulois le considéraient comme un libérateur. Mais les services rendus sont bien vite onbliés quand c'est à une armée étrangère qu'on doit sa liberté et son indépendance.

César met ses troupes en quartiers d'hiver dans la Franche-Comté, laisse le commandement à Labienus et part pour la Gaule cisalpine, où il était obligé, comme proconsul, de présider les assemblées provinciales. Rapproché de Rome pendant l'hiver, il pouvait suivre plus facilement les événements politiques de la métropole.

Suite du consulat de L. Calpurnius Pison

Calpurnius
Pison
et
d'Aulus
Gabinius

IV. Tandis que les armées augmentaient au dehors la puissance de la République, à Rome les luttes intestines continuaient avec une nouvelle fureur. Il ne pouvait guère en être autrement au milien des éléments de discorde et d'anarchie qui fermentaient, et qui, depuis le départ de César, n'étaient plus contenus par une hante intelligence et une volonté ferme. La force morale, si nécessaire à tout gouvernement, n'existait plus nulle part, on plutôt elle n'existait pas là où les institutions voulaient qu'elle fût, dans le sénat; et, selon la remarque d'un célèbre historien allemand, cette assemblée, qui gouvernait le monde, était impuissante à gouverner la ville (1). Il y avait longtemps que l'ascendant d'un homme en évidence l'emportait sur celui du sénat; Pompée, par sa renommée militaire, par sou alliance avec César et Crassus, dominait tonjours, quojqu'il n'eût alors aucun pouvoir légal. César avait compté sur lui pour continuer son œuvre et refréuer les manyaises passions qui s'agitaient dans les hautes régions comme dans les basfonds de la société; mais Pompée n'avait ni l'esprit ni l'énergie nécessaires pour maîtriser à la fois l'arrogance de la noblesse et la turbulence de certains partisans de la démagogie; il fut bientôt en butte à l'animadversion des deux partis (8). D'ailleurs, tout entier sous le charme de sa jeune femme, il semblait indifférent à ce qui se passait autour de lui (3).

Le récit des événements de Rome, pendant les huit années du séjour de César dans les Gaules, ne nous offrira plus qu'une suite non interrompue de vengeances, de meurtres et de violences de tonte nature. Comment d'ailleurs mainteuir l'ordre dans une si vaste cité sans une force militaire permanente, lorsque chaque homme important se faisait

<sup>(1)</sup> Mommsen, Römische Geschichte, III, p. 291. Berlin, 1861.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, Li, Lu.

<sup>(9) -</sup> Lui-même se laissa bientôt amollir par l'amonr qu'il avait pour sa jenne femme. Uniquement occupé à lui plaire, il passait des journées avec elle dans sa maison de campagne ou dans ses jardins, et ne songeait plus aux affaires publiques. Ainsi Clodius même, alors tribun du peuple, n'ayant plus pour lui que du mépris, osa se porter aux entreprises les plus andacieuses. • (Plutarque, Pomprée, t.)

suivre par ses clients ou par ses esclaves en armes, et qu'ainsi, à l'intérieur, tout le monde avait une armée, excepté la République? Dès ce moment, comme on le verra, les querelles qui vont s'élever entre les partis amèneront toujours des émeutes; les esclaves et les gladiateurs enrégimentés en seront les acteurs ordinaires.

Menées de Clodius,

V. Clodius, dont l'imprudent appui de ceux qu'on a appelés plus tard triumvirs avait augmenté l'influence, ne cessa pas, après le départ de César, de rechercher une vaine popularité et d'exciter les passions mal assoupies. Non content d'avoir, au commencement de son tribunat, rétabli ces associations religieuses, commerciales et politiques, qui, composées en majorité de la lie du peuple, étaient un danger permanent pour la société; d'avoir fait des distributions de blé, restreint le droit d'exclusion des censeurs, défenda de prendre les auspices ou d'observer le ciel le jour fixé pour la réunion des comices (1), provoqué l'exil de Cicéron, il tourna son inquiète activité contre Pompée (2), que bientôt il irrita profondément en enlevant, pour le rendre à la liberté, un fils de Tigrane, roi d'Arménie, fait prisonnier dans la guerre contre Mithridate, et gardé comme un gage de la tranquillité de l'Asie (3). En même temps il poursuivait en justice quelques amis de Pompée, et répondait aux représentations qui lui étaient adressées, « qu'il était bien aise d'apprendre jusqu'où allait le crédit du grand homme (4). » Celui-ci songea alors à rappeler Cicéron pour l'opposer à Clodius, de même que, peu de mois anparavant, il avait suscité Clodius contre Cicéron. On le voit, le système de bascule politique n'est pas nonveau.

<sup>(</sup>i) Dion-Cassius, XXXVIII, xm.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, II, III.

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXVIII, xxx.

<sup>(4)</sup> Plutarque, Pompée, xivin et i.

Pompée consulte César sur le retour de Cicéron. VI. Dans ces circonstances, l'opinion de César était d'un grand poids. Pompée lui écrivit pour le consulter (1), et P. Sextius, un des nouveaux tribuns désignés, se rendit dans les Gaules pour connaître ses dispositions (8). Il paraît certain qu'elles furent favorables (1), car, dès les calendes de juin 696, deux mois à peine depuis le décret qui avait frappé Cicéron, un tribun du peuple, L. Ninnius, demanda son rappel dans le sénat. Cette proposition allait être adoptée, quand un autre tribun du peuple, Ælius Ligus, intercéda (6). Le sénat, irrité, déclara qu'il ne prendrait en considération aucune affaire politique ou administrative avant d'avoir statué sur le retour de Cicéron (3). On juge par là combien l'assemblée avait à cœur le succès de cette mesure, et combien, en la soutenant, Pompée flattait les sentiments de la majorité.

Pompée se croit menacé par un esclavo de Clodius,

- VII. Un incident singulier acheva de le rapprocher du sénat : le 3 des ides de sextilis (5 août), un esclave de Clodius laissa tomber un poignard sur le passage de Pompée, qui
- (1) « Pompée va enfin s'occuper de mon rappel; il n'attendait qu'une lettre de César pour en faire faire la proposition par un homme à lui. « (Gicéron, Lettres à Atticus, III, xvu.). « Si César m'a abandonné, s'il s'est joint à mes ennemis, il a manqué à l'amitié, et m'a fait tort; j'ai du être son ennemi, je ne le nie pas; mais si César s'est intéressé à mon rétablissement, s'il est vrai que vous ayez pensé qu'il était important pour moi que César ne fit pas contraire, etc..... « (Discours sur les provinces consulaires, xvu.)
- (9) « C'est alors que P. Sextius, tribun désigné, se rendit auprès de César pour l'intéresser à mon retour. Je dis senlement que, si César fut bien intentionné pour moi, et je le crois, ces démarches n'ajoulaient rien à ses bonnes dispositions. Il pensait (sextius) que, si l'on voulait rétablir la concorde entre les citoyens et décider mon rappel, il fallait s'assurer du consentement de César. « (Cicéron, Pour Sextius, xxxiii.)
- (1) « Pompée prit mon frère à témoin que tout ce qu'il avait fait pour moi, il l'avait fait par la volonté de César. » (Cicéron, Lettres familières, 1, 1x.)
  - (4) Cicéron, Pour Sextius, xxxi et suiv.
  - (5) Ciceron, Pour Sextius, xxx1.

entrait dans la curie; arrêté par des licteurs et interrogé par le consul A. Gabinius, l'esclave avoua que son maître lui avait ordonné d'assassiner le grand citoyen (1). Ce projet d'attentat, plus ou moins sérieux, produisit cependant assez d'impression sur Pompée pour l'empêcher pendant longtemps d'aller au Forum et de se montrer en public (9).

Les demandes en faveur de Cicéron se renouvelèrent, et le 4 des calendes de novembre (20 octobre), huit tribuns du peuple, la plupart dévoués à Pompée, proposèrent formellement dans le sénat le rappel de l'exilé. De ce nombre était T. Annius Milon, homme violent, andacieux et sans scrupules, en tout semblable à Clodius, mais son adversaire déclaré. Clodius et son frère, le préteur Appius, parvinrent encore à faire échouer cette motion (3). Enfin, pour comble d'audace, le fougneux tribun, vers la fin de ses fonctions, osa s'attaquer à César et essaya de faire révoquer les lois juliennes; mais cette tentative resta impuissante devant l'éclat des succès remportés sur les Helvètes et sur les Germains.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, i.i. — Cicéron, Pour Sextius, xxxii; — Sur la réponse des aruspices, xxiii; — Pour Milon, vii. — Asconius, Commentaire sur le discours pour Milon, p. 47, édit. Orelli.

<sup>(\*)</sup> Plutarque, Pompée, 11. — Gicéron, Pour Milon, vn. — Asconius, Commentaire sur le discours pour Milon, p. 47, édit. Orelli.

<sup>(</sup>a) Cicéron, Lettres à Atticus, III, xxIII. — Dion-Cassius, XXXIX, vi.

## CHAPITRE DEUXIÈME.

ÉVÉNEMENTS DE L'AN 697.

Guerre contre les Belges,

1. Les victoires de César avaient éveillé parmi les Gaulois des sentiments d'admiration, mais aussi de défiance; ils ne voyaient pas sans crainte qu'il avait suffi de six légions pour disperser deux invasions comptant chacune 100,000 combattants. Il y a des succès qui par leur éclat inquiètent même ceux qui en profitent. Presque toute la Gaule assiste avec jalousie à des événements qui prouvent la supériorité des armées permauentes sur des populations sans organisation militaire. Un petit nombre de soldats aguerris et disciplinés, conduits par un grand capitaine, font trembler tous les peuples depuis le Rhin jusqu'à l'Océan, et même les insulaires de la Grande-Bretagne ne se croient plus à l'abri des atteintes de la puissance romaine; les Belges surtout, fiers d'avoir été jadis les seuls à repousser l'invasion des Cimbres et des Teutons, sentent se réveiller leurs instincts belliqueux. Des excitations venues de l'autre côté du détroit augmentent leur défiance; elles leur signalent le séjour de l'armée romaine en Franche-Comté comme une menace contre l'indépendance de la Gaule entière. La plus grande partie des peuples compris entre le Rhiu, l'Escaut, l'Océau et la Seine, s'agitent, se coalisent et mettent sur pied une armée de 300,000 hommes.

Informé en Italie de ces préparatifs, César lève deux nouvelles légions, rejoint son armée en Franche-Comté, et se décide sur-le-champ à envahir le pays des Belges. Les premiers qui se présentent sur sa route sont les Champenois. Surpris de son arrivée subite, ils se soumettent, lui offrent même des subsides et des auxiliaires. César peut ajouter à huit légions et à ses troupes légères les contingents de Reims, et les joindre à ceux de la Bourgogne et de Trèves. Malgré cette augmentation de forces, l'ennemi qu'il doit combattre est quatre fois plus nombreux. Pour en venir à bout, il envoie les Bourguignons faire une diversion et ravager le territoire du Beauvaisis, puis il traverse l'Aisne à Berry-au-Bac et choisit derrière la Miette, ruisseau marécageux, une position défensive qu'il rend inexpugnable.

Les Belges, dont l'armée occupe, sur la rive droite de la Miette, une étendue de 12 kilomètres, sont impuissants à forcer la position des Romains et échonent dans leurs tentatives pour passer l'Aisne à Pontavert. Bientôt, découragés par le manque de vivres, les dissensions, et la nouvelle que les Bourguignons viennent d'envahir le Beauvaisis, ils se séparent, car chacnn, croyant son pays menacé, veut aller le défendre. La ligue belge se trouve ainsi dissoute presque sans combat. César alors court châtier chaque peuple l'un après l'autre; il s'empare tour à tour de Soissons, de Breteuil, citadelles principales du Soissonnais, du Beauvaisis, et arrive à Amiens.

Mais les coalitions des penples du Nord se succèdent comme les vagues de la mer; après les Helvètes, les Germains; après les Germains, les Beauvaisins; après les Beauvaisins, les habitants du Hainaut. Ceux-ci se sont réunis sur la Sambre et attendent les renforts des populations d'origine germaine établies aux environs de Namur. César marche alors vers la Sambre par la rive gauche. En arrivant près de l'ennemi caché dans les bois de la rive droite, sur les hauteurs d'Haumont, il rassemble six légions, place les deux autres en réserve avec les bagages de l'armée, et, atteignant les hauteurs de Neuf-Mesnil, il commence à fortifier son camp; mais à peine les soldats sont-ils au travail que les

Belges débouchent par toutes les issues de la forêt, traversent les eaux peu profondes de la Sambre, gravissent les pentes abruptes et tombent sur les Romains, qui, surpris et incapables de former leur ligne de bataille, se rangent sans ordre sous les premières enseignes venues; la confusion est extrême; César est obligé de mettre l'épée à la main et de se jeter dans la mélée. Cependant peu à peu le combat se rétablit, le centre et l'aile gauche ont repoussé les assaillants; celle-ci vient au secours de l'aile droite compromise, les deux légions d'arrière-garde accourent sur le champ de bataille; alors la victoire se décide pour les Romains, et les peuples du Hainant sont presque anéantis. Dans cette journée, l'expérience et la valeur d'anciens soldats aguerris sauvent l'armée romaine de l'impétuosité des Belges. Après ce fait d'armes, César se dirige vers Namur, où les habitants de toute la contrée s'étaient renfermés à la nouvelle de la défaite de leurs alliés, et il s'empare de la place.

Pendant qu'il achevait la conquête de la Belgique, un de ses lieutenants, le jeune Publius Crassus, détaché, après la bataille de la Sambre, en Normandie et en Bretagne, soumettait les peuples de ces provinces, de sorte qu'à cette époque la plus grande partie de la Gaule reconnaissait l'autorité de la République : l'éclat des victoires de César était tel que les Ubiens, peuple germain d'au delà du Rhin, établi entre le Main et la Sieg, faisaient parvenir au vainqueur leurs félicitations et l'offre de leurs services.

Avant de partir pour la Cisalpine, César envoya une légion dans le Valais pour châtier les habitants de ces vallées des Alpes qui, au commencement de l'année, avaient attaqué dans leur marche les deux nouvelles légions venues d'Italie; son but aussi était d'ouvrir des communications faciles avec la Cisalpine par le Simplon et le Saint-Bernard. Mais son lieutenant Galba, après un sanglant combat, fut forcé de se retirer et de prendre ses quartiers d'hiver en Savoie. Le projet de César ne put donc pas se réaliser. Il était réservé à un autre grand homme, dix-neuf siècles plus tard, d'aplanir cette formidable barrière des Alpes.

Retour de Cicéron. II. Reprenous le récit des événements survenus à Rome à partir des calendes de janvier 697 (20 décembre 696). Les consuls entrés en fonction étaient P. Cornelius Lentulus Spinther et Q. Cæcilius Metellus Nepos; le premier, ami de Cicéron; le second, favorable à Clodius, en haine du célèbre orateur, qui l'avait offensé (1).

Lentulus mit en délibération la question du rappel de l'exilé (4). L. Aurelius Cotta, consulaire estimé, déclara que le bannissement de Cicéron, prononcé à la suite de violences inqualifiables, portait en lui-même la cause de sa nullité; que des lors il n'était pas besoin de loi pour revenir sur un attentat contre les lois (3). Pompée combattit l'opinion de Cotta, et soutint qu'il fallait que Cicéron dût son rappel non-seulement à l'autorité du sénat, mais encore à un vote populaire. Il ne s'agissait plus que de présenter un plébiscite aux comices. Personne n'y faisait opposition, lorsque Sextus Atilius, tribun du peuple, demanda l'ajournement (4), et, par ces manœuvres dilatoires si familières aux Romains, força le sénat à remettre la présentation de la loi au 22 du même mois. Le jour venu, les partis s'apprêtèrent à appuyer leur opinion par la force. Q. Fabricius, tribun du peuple, favorable à Cicéron, chercha, dès le matin, à s'emparer des rostres. Clodius n'était plus tribun, mais il disposait toujours de la populace. Aux agitateurs de profession à sa solde il avait joint une troupe de gladiateurs appelée à Rome, par

<sup>(1)</sup> Cicéron, Pour Sextues, xxxIII.

<sup>(\*)</sup> Cicéron, Discours pour sa maison, xxvii; - Pour Sextius, xxxiv.

<sup>(3)</sup> Cicéron, Pour Sextius, xxxiv; - Des Lois, III, xix.

<sup>(4)</sup> Ciceron, Pour Sextius, xxxiv.

son frère Appins, pour les funérailles d'un de ses parents (°). La troupe de Fabricius fut facilement mise en déroute; un tribun, M. Cispius, s'était à peine présenté, qu'on le repoussa. Pompée ent sa toge couverte de sang, et Quintus Cicéron, qu'il avait amené an Forum pour parler au peuple en faveur de son frère, fut obligé de se cacher; les gladiateurs se précipitèrent sur un autre tribun, P. Sextius, et le laissèrent pour mort. « La lutte fut si vive, dit Cicéron, que » les cadavres encombrèrent le Tibre, remplirent les égonts; » le Forum se trouva tellement inondé de sang, qu'on fut » dans la nécessité de le laver avec des éponges. Un tribuu » fut tué, la maison d'un autre menacée d'iucendie (®). » La stupeur devint générale, et il fallut ajourner encore la délibération. C'était par l'épée que tont se décidait dans Rome bouleversée et aville.

En effet, pour ameuer le retour de Cicéron, le sénat se vit contraint d'opposer l'émeute à l'émeute, et de se servir de P. Sextius, rétabli de ses blessures, ainsi que de Milon, qui avait organisé militairement une bande armée en état de tenir tête aux séditieux (3). En même temps, il espéra intimider la plèbe urbaine en faisant venir à Rome, de tous les points de l'Italie (4), les citoyens sur lesquels il comptait. De plus, les mêmes hommes qui excitaient, deux ans auparavant, Bibulus à entraver toutes les mesures de César en observant le ciel (3), défeudaient maintenant, sous peine

<sup>(1)</sup> Gicéron, Pour Sextius, xxxv. — Dion-Cassius, XXXIX, vII. — Plutarque, Pompée, II.

<sup>(9)</sup> Giceron, Pour Sextius, xxxv; - Premier discours après son retour,

<sup>(2)</sup> Cicéron, Des Devoirs, II, xvII; — Pour Sextius, RERIE. — Dion-Cassius, XXXIX, vIII.

<sup>(4)</sup> Cicéron, Deuxième discours après son retour au sénat, x; — Discours pour sa maison, xxvm; — Discours contre Pison, xv.

<sup>(5)</sup> On voit que le ponvoir d'observer le ciel existait encore malgré la loi Glodia.

d'être considéré comme ennemi de la République (1), ces manœuvres religieuses qui suspendaient toutes les délibérations. Enfin la loi de rappel fut rendue.

Cicéron rentra dans Rome la veille des nones de septembre (16 août 697), au milieu des plus vives manifestations d'allégresse. Le sénat avait triomphé de l'opposition factieuse de Clodius; mais ce n'était pas sans de grands efforts, ni sans avoir en souvent, de son côté, recours à la violence et à l'arbitraire.

Pompée est chargé des approvisionnements. III. Dès les premiers moments de son retour, Cicéron mit tous ses soins à augmenter l'influence de Pompée et à le réconcilier avec le sénat. La disette dont souffrait l'Italie cette année lui en fournit l'occasion. Le peuple se souleva tout à coup, se porta d'abord à un théâtre où se célébraient des jeux, puis au Capitole, en proférant des menaces de mort et d'incendie contre le sénat, auquel il attribuait la détresse publique (b). Déjà en juillet, lors des jeux apollinaires (b), une émeute avait éclaté pour le même motif.

Cicéron, par son éloquence persuasive, calma la foule irritée, proposa de confier à Pompée le soin des approvisionnements et de lui conférer pour einq ans des pouvoirs proconsulaires en Italie et hors d'Italie (4). Les sénaters, effrayés, adoptèrent sur-le-champ cette mesure. C'était, comme à l'époque de la guerre des pirates, donner au même homme une puissance excessive sur toute la terre, ainsi que le disait le décret. On lui adjoignit quinze lientenants, au nombre desquels fut Cicéron (4). Mais la création de cette

<sup>(1)</sup> Cicéron, passages cités.

<sup>(\*)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, IV, 1.

<sup>(2)</sup> Asconius, Commentaire sur le discours de Cicéron pour Milon, p. 48, éd. Orelli.

<sup>(4)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, IX. -- Plutarque, Pompée, LII.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Attieus, IV, 1. - La proposition de Cicéron fut

nouvelle charge n'apaisa pas les impatiences de la multitude. Clodius cherchait à persuader au peuple que la disette était factice, et que le sénat l'avait fait naître pour avoir un prétexte de rendre Pompée le maître de toutes choses (1). Il ue laissait échapper aucune occasion de susciter des troubles.

Quoiqu'on eût donné à Cicéron plus de deux millions de sesterces (\*) d'indemnité, et décidé que sa maison serait rebâtie à la même place, Clodius, qui voulait empêcher cette réédification, en vint plusieurs fois aux mains avec Milon, dans des luttes semblables à des combats en règle, leurs adhérents portant des boucliers et des épées. Chaque jour voyait une émeute daus les rues. Milon jurait de tuer Clodius, et Cicéron avouait plus tard que la victime et le bras qui devait frapper étaient désignés d'avauce (\*).

Pétes à l'occasion des victoires de César. IV. Ce fut vers la fin de l'année 697 que parvint à Rome la nouvelle des succès prodigieux de César contre les Belges; ils y excitèrent le plus vif enthousiasme. Dès que le sénat en fut informé, il vota, pour les célébrer, quinze jours d'actions de grâces (\*). Ce nombre de jours n'avait encore été accordé à personne. Marius en avait obtenu cinq, et Pompée, vainqueur de Mithridate, dix seulement. Le décret du sénat fut rédigé en termes plus flatteurs

amplifiée encore par G. Messius, tribun du peuple, qui demandait pour Pompée une flotte, une armée et l'autorisation de disposer des finances.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, Lu. - Cicéron, Discours pour sa maison, x.

<sup>(1)</sup> Lettres à Attieus, IV, II.

 <sup>(</sup>i) « J'ajouterai que, dans l'opinion publique, Clodius est regardé comme une victime réservée à Milon. « (Cicéron, Sur la réponse des aruspices, m.)
 — Ce discours sur la réponse des aruspices est de mai, juin ou juillet 698.
 Voyez anssi ce qu'il dit dans sa lettre à Atticus, de novembre 697. (Lettres à Atticus, 15, 11).

<sup>(4)</sup> Plutarque, César, xxm. - Guerre des Gaules, II, xxxv.

qu'on ne l'avait fait pour aucun général; Cicéron lui-même s'associa à ce haut témoignage de la reconnaissance publique (1).

Émeutes à Rome.

- V. Malgré ces démonstrations, il existait toujours dans une certaine caste une haine sourde contre le vainqueur des Gaules: au mois de décembre 697, Rutilius Lupus, nommé tribun pour l'année suivante, proposa de révoquer les lois de César et de suspendre la distribution des terres de la Campanie (3); il se répandit en accusations contre ce général et contre Pompée. Les sénateurs se turent; Cn. Marcellinus, consul désigné, déclara qu'en l'absence de Pompée on ne pouvait rien décider. D'un autre côté, Racilius, tribun du peuple, se leva pour renouveler les anciens griefs contre
- (1) « Mais pourquoi, dans cette occasion surtout, s'étonnerait-on de ma conduite on la blamerait-on, quand moi-même j'ai déjà plusieurs fois appuyé des propositions qui étaient plus honorables pour César que nécessaires pour l'État? J'ai voté en sa faveur quinze jours de prières : c'était assez pour la République qu'on décernat à César autant de jours qu'en avait obtenu Marius. Les dieux se seraient contentés, je pense, des mêmes actions de grâces qui leur avaient été rendues dans les guerres les plus importantes. Un si grand nombre de jours n'a donc eu pour objet que d'honorer personnellement César. Dix jours d'actions de grâces furent accordés, pour la première fois, à Pompée, lorsque la guerre de Mithridate eut été terminée par la mort de ce prince. J'étais consul, et, sur mon rapport, le nombre de jours décernés d'habitude aux consulaires fut doublé, après que vous cûtes entendu la lettre de Pompée et reconnu que toutes les guerres étaient terminées sur terre et sur mer. Vous adoptates la proposition que je vous fis d'ordonner dix jours de prières. Aujourd'hui j'ai admiré la vertu et la grandeur d'âme de Cn. Pompée, qui, comblé de distinctions telles que personne avant lui n'en avait reçu de semblables, déférait à un autre plus d'honneurs qu'il n'en avait obtenu lui-même. Ainsi donc, ces prières que j'ai votées en faveur de César étaient accordées aux dieux immortels, aux usages de nos ancêtres, aux besoins de l'État; mais les termes flatteurs du décret, cette distinction nouvelle et le nombre extraordinaire de jours, c'est à la personne même de César qu'ils s'adressaient, et ils étaient un hommage rendu à sa gloire. « (Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, x, x1.) (Août, an de Rome 698.)

(1) Cicéron, Lettres à Quintus, II, 1.

Clodius. Afin de déjouer les prétentions de ce dernier, qui aspirait à l'édilité, et qui, une fois nommé, eût été inviolable, les consuls désignés demandèrent qu'il fût procédé à l'élection des juges avant celle des édiles. Caton et Cassins s'y opposèrent. Cicéron saisit avec empressement l'occasion de fulminer contre Clodius; mais celui-ci, qui était sur ses gardes, se défendit longuement, et, pendant ce temps, ses adhérents, s'attaquant aux gens de Milon, excitèrent un tel tumulte sur les marches du temple de Castor, où le sénat tenait séance, que le Forum devint un nouveau champ de bataille. Les sénateurs s'enfuirent; tous les projets furent abandonnés (\*).

En présence de ces collisions sanglantes, les élections pour l'édilité et la questure n'avaient pu avoir lieu; d'ailleurs Milon et Sextius empêchaient, par vengeance personnelle, le consul Q. Metellus de convoquer les comices. Dès que le consul indiquait un jour d'assemblée, les deux tribuns déclaraient aussitôt qu'ils observeraient le ciel; et, de peur que cette cause d'ajournement ne suffit pas, Milon s'établissait de nuit dans le Champ de Mars avec son monde en armes. Metellus essaya de tenir les comices par surprise (8), et se rendit de nuit au Champ de Mars par des rues détournées; mais il était bien surveillé. Avant d'arriver à la place, il fut rencontré et reconnu par Milon, qui lui signifia, en vertu de sa puissance tribunitienne, l'obnonciation, c'està-dire la déclaration d'un empêchement religieux à la réunion des assemblées populaires (4). C'est ainsi que finit l'année 697.

Pendant ces luttes sans dignité où chaque parti se déshonorait par la violence, Gésar avait, en deux campagnes,

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, 1.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, 11, 1.

<sup>(3)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, IV, m.

Gicéron, Lettres à Attieus, IV, n et m; — Lettres à Quintus, II, 1.
 II.
 25

sauvé l'Italie de l'invasion des barbares et vaincu les peuples les plus belliqueux de la Gaule. Ainsi, à Rome, la vénalité et l'anarchie; à l'armée, le dévouement et la gloire. Alors, comme à de certaines époques de notre révolution, on put dire que l'honneur national s'était réfugié sous les drapeaux.

## CHAPITRE TROISIÈME.

## ÉVÉNEMENTS DE L'AN 698.

Présence à Rome de Ptolémée Aulètes. 1. Les consuls précédents venaient d'être remplacés par Cu. Cornelius Lentulus Marcellinus et L. Marcius Philippus; celui-ci allié de César, dont il avait épousé la nièce Atia (1). Vainement les premiers magistrats se succédaient tous les ans, le changement des personnes n'en amenait aucun dans l'état de la République.

Vers cette époque, survint un fait qui montra à quel degré de mépris étaient tombées les lois et la morale. Ptolémée Aulètes, roi d'Égypte, père de la fameuse Cléopâtre, haï de ses sujets, s'était enfui d'Alexandrie, et, vers la fin de 697, était parti pour Rome, malgré les conseils de M. Caton, qu'il avait rencontré à Rhodes. Il venait solliciter la protection de la République contre les Égyptiens, qui, en son absence, avaient donné la couronne à sa fille Bérénice. Il avait obtenu le titre, si recherché alors, d'ami et d'allié du peuple romain, en achetant les suffrages d'un grand nombre de personnages considérables, ce qui l'avait obligé d'établir de lourds impôts sur ses sujets. Il fut d'abord bien accueilli, car on savait qu'il apportait son trésor, prêt à le distribuer à de nouveaux protecteurs. Pompée le logea dans sa maison (8) et se déclara publiquement en sa faveur. Mais les Égyptiens, instruits de son départ, envoyèrent une ambassade composée de plus de cent personnes pour défendre leur cause; la plupart furent tuées en route par des émissaires de Ptolémée; les autres,

d) Atia avait épousé en premières noces Octavius, dont elle eut un fils qui fut plus tard Auguste.

<sup>(\*)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xiv.

effrayées ou corrompues à prix d'argent, ne s'acquittérent pas de leur mission (1). Cet événement fit tant de bruit, que Favonius, appelé le singe de Caton, parce qu'il imitait son austérité, dénonça au séuat la couduite de Ptolémée, et ajouta qu'un des députés égyptieus, nommé Dion, confirmerait tontes ses assertions. Dion n'osa point paraître, et, à peu de temps de là, fut assassiné. Malgré ce crime, Pompée conserva à Ptolémée son amitié, et l'on n'osa pas poursuivre l'hôte d'un homme si puissant (2).

Plusieurs projets furent mis en avant pour replacer le roi d'Égypte sur le trône, et cette entreprise, qui promettait gloire et profit, excitait l'ambition de chacun. Ceux qui, probablement, y étaient opposés, proposèrent de consulter les livres sibyllins, qui répondirent : « Si le roi d'Égypte vient vous demander du secours, ne lui refusez pas votre » amitié, mais ne lui accordez aucune armée. » Caius Caton, tribun du peuple, parent de M. Porcius Caton, et cependant son adversaire, s'empressa de divulguer cette réponse, quoiqu'il ne fût pas permis, sans un décret du sénat, de publier les oracles sibyllins (3). Le sénat décréta que le roi d'Égypte serait replacé sur son trône par des magistrats romains, sans intervention armée (4). Mais cette mission était fort disputée : les uns voulaient en charger Lentulus Spinther, les autres Pompée, avec obligation de n'employer que deux licteurs; la jalousie des prétendants y fit bientôt renoncer. Ptolémée, perdant tout espoir, quitta Rome et se retira à Éphèse (5). Il fut plus tard rétabli sur son trône par Gabinius.

<sup>(1)</sup> Dion-Cassins, XXXIX, xII, xIII. - Plutarque, Pompée, LII.

<sup>(9)</sup> Dion-Gassins, XXXIX, xxv. — • Je ne lui épargne pas même les reproches pour l'empécher (Pompée) de tremper dans cette infamie. • (Gicéron, Lettres familières, 1, 1, 1)

<sup>(3)</sup> Dion-Gassius, XXXIX, xv.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, 11, 11.

<sup>(</sup>a) Dion-Cassius, XXXIX, xvi.

Clodius nommé édile. Procés de Milon. 11. Les élections pour l'édilité avaient en lien le 11 des calendes de février de l'année 698 (28 décembre 697), et, grâce à beaucoup d'argent répandu, Clodius avait été nommé édile (9). A peine revêtu de cette charge, qui le mettait à l'abri des poursuites de Milon, il attaqua son accusateur comme coupable d'attentat à main armée, le même crime précisément que Milon lui reprochait. Ce n'était pas Milon qu'il avait en vue, mais ses puissants protecteurs. En outre, alléguant des auspices défavorables, ou faisant agir quelques tribuns du peuple, il s'opposait absolument à la présentation par les consuls de toute affaire publique de quelque importance, sans en excepter la loi curiate, qui décernait le commandement aux proconsuls et aux propréteurs (9).

Le procès dont Clodins le menaçait inquiétait fort peu Milon, qui n'avait rien rabattu de sou audace habituelle. En effet, à une époque où un personnage politique ne pouvait être en sûreté que sous l'escorte d'une bande armée, il était difficile de condamner Milon pour avoir des gladiateurs à sa solde, surtout lorsque ses ennemis avaient donné l'exemple de recourir à de tels auxiliaires.

La lutte judiciaire allait commencer, et l'on s'y préparait comme à un combat. L'accusé avait pour défenseurs Cicéron et Pompée; la plus grande partie du sénat lui était favorable, et, dans la prévision d'émeutes, ses amis faisaient venir leurs clients de toute l'Italie et même de la Gaule cisalpine (3). Clodius et Caius Caton, de leur côté, avaient réuni toutes leurs forces. Ils comptaient d'ailleurs que la populace, rendue encore plus turbulente par la disette, accincillerait fort mal Pompée, qui ue remédiait pas à la

misère publique, et Cicéron, qui, au dire des supersti-

tieux, avait attiré le conrroux des dieux sur la ville en

(1) Cicéron, Lettres à Quintus, II, n. — Dion-Gassius, XXXIX, xviii.

<sup>(2)</sup> Dion-Gassius, XXXIX, xvm, xix.

<sup>(1)</sup> Ciceron, Lettres à Quintus, II, III.

choisissant pour rebâtir sa maison un terrain consacré à la déesse Libertas (1). Il paraît que beaucoup d'ennemis de Pompée encourageaient Clodins et l'aidaient secrètement. Crassus lui-même était sonpçonné de lni donner de l'argent ainsi qu'à Caius Caton.

Le 8 des ides de février (12 janvier 698), Milon parut devant ses juges (2). Lorsque Pompée voulut prendre la parole pour le défeudre, la multitude, excitée par Clodius, le recut avec des huées et des injures. La plèbe urbaine connaissait toutes les vanités de Pompée et les blessait toutes avec un art perfide. Celni-ci cependant, quoique interrompu à chaque instaut, garda sou sang-froid et s'efforca de parler. Clodius lui répondit; mais ses adversaires avaient aussi une populace organisée et soldée pour l'outrager et chanter des vers infames sur ses amours avec sa sœur (3). Dans cette étrange et ignoble dispute, Milon était oublié; il n'y avait plus qu'une sorte de duel entre Clodius et Pompée. Clodius, au milieu de ses satellites, s'écriait en forcant la voix : « Quel est l'homme qui nous fait mourir de » faim? » Et toute la populace, avec l'ensemble d'un chœur de tragédie, de crier : « Pompée! » — « Qui vondrait aller » en Égypte? » reprenait Clodius. — « Pompée! » répondaient mille voix. - " Qui faudrait-il y envoyer? " - " Cras-» sifs (4)! » Clodius ajoutait : « Quel est l'autocrate que rien " ne contente? Quel est l'homme qui cherche un homme? » Qui se gratte la tête d'un seul doigt? » — « Pompée! Pom-» pée! » criait toujours la foule. Après s'être provoqués de la sorte, les deux partis, las de vociférer, en vinrent anx

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xx.

<sup>(9)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, m.

<sup>(3)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, m.

<sup>(4)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, m. — Ce mot donne, suivant nons, l'explication de la querelle qui existait alors entre les deux triumvirs. L'Égypte était une proie si riche qu'elle devait les diviser.

mains. Cicéron s'échappa prudemment (1), et cette fois encore la victoire demeura au parti des grands, probablement appuyé par des gladiateurs plus nombreux (3). Le jugement de Milon, renvoyé à quelques jours de là, amena encore des scenes semblables; mais l'accusé fut acquitté.

Retour de Caton III. Au milieu de ces querelles intestines, M. Caton revint de Chypre à Rome. Il rapportait le trésor de Ptolémée, frère de Ptolémée Aulètes, 7,000 talents (environ 40 millions de francs), un mobilier considérable, et ramenait un grand nombre d'esclaves. Ptolémée s'était empoisonné, sur le bruit de sa venue, ne lui laissant d'autre embarras que de recueillir ses trésors, car les Cypriotes, alors esclaves, dans l'espoir de devenir les alliés et les amis de Rome, reçurent Caton à bras ouverts. Fier de son expédition, qu'il avait remplie avec la plus parfaite intégrité, il tenait fort à ce qu'elle fût approuvée (3).

Le retour de Caton ne pouvait en rien remédier à l'état profondément troublé de la République (4). Sa vertu n'était pas de celles qui attirent, mais de celles qui repoussent. Blâmant tout le monde, peut-être parce que tont le monde était blâmable, il restait seul de son parti.

Dès son arrivée, il se trouva à la fois en opposition avec Cicéron, qui attaquait la légalité de sa mission, et avec Clodius, qui, la lui ayant confiée en sa qualité de tribun, entendait s'en attribuer toute la gloire. Dans ces nouvelles menées de Clodius, César l'appuya, dit-on, en lui suggérant des motifs d'accusation contre Caton (°).

<sup>(1) -</sup> Clodius est précipité de la tribune, moi je m'esquive de crainte d'accident. - (Cicéron, Lettres à Quintus, 11, 111.)

<sup>(9)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, m.

<sup>(3)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xxtt.

<sup>(4)</sup> Plutarque (Caton, xLV) nous dit que Caton revint sous le consulat de Marcius Philippus.

<sup>(3)</sup> Dion-Cassins, XXXIX, xxIII.

État d'anarchie à Rome. IV. L'aperçu succinct des événements de Rome à cette époque montre le degré d'abaissement du niveau moral. Ce n'étaient plus ces luttes mémorables entre les patriciens et les plébéiens, où la grandeur du but ennoblissait les moyens. Il ne s'agissait plus de droits séculaires à défeudre, de droits nouveaux à conquérir, mais d'ambitions vulgaires et d'intérêts personnels à satisfaire.

Rien n'indique davantage la décadence d'une société que la loi devenant machine de guerre à l'usage des différents partis, au lieu de rester l'expression sincère des besoins généraux. Tout homme arrivé an pouvoir se rendait coupable le lendemain de ce qu'il avait condamné la veille, et faisait servir les institutions à sa passion du moment. Tantôt c'était le consul Metellus qui, en 697, retardait la nomination des questeurs pour empêcher celle des juges, afin de protéger Clodius, son parent, contre une accusation judiciaire (1); tantôt c'étaient Milon et Sextius qui, à titre de représailles contre le même consul, opposaient tous les obstacles imaginables à la convocation des comices (8): tautôt, enfin, le sénat (en 698) essayait de retarder l'élection des juges, pour ôter à Clodius les chances d'être nommé édile. L'antique usage de prendre les auspices n'était plus, aux yeux de tous, qu'une manœuvre politique. Aucun des grands personnages que la faveur momentanée du peuple et du sénat mettait en évidence ne conservait le véritable sentiment du droit. Cicéron, qui voit en lui seul toute la République, et qui attaque comme monstrueux ce qui s'est fait contre lui et sans lui, déclare illégaux tous les actes du tribunat de Clodius; le rigide Caton, au contraire, défend, par intérêt personnel, ces mêmes actes, parce que la prétention de Cicéron blesse son orgueil et invalide la mission

<sup>(1)</sup> Dion-Cassins, XXXIX, vii.

<sup>(1)</sup> Lettres à Quintus, II, t.

qu'il a reçue de Clodius (\*). Caius Caton viole la loi en divulguant l'oracle sibyllin. De tous côtés on a recours à des moyens illégaux, qui varient suivant le tempérament de chacun; les uns, comme Milon, Sextius, Clodius, se mettent ouvertement à la tête de bandes armées; les autres agissent avec timidité et dissimulation, comme Cicéron, qui, un jour, après une première tentative inntile, enlève furtivement du Capitole la plaque d'airain sur laquelle était gravée la loi qui l'avait proserit. Singulière erreur des hommes, qui croient effacer l'histoire en faisant disparaître quelques signes visibles du passé!

Ce relâchement des liens socianx amenait fatalement la dispersion de toutes les forces dont l'union eût été si utile au bien public. A peine, dans un moment de danger, était-on tombé d'accord pour donner à un homme l'autorité qui pouvait rétablir l'ordre et le calme, qu'à l'instant même tout le monde s'entendait pour l'attaquer et l'abattre, comme si chacun avait eu peur de son propre ouvrage. A peine Cicéron est-il revenu de l'exil, que les amis qui l'ont rappelé sont envieux de son influence : ils voient avec plaisir une certaine froideur naître entre Pompée et lui, et soutienneut secrètement les manœuvres de Clodius (2). A peine Pompée, au milieu de la disette et de l'agitation publique, est-il revêtu de nouveaux pouvoirs, que le sénat d'un côté, et la faction populaire de l'autre, se concertent pour ruiner son crédit : des menées habiles réveillent la vieille haine entre lui et Crassus.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Caton, xL; - Ciceron, xLv.

<sup>(</sup>b) « Il me revenait une foule de propos de gens que vous devinez d'ici, qui ont tonjours été et qui sont tonjours dans les mêmes rangs que moi. Ils se réjouissaient ouvertement de me savoir, à la fois, déjà en froid avec Pompée et prêt à me brouiller avec César; mais, ce qu'il y avait de plus cruel, c'était leur attitude à l'égard de mon ennemi (Clodius), c'était de les voir l'embrasser, le flatter, le cajoler, le combler de carcsses. « (Gicéron, Lettres familières, I, 1x.)

Pompée croyait ou feignait de croire qu'il y avait une conjuration contre sa vie. Il ne voulait plus aller au sénat, à moins qu'on ne tint la séauce tout près de son domicile, tant il lui paraissait dangereux de traverser la ville (1). « Clodius, » disait-il, cherche à m'assassiner. Crassus le paye, Caton » l'encourage. Tous les discoureurs, Curion, Bibulus, tous » mes ennemis l'excitent contre moi. Ce penple, amourenx » du bavardage de la tribune, m'a presque abandonné; la » noblesse m'est hostile; le sénat est injuste pour moi; la » jeunesse est toute pervertie. » Il ajoutait qu'il prendrait ses précautions, et qu'il allait s'entourer de gens de la campague (9).

Personne n'était à l'abri des plus odieuses imputatious. Caius Caton accusait le consul P. Lentulus d'avoir facilité à Ptolémée les moyens de quitter Rome clandestinement (\*). M. Caton s'indignait contre tout le monde. Enfin un parti implacable ne cessait de manifester par des propositions, sans résultat il est vrai, sa vancune et son animosité contre le proconsul des Gaules. Vers le printemps de 698, L. Domitius Ahenobarbus, beau-frère de Caton, dont il avait épousé la sœur Porcia, et qui s'était autrefois enrichi avec les dépouilles des victimes de Sylla, proposait d'enlever à César son commandement (\*). D'autres renouvelaient la motion de faire cesser la distribution des terres de la Campanie, et remettaient en question toutes les lois juliennes (\*). Mais

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, III.

<sup>(9)</sup> Ces paroles sont rapportées par Cicéron (Lettres à Quintus, II, III), à qui elles étaient adressées par Pompée. Dion-Cassins, contre toute vraisemblance, prétend que Pompée, dès cette époque, était irrité contre César et cherchait à lui ôter sa province. Rien ne prouve une pareille allégation. L'entrevue de Lucques, qui ent lieu cette même année, la contredit formellement.

<sup>(9)</sup> Voyez Nonius Marcellus (éd. Gerlach et Roth, p. 261), qui cite un passage du livre XXII des Annales de Fenestella, lequel écrivait sous Auguste ou sous Tibère.

<sup>(4)</sup> Suetone, Cesar, xxiv.

<sup>(5)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, v.

Cicéron, à la requête de Pompée, obtint l'ajournement jusqu'au mois de mai (1). D'ailleurs il était lui-même embarrassé, et avouait que sur ce sujet il n'avait pas d'idées bien arrêtées (2).

Entrevue de Lucques V. Au milieu de la confusion générale, beaucoup de citoyens tournaient les yeux vers César. Appins Claudius s'était déjà rendu près de lui (\*). Crassus quitta brusquement Rome pour aller le trouver à Ravenne, au commencement du printemps de 698, avant la campagne contre les Vénètes, et lui exposer l'état des choses, car, ainsi que le dit Cicéron dans une lettre postérieure, il ne se faisait à Rome rien de si petit que César n'en fût informé (\*).

Quelque temps après, Pompée, qui devait s'embarquer à Pise pour la Sardaigne, afin de hâter l'approvisionnement de blé, arriva à Lucques, où il se rencontra avec César et Crassus. Une foule nombreuse accourut également dans cette ville: les uns étaient attirés par le prestige de la gloire de César, les antres par sa générosité bien connue, tous par ce vague instinct qui, dans les temps de crise, indique où est la force et fait pressentir de quel côté viendra le salut. Le peuple romain lui envoya une députation de sénateurs (a). Tout ce que la Ville avait de personnages illustres et considérables, tels que Pompée, Crassus, Appins, gouverneur de la Sardaigne, Nepos, proconsul d'Espagne (a), vint lui témoi-

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres familières, I, Ix.

<sup>(9) «</sup> L'affaire des terres de la Campanie, qui devait être finie le jour des ides et le suivant, ne l'est pas encore. J'ai bien de la peine à avoir un avis à moi sur cette question. « (Lettres à Quintus, 11, vnn, juin 698.)

<sup>(2) «</sup> Appius n'est pas encore revenu d'auprès de César. » (Cicéron, Lettres à Quintus, II, v<sub>I</sub>, avril 698.)

 <sup>(</sup>i) « Sachant bien que petites nouvelles ou grandes nouvelles sont arrivées à César. » (Lettres à Quintus, III, 1, 3.)

<sup>(5)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xxv.

<sup>(6)</sup> Plutarque, Cesar, xxiv.

gner la plus vive admiration et invoquer son appui (1); des femmes même se rendirent à Lucques, et le concours fut tel qu'on y vit jusqu'à deux cents sénateurs à la fois; cent vingt licteurs, cortége obligé des premiers magistrats, assiégeaient la porte du proconsul (2). « Déjà, écrit Appien, il disposait » de tout par sou ascendant, par ses richesses, et l'empres» sement affectueux avec lequel il obligeait tout le monde (3). »

Que se passa-t-il dans cette entrevne? On l'ignore; mais

(¹) • Appius, dit-il, s'est rendu près de César pour lui arracher quelques nominations de tribuns. • (Cicéron, Lettres à Quintus, II, xv.)

(9) Appien, Guerres civiles, II, xvii. - Les consuls et les proconsuls avaient douze licteurs; les préteurs, six; les dictateurs, vingt-quatre, et le maître de la cavalerie, un nombre qui a varié. Les édiles curules, les questeurs et les tribuns du peuple, n'ayant pas l'imperium, n'avaient pas de licteurs. Comme, lors de la conférence de Lucques, il n'existait ni dictateurs, ni maître de la cavalerie, le chiffre de cent vingt faisceanx ne peut s'appliquer qu'à l'ensemble de l'escorte de proconsuls et de préteurs. Il n'est pas probable que les deux consuls alors en charge à Rome se soient transportes à Lucques. D'un autre côté, il était défendu aux proconsuls de quitter leurs provinces pendant la durée de leurs pouvoirs. (Voyez Tite-Live, XLI, vii; XLIII, 1.) Mais, comme les conférences de Lucques eurent lieu précisément à l'époque on les proconsuls et les propréteurs partaient pour leurs provinces (nons savons par Cicéron (Lettres à Atticus, III, 1x) que ce départ avait lien aux mois d'avril et de mai), il est probable que les proconsuls et les propréteurs désignés se rendirent à Lucques avant d'aller prendre leurs commandements. Ainsi le chiffre de cent vingt faisceaux représenterait l'ensemble des licteurs des propréteurs on proconsuls qui pouvaient passer par Lucques avant de s'embarquer soit à Pise, soit à Adria, soit à Ravenne.

Dans cette hypothèse, nous aurions les chiffres suivants :

| Proconsul d'Asie 12                | Total des licteurs 190    |
|------------------------------------|---------------------------|
| Proconsul d'Afrique 12             | Proconsul de Cilicie 12   |
| Proconsul d'Espagne ultérieure. 12 | Proconsul de Syrie 12     |
| Proconsul d'Espagne citérieure. 12 | Proconsul de Crète 12     |
| Propréteur de Sardaigne 6          | Proconsul de Bithynie 12  |
| Propréteur de Sicile 6             | Proconsul de Macédoine 12 |
|                                    |                           |

Plutarque (Pompée, Lin) dit textuellement qu'on vit à sa porte cent vingt faisceaux de proconsuls et de préteurs.

(3) Appien, Guerres civiles, II, xvII.

on peut le conjecturer d'après les événements qui en furent la conséquence immédiate. Il est évident d'abord que Crassus et Pompée, brouillés naguère, furent réconciliés par César, qui, sans doute, fit valoir à leurs yeux les raisons les plus capables de les rapprocher : « l'intérêt public exigeait leur réconciliation; seuls ils pouvaient mettre un terme à l'état d'anarchie qui désolait la capitale; dans un pays livré à des ambitions vulgaires, il fallait pour les dominer des ambitions plus grandes, mais plus pures et plus honorables; ils devaient bien le voir, ce n'étaient pas des hommes tels que Cicéron, avec ses tergiversations, sa conardise et sa vanité, ni Caton avec sou stoïcisme d'un autre âge, ni Domitius Ahenobarbus avec sa haine implacable et ses passions égoïstes, qui ramèneraient l'ordre et rallieraient les esprits divisés. Afin d'obtenir ces résultats, il fallait que Crassus et Pompée se missent résolûment à brigner le consulat (1). Quant à lui, il ne demandait qu'à rester à la tête de son armée et à terminer la conquête qu'il avait entreprise. La Gaule était vaincue, mais nou soumise. Plusieurs auuées étaient eucore nécessaires pour y asseoir la domination romaine. Ce peuple léger et belliqueux, toujours prêt à la révolte, était sourdement excité et ouvertement soutenu par deux nations voisines, les Bretons et les Germains. Dans la dernière guerre contre les Belges, les promoteurs du soulévement, de l'aveu des Bellovaques, avaient bien montré, en se réfugiant dans l'île de Bretagne après leur défaite, d'où venait la provocation. Aujourd'hui encore, l'insurrection que préparaient les peuplades vénètes, sur les rives de l'Océan, avait pour instigateurs les mêmes insulaires. Quant aux Germains, la défaite d'Arioviste ne les avait pas déconragés, et plusieurs contingents de cette nation se trouvaient naguère mêlés aux troupes

<sup>(1)</sup> Voyez Suétone, César, xxiv. — La preuve que ce plan venait de César, c'est que Pompée et Grassus n'avaient encore pris aucune mesure pour préparer leur élection.

du Hainaut. Il veut châtier ces deux peuples et porter ses armes au delà du Rhin comme au delà de la mer; qu'on lui laisse donc terminer son ouvrage. Déjà les Alpes sont aplanies; les barbares, qui ravagcaient l'Italie il y a quarantequatre ans à peine, sont relégués dans leurs déserts et dans leurs forêts. Encore quelques années, et la crainte ou l'espoir, les châtiments ou les récompenses, les armes ou les lois, auront pour jamais rattaché la Gaule à l'Empire (1). »

Un pareil langage ne pouvait manquer d'être compris par Pompée et par Crassus. On se laisse aisément persuader lorsque l'intérêt public se présente à travers le prisme de l'amour-propre et de l'intérêt personnel. Au delà du consulat, Crassus et Pompée voyaient déjà le gouvernement des provinces et le commandement des armées. Quant à César, la réalisation logique de ses vœux était la prolongation de ses pouvoirs. Une seule difficulté s'opposait à l'exécution de ce plan. L'époque des élections approchait, et ni Pompée ni Crassus ne s'étaient mis en mesure de briguer le consulat dans le délai prévu par la loi; mais on avait si souvent, depuis nombre d'années, retardé les comices, sous des prétextes frivoles, qu'on pouvait bien aujourd'hui en agir de même dans un intérêt plus sérieux.

César promit d'appuyer leur élection de tout son pouvoir, par ses recommandations et en donnant des congés à ses soldats pour aller voter dans les comices. En effet, ses sol-

<sup>(9)</sup> Nons avons mis dans la bouche de Gésar les paroles suivantes de Cicéron : « En donnant les Alpes pour bornes à l'Italie, la nature ne l'avait pas fait sans une intention spéciale dos dienx. Si l'entrée e orti été ouverte à la férocité et à la multitude des Gaulois, jamais cette ville n'eût été le siège et le centre d'un grand empire. Elles peuvent maintenant s'aplanir, ces hautes montagnes; il n'est plus vien, des Alpes à l'Océan, qui soit à redonter pour l'Italie. Encore une ou deux campagnes, et la crainte ou l'espoir, les châtiments ou les récompenses, les armes ou les lois, pourront nous assujettir toute la Gaule et l'attacher à nous par des liens éternels. « (Gicéron, Discours sur les provinces constulaires, xix-)

dats, recrutés soit parmi les vétérans qu'il avait emmenés de Rome, soit parmi les citoyens romains établis en grand nombre dans la Gaule cisalpine, avaient le droit de porter à Rome leur suffrage, et jouissaient de l'influence légitime qui est le prix d'une vie de dangers et d'abnégation. Cicéron en fait foi par ces paroles : « Regardez-vons, pour arriver » au consulat, comme un faible appui la volonté des soldats, » si puissants par leur nombre et par l'ascendant qu'ils » exercent sur leurs familles? D'ailleurs, quelle autorité sur " le peuple romain tout entier que leur suffrage lorsqu'il » s'agit de la nomination d'un consul! Car dans les comices » consulaires ce sont des généraux que l'on choisit et non » des rhéteurs. C'est une recommandation bien puissante » que de pouvoir dire : J'étais blessé, il m'a rendu la vie ; il » m'a fait part du butin. C'est sous lui que nous avons pris » le camp ennemi, que nous avons livré la bataille; il n'a » jamais exigé des soldats plus de travail qu'il ne s'en impo-» sait à lui-même; son bonheur est égal à son courage. Vous » figurez-vous combien de pareils discours disposent favo-» rablement les esprits (1)! » César donc se conformait à la coutume établie, en permettant à ses soldats d'exercer leurs droits de citoyen.

Conséquences de l'entrevue de Lucques. Conduite de Cicéron, VI. L'entrevue de Lucques avait eu pour résultat de réunir dans un même sentiment les hommes les plus importants de la République. Quelques historiens ont vu là un complot mystérieux, et ils n'ont pas hésité à le qualifier de triumvirat, dénomination aussi peu appropriée à cet accord qu'à celui qui avait eu lieu en 694. Une entrevne au milieu de tant de citoyens illustres, accourus de toutes parts pour saluer un général victorieux, n'avait guère l'apparence du mystère, et l'entente de quelques hommes influents dans

<sup>(1)</sup> Ciceron, Discours pour Murena, xvIII.

une même pensée politique n'était pas un complot. Quelques auteurs n'en ont pas moins prétendu que le sénat, informé de cette conspiration ourdie dans la Gaule cisalpine, aurait fait éclater son indignation : rien ne justifie cette allégation ; s'il en eût été ainsi, aurait-on, quelques mois après l'entrevue de Lucques, accordé à César tout ce qu'il désirait et repoussé tout ce qui lui était contraire? On vit, en effet, lors de la distribution annuelle du gouvernement des provinces, les sénateurs hostiles à César demander qu'on lui retirât son commandement, ou tout au moins la partie de ce commandement décernée par le sénat (1). Or, non-seulement cette prétention fut écartée, mais on lui donna dix lieutenants et des subsides pour payer les légions qu'il avait levées de sa propre autorité, en outre des quatre légions mises, dès le principe, à sa disposition par le sénat. C'est que les triomphes de César avaient exalté les esprits. L'opinion publique, cette force irrésistible de tous les temps, se déclarait hautement pour lui, et sa popularité rejaillissait sur Pompée et sur Crassus (8). Le sénat avait fait taire alors son animosité, et, de son côté, César se montrait plein de déférence pour cette assemblée (8).

Il faut bien le dire à la louange de l'humanité, la vraie gloire a le privilége de rallier tous les cœurs généreux; il n'y a que les hommes follement épris d'eux-mêmes, ou endurcis par le fanatisme d'un parti, qui résistent à cet entrainement universel vers ceux qui font la grandeur de leur pays. A cette époque, si l'on en excepte quelques

<sup>(1)</sup> Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, xv.

<sup>•</sup> Évidemment toute opposition à ces grands hommes, surtout depuis les éclatants succès de César, était antipathique au sentiment général et unanimement repoussée. • (Cicéron, Lettres familières, 1, 1x.)

<sup>(3)</sup> e César, fort de ses succès, des récompenses, des honneurs et des témoiguages dont il était comblé par le sénat, venait prêter à cet ordre illustre son éclat et son influence, « (Cicéron, Lettres familières, 1, 1x.)

hommes haineux et intraitables, la plupart des sénateurs subissaient l'impulsion générale, comme le prouvent les discours de Gicéron (1).

Mais si, d'une part, on nous représente les membres de ce prétendu triumvirat ligués étroitement entre eux contre la République : de l'autre, Dion-Cassius soutient que, des cette époque, Pompée et Crassus conspiraient contre César. Cette opinion n'est pas mieux fondée. On voit, an contraire, par une lettre de Cicéron, combien Pompée prenait chaudement alors le parti de son beau-père. Pompée, en quittant Lucques, rencontra Quintus Cicéron, et, l'apostrophant vivement, il le chargea de rappeler à son frère ses engagements passés : « Cicéron ne devait pas oublier que ce que Pompée avait fait pour son rappel était aussi l'œuvre de César, dont il avait promis de ne point attaquer les actes; que, s'il ne voulait pas le servir, il s'abstînt du moins de toute hostilité (8), " Ces reproches ne restèrent pas sans effet. Cicéron, très-enclin à se tourner du côté de la fortune, écrivit à Atticus : « Il y a fin à tout; et pnisque ceux qui ne » peuvent rien ne veulent plus de moi, je chercherai des » amis parmi ceux qui ont la puissance (8), »

Déjà il avait voté avec les sénateurs des actions de grâces pour les victoires de César, et depuis il secondait de ses efforts toutes les propositions en faveur du vainqueur des Gaules. Comme le rôle de Cicéron dans cette occasion a eu

25

<sup>(</sup>¹) » Pourquoi attendrais-je qu'on me réconcilie avec Gésar? Cette réconciliation n'a-t-elle pas été faite par le sénat? le sénat, conseil supréme de la République, ma règle et mon guide dans toutes mes opinions. Je marche sur vos pas, sénateurs, j'obéis à vos conseils, je cède à votre autorité..... Tant que les démarches politiques de César n'ont pas eu votre approbation, vous ne m'avez pas vu lié avec lui. Lorsque ses exploits ont changé vos sentiments et vos dispositions, vous m'avez vu non-seulement accèder à vos décisions, mais encore y applaudir tout haut. « (Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, ».)

Dettres familières, I, IX.

<sup>(</sup>a) Lettres à Atticus, IV, v.

une importance particulière, il ne sera pas sans intérêt de citer ses paroles : « Puis-je être ennemi d'un homme dont » les courriers et les lettres, de concert avec la renommée, » font retentir tous les jours à mes oreilles les noms de tant » de peuples, de tant de nations, de tant de pays qu'il a » ajoutés à notre empire? Je suis enflammé d'enthousiasme, » sénateurs, et vous en doutez d'autant moins que les mêmes » sentiments vous animent (1). Il a combattu avec le plus » grand succès les plus belliqueuses et les plus puissantes » nations des Germains et des Helvètes; il a terrassé, dompté, » refoulé les autres, et les a accoutumées à obéir au peuple " romain. Des contrées, qu'aucune histoire, aucun récit, aucun bruit public ne nous avaient encore fait connaître, » notre général, nos troupes, nos armes les ont parcourues. » Nous n'avions auparavant qu'un sentier dans la Gaule; les » autres parties étaient occupées par des peuples ou ennemis " de cet empire, on peu sûrs, ou inconnus, ou du moins » féroces, barbares et belliqueux; il n'était personne qui ne « désirât les voir vaincus et domptés (\*). On nous a présenté » dernièrement un rapport sur la solde des troupes. Je ne » me suis pas contenté de donner mon avis, j'ai fait en » sorte qu'on l'adoptât; j'ai répondu fort au long à cenx » qui étaient d'un avis contraire, j'ai assisté à la rédaction » du décret; alors encore j'ai plus accordé à la personne » qu'à je ne sais quelle nécessité. Je pensais que, même » sans un tel secours d'argent, avec le seul produit du » butin, César pouvait entretenir son armée et terminer la » guerre; mais je n'ai pas cru que, par une étroite parci-" monie, nous dussions diminuer le lustre et la gloire de » son triomphe.

<sup>(1)</sup> Ciceron, Discours sur les provinces consulaires, 1x. (Août, an de Rome 698.)

<sup>(\*)</sup> Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, xnt. (Août, an de Rome 698.)

" De plus, il a été question de dix lieutenants pour César: " les uns s'opposaient absolument à ce qu'on les accordât, " les autres recherchaient les précédents; ceux-ci remet" taient à un autre temps, ceux-là accordaient, sans employer " des termes flatteurs. Dans cette circonstance, à la manière " dont je parlai, tout le monde comprit que, en m'occupant " des intérêts de la République, je faisais encore plus pour " honorer Gésar."

Dans un autre discours, le même orateur s'écrie : « Le » sénat a décerné des prières publiques à César dans la forme » la plus honorable, et pour un nombre de jours encore sans » exemple. Malgré l'épuisement du trésor, il a pourvu à la » solde de son armée victorieuse; il a décidé qu'on donnerait » dix lieutenants au général, et que, par dérogation à la loi » Sempronia, on ne lni enverrait pas de successeur. C'est » moi qui ai onvert ces avis, qui ai porté la parole; et, plu» tôt que d'écouter mon ancien dissentiment avec César, » je me suis prété à ce que réclament, dans les circonstances » actuelles, l'intérêt de la République et le besoin de la » paix (1). »

Mais si en public Cicéron s'exprimait avec tant de netteté, dans ses relations privées il ménageait encore l'opinion de ses anciens amis. C'est d'ailleurs la seule manière d'expliquer une contradiction trop choquante, même dans nn caractère aussi versatile. En effet, au moment où il se vantait hautement des services qu'il avait contribué à rendre à César, il écrivait à P. Lentulus, son ami, proconsul en Cilicie: « On vient d'accorder à César des subsides et dismilieutenants, et l'on ne tient ancun compte de la loi Sempronia, qui voulait qu'on lui donnât un successeur. Mais » ce sujet est trop triste, et je ne veux pas m'y arrêter (8). »

<sup>(1)</sup> Cicéron, Discours pour Balbus, xxvII.

<sup>(\*)</sup> Cicéron, Lettres familières, I, vii.

Manœuvres de Pompée et de Crassus pour arriver au consulat. VII. D'après ce qui précède, évidemment l'impopularité ne s'attachait pas à César, mais aux moyens employés par Crassus et par Pompée afin d'obtenir le consulat.

Ils se servaient de Caius Caton, parent du stoïcien, et d'antres hommes aussi peu estimables, pour faire retarder l'époque des comices et amener la création d'un interroi (1), nomination qui ent rendu leur élection plus facile, puisque les consuls, présidents ordinaires de l'assemblée du peuple, leur étaient opposés.

Les récits sur les événements de cette époque offrent une grande confusion. Dion-Cassius nous apprend qu'à la suite de violentes discussions dans la curie, entre Pompée, récemment revenu de Sardaigne, et le consul Marcellinus, le sénat, en signe de mécontentement, décréta qu'il preudrait le deuil, comme pour une calamité publique, et le prit aussitôt. Caius Caton opposa son veto. Alors le consul Cn. Marcellinus, à la tête du sénat, se rendit au Forum, harangua le peuple pour lui demander des comices, sans succès probablement, puisque les sénateurs rentrèrent immédiatement dans le lien de leurs séances. Clodius, qui depuis la conférence de Lucques s'était rapproché de Pompée, survint tout à coup dans la foule, interpella vivement le consul, et le railla de cet appareil de deuil intempestif. Sur la place publique Clodius devait enlever aisément l'approbation de la multitude; mais, ayant voulu retourner au sénat, il éprouva la plus vive opposition. Les sénateurs se précipitérent à sa rencontre pour l'empêcher d'entrer; beaucoup de chevaliers l'accablerent d'injures; ils lui enssent fait un mauvais parti, si la populace ne fût accourue à son aide et ne l'eût dégagé, en menaçant de livrer aux flammes l'assemblée tout entière (2).

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xxvii.

<sup>(2)</sup> Dion Cassius, XXXIX, xxIX.

D'un autre côté, Pompée, avec plus d'autorité et moins de violence, s'élevait contre le dernier sénatus-consulte. Leutulus Marcellinus, l'apostrophant en plein sénat, lui demanda s'il était vrai, comme le bruit en courait, qu'il prétendit au consulat. « Je ne sais pas encore ce que je » ferai, » répondit Pompée brusquement. Puis, remarquant le mauvais effet de ces paroles dédaigneuses, il reprit aussitôt : « Pour les bons citoyens, il est inutile que je sois con-» sul; contre les factieux, je suis peut-être nécessaire (1). » A une question semblable, Crassus répondit modestement « qu'il était prêt à faire tont ce qui serait utile à la Répu-» blique. » Alors Lentulus se répandant en reproches contre l'ambition de Pompée, celui-ci l'interrompit brutalement : « Souviens-toi, lui dit-il, que tu me dois tout. Tu étais " muet, je t'ai fait discoureur; tu étais un mendiant affamé, » j'ai fait de toi un glouton qui vomit pour remanger. » Ce langage peut donner une idée de la violence des passions politiques à cette époque. Les sénateurs, et Marcellinus luimême, voyant qu'ils ne pouvaient lutter contre l'influence de ces deux hommes, se retirérent. Pendant le reste de l'année ils ne prirent plus aucune part aux affaires publiques : ils se bornèrent à garder le deuil et à ne plus assister aux fêtes populaires.

Campagne contre les peuples des côtes de l'Océan, VIII. Tandis que Pompée et Crassus, conformément à la convention de Lucques, employaient tous les moyens pour parvenir au consulat, César avait toujours les regards fixés sur une conquête qui, tous les ans, semblait achevée, et que, tous les ans, il fallait recommencer. Si les Gaulois, divisés en tant de peuples divers, étaient incapables de s'unir pour la défense commune, ils ne se laissaient pas abattre par un seul coup du sort. A peine les uns étaient-ils

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius , XXXIX , xxx. - Plutarque , Pompée , Lin ; - Crassus , xvin.

terrassés sur un point, que d'autres relevaient ailleurs l'étendard de l'insurrection.

En 698, l'agitation se manifesta d'abord sur les côtes de l'Océan, depuis la Loire jusqu'à la Seine. Les peuples du Morbihan, maîtres d'une flotte considérable et disposant du commerce extérieur, se mirent à la tête du mouvement. Ils s'associèrent à tous les peuples habitant les côtes entre la Loire et l'Escaut, et demandérent des secours à l'Angleterre, avec laquelle ils étaient en relation constante. Dans ces circonstances, César prévit que c'était sur mer qu'il fallait réprimer l'audace de ces populations maritimes. Il donna l'ordre de construire des navires sur la Loire, en demanda aux peuples de la Charente et de la Gironde, et envova d'Italie Decimus Brutus avec des galères et des matelots. Lui-même, aussitôt que la saison le permit, se rendit dans les environs de Nantes, non loin d'Angers, où Publius Crassus hivernait avec la 7º légion. Des son arrivée, sa préoccupation s'étendit sur le vaste territoire où il devait fonder la domination romaine. A cet effet, il répartit ainsi ses troupes : Labienus est envoyé avec la cavalerie à l'est, du côté de Trèves, pour tenir en respect les Germains; sur son passage, il raffermira la fidélité des Champenois et de leurs voisins; P. Crassus est dirigé vers l'Aquitaine pour la soumettre; Sabinus vers la Normandie, pour y combattre les révoltés du Cotentin: César se réserve les opérations dans le Morbihan. Après avoir assiégé, non sans de grandes difficultés, plusieurs petites places fortes qui, situées à l'extrémité de promontoires, étaient entourées d'eau à la haute mer, il résolut d'attendre sa flotte et se plaça sur la côte, à Saint-Gildas, au sud de Vannes. Decimus Brutus fit sortir ses vaisseaux de la Loire, vint se mesurer avec l'ennemi, en vue de l'armée romaine, et, par un concours de circonstances heureuses, détruisit la flotte gauloise: dans le combat périt l'élite de la Bretagne. Le Morbihan et les États environnants se rendirent, et cependant le vainqueur fit mourir tous les principaux citoyens.

La conduite de César envers les habitants de cette province a été justement blâmée par l'empereur Napoléon l".

« Ces peuples, dit-il, ne s'étaient point révoltés; ils avaient
» fourni des otages, avaient promis de vivre tranquilles,
» mais ils étaient en possession de toute leur liberté et de
» tous leurs droits. Ils avaient donné lieu à César de leur
» faire la guerre, sans doute, mais non de violer le droit des
» gens à leur égard et d'abuser de la victoire d'une manière
» aussi atroce. Cette conduite n'était pas juste, elle était
» encore moins politique. Ces moyens ne remplissent jamais
» leur but, ils exaspèrent et révoltent les nations. La puni-

" leur but, ils exasperent et révoltent les nations. La puni-" tion de quelques chefs est tout ce que la justice et la poli-

» tique permettent (1), »

Tandis que la Bretague était vaincue sur mer, Sabinus remportait une victoire décisive sur les peuples de la Normandie, près d'Avranches; et, dans le même temps, Publius Crassus soumettait l'Aquitaine. Quoique ce jeune lieuteuant de César n'eût qu'une seule légion, un corps de cavalerie et des auxiliaires, il s'emparait de la place forte de Sos et faisait essuyer une défaite sanglante aux peuples situés entre la Garonne et l'Adour. Sa gloire en fut d'autant plus grande que les Aquitains avaient appelé à leur aide les chefs espagnols, débris de cette fameuse armée façonnée si longtemps par Sertorius à la tactique romaine.

Quoique la saison fût fort avancée, César voulut encore soumettre les peuples du Brabant et du Boulonnais, et marcha contre eux. Les Gaulois se retirèrent dans leurs forêts; il fut alors obligé de se frayer une route dans les bois en abattant les arbres, qui, placés à droite et à gauche, formèrent de chaque côté un rempart contre l'ennemi. Le

<sup>(1)</sup> Précis des guerres de César, III, v.

mauvais temps l'obligea de se retirer avant d'avoir accompli sa tâche.

Dans cette campagne de 698, la plupart des contrées qui s'étendent depuis l'embouchure de l'Adour jusqu'à celle de l'Escaut avaient senti le poids des armes romaines. La mer était libre : César pouvait tenter une descente en Angleterre,

## CHAPITRE QUATRIÈME.

ÉVÉNEMENTS DE L'AN 699.

Campagne contre les Usipètes et les Tenctères. I. Les succès de la précédente campagne, l'existence d'une flotte romaine dans les eaux du Morbihan, devaient donner à César l'espoir que rien n'empêcherait désormais une expédition contre la Grande-Bretagne; mais de nouveaux événements vinrent retarder ses projets.

Dans l'hiver de 698 à 699, les Usipètes et les Tenctères, peuples d'origine germaine, refoulés par les Suèves, passèrent le Rhin non loin de son embouchure, vers Xanten et Clèves. Ils étaient au nombre de 400,000, de tout âge et de tout sexe; ils cherchaient des terres pour s'établir, et, au printemps de 699, la tête de l'émigration était déjà parvenue dans le pays où sont aujourd'hui Aix-la-Chapelle et Liége. César, inquiet de cet événement, part pour l'armée plus tôt que de coutume, se rend à Amiens, y rassemble ses troupes, et trouve les chefs gaulois profondément ébraulés dans leur fidélité par l'approche de ces nouveaux barbares, dont ils espèrent le concours. Il raffermit en eux le sentiment du devoir, obtient un contingent de cavalerie, se porte à la rencontre des Usipètes et des Tenctères, et arrive sur la Meuse, qu'il traverse à Maëstricht. Ces derniers, en apprenant la marche de l'armée romaine, s'étaient concentrés dans la Gueldre méridionale. Établis sur la rivière de la Niers, dans les plaines de Goch, ils députent vers César, parvenu près de Venloo, pour lui demander de ne pas les combattre et de leur permettre de conserver les terres qu'ils avaient conquises. Le général romain refuse et continue sa marche. Après de nouveaux pourparlers, qui avaient pour but, de la part des Germains, de donner à leur cavalerie, envoyée au delà de la Meuse, le temps de revenir, une trève d'un jour est acceptée. César déclare toutefois qu'il s'avancera jusqu'à la Niers. Cependant son avantgarde est tout à coup traitreusement attaquée dans sa marche et culbutée par la cavalerie germaine; il se croit alors délié de ses engagements, et lorsque, le lendemain, les députés viennent pour se justifier dé cette déloyale agression, il les fait arrêter, tombe à l'improviste sur le camp des Germains, et les poursuit sans relâche jusqu'au confluent du Rhin et de la Meuse (vers l'endroit occupé aujourd'hui par le fort Saiut-André), où ces malheureux trouvent presque tous la mort.

A la suite de ce fait d'armes peu glorieux, où sa bonne foi a été mise en doute, César résolut de franchir le Rhin sous prétexte de réclamer des Sicambres la cavalerie des Usipètes et des Tenctères réfugiée chez cux, mais, au fond, pour intimider les Germains et leur faire perdre l'habitude de seconder les insurrections de la Gaule. Il remonta douc la vallée du Rhin et arriva à Bonn en face du territoire des Ubiens, peuple qui avait déjà sollicité son alliance et son appui contre les Suèves. Il fit construire en dix jours uu pont de pilotis qu'il traversa avec ses troupes; mais il ne pénétra pas loin en Germanie : ne pouvant atteindre ni les Sicambres, ni les Suèves, qui s'étaient retirés dans l'intérieur des terres, il revint sur la rive gauche et fit rompre le pont.

Première descente en Angleterre. II. Quoique l'été fût déjà avancé, César voulut profiter du temps qui lui restait encore pour passer en Angleterre et visiter cette ile, sur laquelle on n'avait que des notions confuses, et qui n'était connue des Romains que par l'intervention des insulaires dans toutes les guerres de la Gaule. Il partit donc de Boun, s'achemina vers Boulogne, jalou-

nant pour ainsi dire la route qu'Auguste fit construire plus tard entre ces deux villes, et rassembla dans ce port les navires des côtes voisines et la flotte qui, l'année précédente, avait vaincu celle du Morbihan. Après avoir envoyé un de ses officiers pour s'assurer du point de débarquement, il partit de Boulogne, dans la nnit du 24 an 25 août, avec deux légions, reconnut à son tour la côte à Douvres, et prit terre à Deal. Le rivage était couvert d'hommes en armes qui s'opposèrent avec vigueur au débarquement de l'armée romaine. Celle-ci, les ayant repoussés, s'établit solidement près de la mer. Les Bretons, étonnés d'une semblable audace, vinrent de tous côtés implorer la paix et faire leur soumission. Mais les éléments se conjurèrent contre les envahisseurs, et une horrible tempête vint briser les vaisseaux de transport et les galères. A la nouvelle de ce désastre, les Bretons relèvent la tête; de leur côté les soldats romains, loin de se décourager, se hâtent de réparer leurs navires avec tant de zèle, que, sur quatre-vingts, soixante-huit purent être remis à flot. Non loin du camp de César, les Bretons firent un jour tomber une légion dans une embuscade; plus tard un combat général eut lieu, où les Romains demeurèrent vainqueurs. Alors César, pressé par l'approche de l'équinoxe, traita avec les chefs de quelques peuplades, recut des otages et repassa sur le continent le 12 septembre, étant resté dix-huit jours seulement en Angleterre. Dès le lendemain de son arrivée à Boulogne, les deux légions débarquées furent dirigées contre les Boulonnais, qui s'étaient réfugiés, depuis l'année précédente, dans les marais de leur pays; d'autres troupes furent envoyées pour châtier les habitants du Brabant. Après ces expéditions, César mit ses légions en quartiers d'hiver chez les Belges, puis s'éloigna pour visiter la partie opposée de son vaste commandement, c'est-à-dire l'Illyrie, où il eut aussi à garantir les frontières romaines contre l'incursion des barbares.

Habitudes de César en campagne.

III. On est étonné, lorsqu'on lit les Commentaires, de la facilité avec laquelle César se rendait tous les ans de la Gaule en Italie ou en Illyrie. Il fallait qu'il y eût des relais établis sur les lignes principales qu'il devait parcourir, non-seulement pour son propre usage, mais aussi pour les courriers portant les dépêches. On a vu qu'en 696 César se transporta en huit jours des bords du Tibre à Genève, D'après Suétone, il faisait 100 milles par jour, soit 150 kilomètres en vingt-quatre heures, ou un peu plus de 6 kilomètres par heure. Les courriers mettaient 28 ou 30 jours d'Angleterre à Rome. Plutarque nous apprend que, pour ne pas perdre de temps, César voyageait la nuit, dormant dans un chariot ou dans une litière (1). Le jour il avait auprès de lui un secrétaire qui écrivait sous sa dictée, et il était suivi d'un soldat portant son épée. Dans les marches militaires, il était quelquefois à cheval, mais le plus souvent il précédait la troupe à pied, et, la tête découverte, il ne s'inquiétait ni du soleil, ni de la pluie (8).

Au milieu des entreprises les plus périlleuses, il trouvait le temps de correspondre avec les hommes influents et même de lire des poëmes que lui envoyait Cicéron, auquel il faisait parvenir son avis et ses critiques (3); il s'occupait saus cesse des événements qui se passaient à Rome.

Consulat de Pompée et de Crassus. IV. Au commencement de l'année 699 les consuls n'étaient pas encore désignés. En parcille circonstance, le sénat nommait des interrois, qui, investis des pouvoirs

<sup>(1)</sup> Plutarque, César, xvIII.

<sup>(1)</sup> Suétone, César, LVII.

<sup>(9) «</sup> Que pense César de mon poëme, je vous prie? Il m'a déjà écrit qu'il avait lu le premier livre et qu'il n'avait rien vu, même en grec, qui lui plût davantage. Le reste, jusqu'à certain passage, est plus négligé : c'est son expression. Dites-moi ce qui lui déplait, le fond ou la forme, et ne craignez rien de votre frauchise. « (Cicéron, Lettres à Quintus, II, xv1.)

consulaires, se succédaient tous les cinq jours. Ce fut à la faveur de cet interrègne que se tinrent les comices. Le résultat était prévu. Outre leur immense clientèle, Pompée et Crassus étaient assurés de l'appui de César, qui, ainsi que nous l'avons dit, avait eu soin d'envoyer en congé, pour voter, un assez grand nombre de légionnaires (1). Ils arrivaient, conduits par Publius Crassus, fils du triumvir, que ses exploits en Aquitaine avaient rendu célèbre.

Seul candidat de l'aunée précédente, L. Domitius Ahenobarbus, excité par Caton, son beau-frère, persista dans sa brigue jusqu'an dernier moment. Sorti avant le jour pour les comices, avec M. Caton et beaucoup de ses clients, il fint avec les siens en butte à de violentes attaques. L'esclave qui marchait devant lui une lanterne à la main fut tué, Caton blessé. La frayeur s'empara de Domitius, et il se réfugia dans sa maison. L'interroi présidant les comices proclama sans opposition Crassus et Pompée consuls.

Les arrangements conclus à Lucques avaient donc réussi, et l'ambition des trois personnages éminents qui absorbaient l'attention publique était satisfaite; mais le but de cette ambition variait selon le caractère de chacun. Crassus ne désirait le commandement d'une armée que pour angmenter sa réputation et ses richesses immenses. Pompée, sans convictions profondes, mettait sa vanité à être considéré comme le premier de la République. César, chef du parti populaire, aspirait au pouvoir, surtout pour faire triompher sa cause. Le moyen qui devait se présenter à son esprit n'était pas de fomenter la guerre civile, mais de se faire nommer plusieurs fois consul : les grands citoyens qui l'avaient précédé n'avaient pas suivi une autre voie, et il y a un entraînement naturel à prendre pour exemple ce qui a réussi dans le passé. La gloire acquise dans les Gaules assurait d'avance

<sup>(1)</sup> Plutarque, Crassus, xvi. - Dion-Cassius, XXXIX, xxxi.

à César la faveur publique, qui devait le porter de nouveau à la première magistrature. Néaumoins, pour faire disparaître les obstacles sans cesse suscités par un parti puissant, il fallait écarter des fonctions importantes les compétiteurs hostiles, attirer à lui les hommes distingués, tels que Cicéron, et, comme tout était vénal, acheter, avec le produit du butin fait à la guerre, les consciences à vendre. Cette conduite, secondée par Pompée et Crassus, promettait le succès.

Pompée, toujours sous le charme de sa femme, semblait se contenter du rôle qui lui était assigné. Libre de tout engagement, obéissant à ses propres instincts, il eût embrassé la cause du sénat plutôt que celle qu'il sontenait; car les hommes d'une nature aussi vaniteuse que la sienne préfèrent aux marques d'approbation du peuple, qui parviennent rarement à leurs oreilles, l'adhésion flatteuse de l'aristocratie au milieu de laquelle ils vivent. Entraîné par la force des choses, il était obligé de lutter contre ceux qui lui faisaient obstacle, et, plus l'opposition se montrait ardente, plus il se laissait emporter par la violence. La légalité, d'ailleurs, n'était observée par personne. L'incident suivant en est une preuve. Caton aspirait à la préture. Le jour des comices, la première centurie, appelée la prérogative, et dont le suffrage avait une grande influence sur les autres, vota pour lui. Pompée, ne doutant pas du même résultat dans les autres centuries, déclara subitement qu'il avait entendu un coup de tonnerre (1), et congédia l'assemblée. Quelques jours après, en achetant les voix, en employant tous les moyens d'intimidation dont ils disposaient, les nouveaux consuls firent nommer préteur, à la place de M. Caton (4), P. Vatinins, auteur de la motion qui, en 695, avait fait donner à César le gouvernement de la Cisalpine.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Caton, xLviii; - Pompée, Liv.

<sup>(1)</sup> Ciceron, Lettres familières, I, 1x.

La plupart des autres magistrats furent également choisis parmi leurs créatures, et il n'y eut que deux tribuns du peuple, C. Ateius Capito et P. Aquilius Gallus, qui représentassent l'opposition. Toutes ces élections eurent lieu avec un certain ordre, troublé une fois seulement aux comices pour l'édilité. On se battit au Champ de Mars, où il y eut des morts et des blessés. En se jetant au milieu du tumulte pour l'apaiser, Pompée eut sa toge couverte de saug. Ses esclaves la rapportèrent à sa maison pour en chercher une autre. A la vue de ce sang, Julia, alors dans un état de grossesse avancée, crut que son mari venait d'être tué, et fit une fausse couche. Cet accident altéra sa santé, mais ne fut pas, comme on l'a dit, la cause de sa mort, qui eut lieu seulement l'année suivante ().

Proposition
de
Trebonius
sur le
gouvernement
des
provinces.

V. Rien ne résistait plus aux deux consuls. Les factions semblaient vaincues. Cicéron lui-même et Clodius se rapprochaient, et, par l'entremise de Pompée et de Crassus, se promettaient des concessions réciproques (\*). Le moment était arrivé de présenter la loi qui devait donner des provinces et des armées aux deux premiers magistrats de la République; ceux-ci voulaient que la proposition vint d'un tribun du peuple, et ils en avaient chargé C. Trebonius, qui fut depuis un des lieutenants de César. Le sénat n'avait pas procédé, avant les élections consulaires, à la répartition des provinces, ainsi que l'exigeait la loi. Trebonius, suivant l'exemple donné, quelques années auparavant, pour le gouvernement des Gaules, s'adressa au peuple et prit l'initiative de deux propositions, relatives l'une à Pompée et à Crassus, l'autre à César.

Les provinces destinées aux deux consuls, à leur sortie

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, Lv.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, 11, 18.

de charge, n'étaient pas séparément désignées pour chacun d'eux, mais Pompée et Crassus devaient s'entendre sur le partage; Dion-Cassius prétend même qu'ils les tirèrent au sort. Cette assertion paraît inexacte. Une insurrection des Vaccéens et la réduction de Clunia révoltée (1) servirent de prétexte pour demander que les Espagnes fussent données à Pompée avec quatre légions; Crassus devait avoir la Syrie et les États voisins, avec une armée considérable. Le nom des Parthes n'était pas prononcé, mais tout le monde savait pourquoi Crassus convoitait la Syrie (8). Quoique d'un âge avancé (il avait soixante ans), il rêvait de faire la conquête des contrées qui s'étendent depuis l'Euphrate jusqu'à l'Indus (3). Quant à César, il devait être maintenu dans sa province. La durée de ces gouvernements était de cinq années; ils conféraient le pouvoir de lever des troupes romaines et alliées, et de faire la guerre ou la paix.

Les propositions de Trebouius furent vivement combattues par M. Caton, par Favonius et par deux autres tribuns du peuple, Ateius et Aquilius Gallus. « Mais Favonius, dit » Plutarque, ne fut écouté de personne; les uns étaient retenus par leur respect pour Pompée et pour Crassus, le plus » grand nombre voulait faire plaisir à César, et se tenait » tranquille, n'ayant d'espérance qu'en lui (6). » Les adversaires des consuls dans le sénat, intimidés, gardaient le silence. Cicéron, pour éviter la discussion, s'était retiré à la campagne.

Dans l'assemblée du peuple, M. Caton parla contre le projet de loi de Trebonius, ou plutôt il employa les deux

<sup>(</sup>i) Le pays des Vaccéens comprenait une partie de la Vieille-Castille, du royaume de Léon et des provinces basques. Clunia, ville des Celtibériens, était située près de Coruña del Conde.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Crassus, xix.

<sup>(3)</sup> Plutarque, Crassus, xix.

<sup>(</sup> Plutarque, Cesar, xxiv.

licures qui lui étaient accordées à des déclamations sur la conduite des dépositaires du pouvoir. Les deux heures écoulées, Trebonius, présidant l'assemblée, lui enjoignit de quitter la tribune. Caton refusa d'obéir; un licteur du tribun l'entraina; il lui échappa, et un instant après reparut sur les rostres, essayant de parler eucore. Trebonius donna l'ordre de le conduire en prison; et, pour s'emparer de sa personne, il fallut une lutte en règle; mais, au milieu de ce tumulte, Caton avait obtenu ce qu'il voulait, c'était de faire perdre une journée (°).

Une seconde assemblée réussit mieux. Des sommes considérables avaient été distribuées aux tribus, et des bandes armées se tenaient prêtes à intervenir en cas de besoin. L'opposition, de son côté, n'avait rien oublié pour disputer la victoire. Le tribun P. Aquilius, craignant qu'on ne l'empêchât d'arriver à la place publique, imagina de se cacher la veille dans la curic Hostilia, qui était sur le Forum même. Trebonius, averti, en fit fermer les portes à clef, l'y retint toute la nuit et la journée du lendemain (2). M. Caton, Favonins et Ateius parvinrent à grand'peine au Forum; mais, ne pouvant, à cause de la foule, sc frayer un chemin jusqu'aux rostres, ils montèrent sur les épaules de quelquesuns de leurs clients et commencerent à crier que Jupiter tonnait, et qu'on ne pouvait délibérer. Tout fut inutile; tonjours reponssés, mais protestant tonjours, ils quittèrent la partie lorsque Trebonius eut proclamé l'acceptation de la loi par le peuple (3). Une de ses dispositions décidait que

<sup>(1)</sup> Plutarque, Caton, xxxx. - Dion-Cassins, XXXIX, xxxiv.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xxxv.

<sup>(9)</sup> Plutarque, Caton, XIIX. — Dion-Cassius, XXXIX, XXXIII, XXXII. Dion-Cassius prétend à tort que l'imperium dans la province des Gaules ne fut prorogé à César que par une sorte de grâce, et sculement pour trois ans, lorsque ses partisans murmuraient de voir que Crassus et Pompée ne pensaient qu'à enx-mêmes. Il ne dit pas un mot de la conférence de Lucques, attestée 11.

Pompée resterait à Rome après son consulat, et qu'il ferait gouverner sa province d'Espagne par ses lieutenants. Le vote fut émis au milieu du plus orageux tumulte. Ateius fut blessé dans la mélée, qui coûta la vie à quelques citoyens; c'était chose trop fréquente alors pour produire une grande sensation.

Telle était la mémorable lutte engagée alors à Rome entre les consuls et l'opposition. A ne juger que d'après certaines violences racontées par les historiens, on est tenté d'abord d'accuser Crassus et Pompée de s'être portés à un étrange abus de la force; mais un examen plus attentif prouve qu'ils y furent, pour ainsi dire, contraints par les menées turbulentes d'une minorité factieuse. En effet, ces mêmes historiens, qui décrivent avec complaisance les moyens de compression coupable employés par les candidats au consulat, laissent ensuite échapper çà et là des assertions contraires, qui viennent détruire l'impression fâcheuse de leur récit. Ainsi, d'après Cicéron, l'opinion publique blâmait la guerre qu'on faisait à Pompée et à Crassus (1). Plutarque, après avoir présenté sous des coulcurs défavorables les manœuvres des consuls pour la distribution des gouvernements des provinces, ajoute : « Ce partage plut à tous les partis. Le » peuple désirait que Pompée ne fût pas éloigné de Rome (\*). »

César pouvait espérer que le consulat de Pompée et de Crassus rétablirait l'ordre et l'empire des lois : il n'eu fut

par Suétone, Plutarque et Appien. Il onblie que Trebonius, créature de César, fut un de ses lieutenants les plus dévoués pendant la guerre civile. Nous pensons que le témoignage des autres historiens doit être préféré.

<sup>(</sup>i) • A mon avis, ce que ses adversaires auraient de mienx à faire, ce serait de cesser une lutte qu'ils ne sont pas de force à sonteuir....... Anjourd'hui la senle ambition qu'on puisse avoir, c'est d'être tranquille, et cenx qui gouvernent seraient disposés à nous le permettre, s'ils trouvaient certaines gens moins roidis contre leur domination. • (Cicéron, Lettres familières, 1, vm, lettre à Lentulus.)

<sup>(2)</sup> Plutarque, Crassus, xix.

LIVRE IV, CHAPITRE IV. - ÉVÉNEMENTS DE L'AN 699. 403

rien. Après avoir cux-mêmes si souvent violé la légalité et corrompu les élections, ils voulurent remédier au mal, qu'ils avaient contribué à aggraver, en proposant des mesures sévères contre la corruption; ce tardif hommage rendu à la morale publique devait rester sans effet, comme l'avaient été tous les remèdes employés jusqu'alors.

Loi somptuaire de Pompée,

VI. Ils cherchèrent à réprimer le luxe par une loi somptuaire, mais un discours d'Hortensius suffit pour la faire rejeter. L'orateur, après un brillant tableau de la grandeur de la République et des progrès de la civilisation, dont Rome était le centre, se mit à louer les consuls de leur magnificence et du noble usage qu'ils faisaient de leurs immenses richesses (1). Et, en effet, alors même Pompée faisait construire le théâtre qui porta son nom, et donnait des jeux publics où il semblait vouloir surpasser les somptuosités des plus prodigues courtisans du peuple romain (8). Dans ces jeux, qui durèrent plusieurs jours, cinq cents lions et dix-huit éléphants furent tués. Ce spectacle émerveilla la foule; mais on remarqua que, ordinairement insensible à la mort des gladiateurs qui expiraient sons ses yeux, elle s'attendrit aux cris de douleur des éléphants. Cicéron, qui assista à ces fêtes, met, dans le récit qu'il adresse à un de ses amis, les hommes et les bêtes sur le même rang, et ne témoigne pas plus de regrets pour les uns que pour les autres, tant le sentiment de l'humanité était encore peu développé (8).

La splendeur de ces jeux avait ébloui Rome et l'Italie, et rendu à Pompée une partie de son prestige; mais les levées de troupes qu'il fut obligé de prescrire, peu de temps après, causèrent un vif mécontentement. Plusieurs tribuns opposè-

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xxxvII.

<sup>(2)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, xxxvIII.

Giceron, Lettres familières, VII, 1.

rent en vain leur veto, ils durent renoncer à une lutte dont Pompée et Crassus surtout se faisaient les soutiens.

Départ de Crassus pour la Syrie. VII. Sans attendre la fin de son consulat, Crassus voulut quitter Rome: il partit dès les derniers jours d'octobre (1). Ainsi que nous l'avons dit, ce n'était pas le gouvernement de la Syrie qui excitait son ardeur: son but était de porter la guerre dans le pays des Parthes, pour acquérir une nouvelle gloire et s'emparer des trésors de ces riches contrées.

La pensée de cette expédition n'était pas nouvelle. Les Parthes éveillaient depuis longtemps la jalousie de Rome. Ils avaient étendu leurs frontières depuis le Caucase jusqu'à l'Euphrate (8), et accru considérablement leur importance : leur chef prenait, comme Agamemnon, le titre de roi des rois. Il est vrai que la partie de la Mésopotamie enlevée par Tigrane aux Parthes leur avait été rendue par Lucullus, et Pompée avait renouvelé le traité qui faisait de l'Euphrate la frontière de l'empire des Arsacides. Mais ce traité n'avait pas toujours été respecté, car il n'était pas dans les habitudes de la République de souffrir un trop puissant voisin. Cependant diverses circonstances pouvaient, en ce moment, porter le sénat à faire la guerre aux Parthes. Pendant que A. Gabinius commandait en Syrie, Mithridate, détrôné, à cause de sa cruauté, par son plus jeune frère Orodes, avait invoqué l'appui du proconsul; et celui-ci allait le lui donner, lorsque Pompée lui envoya l'ordre de se rendre d'abord en Égypte pour replacer Ptolémée sur son trône. Mithridate, assiégé dans Babylone, s'était remis entre les mains de son frère, qui l'avait fait tner (3). D'un autre côté, les

<sup>(</sup>i) D'après la lettre de Cicéron à Attieus (IV, xm), Crassus était parti de Rôme peu avant le 17 des calendes de décembre 699, ce qui répond, d'après la concordance établie par M. Le Verrier, au 28 octobre 699.

<sup>(9)</sup> Justin, XLI, vi.

<sup>(3)</sup> Justin, XLII, IV.

Parthes étaient toujours aux prises avec les rois d'Arménie, alliés des Romains. Le sénat, s'il l'avait voulu, ne manquait donc pas de prétextes pour déclarer la guerre. Il avait à venger la mort d'un prétendant ami, et à soutenir un allié menacé. Jusqu'à quel point le droit des gens pouvait-il être invoqué? Cela est douteux, mais, depuis plusieurs siècles, la République consultait bien plus son intérêt que la justice, et la guerre contre les Parthes était tout aussi légitime que l'avaient été les guerres contre Persée, Antiochus ou Carthage.

Néanmoins cette entreprise rencontrait à Rome une vive opposition; le parti hostile aux consuls craignait la gloire qui pouvait en rejaillir sur Crassus, et beauconp d'esprits prudents redoutaient les périls d'une expédition si lointaine; mais César, qui avait hérité de cette passion des anciens Romains révant pour leur ville la domination du monde, encourageait Crassus dans ses projets, et, dans l'hiver de 700, il envoya Publius à son père, avec mille cavaliers d'élite gaulois.

Des augures sinistres signalèrent le départ du proconsul. Les deux tribuns du peuple C. Ateius Capito et P. Aquilius Gallus, adhérents du parti des grands, s'y opposèrent. Ils avaient réussi à faire partager leurs sentiments à beaucoup de leurs concitoyens. Crassus, intimidé, se fit accompaguer de Pompée, dont l'ascendant sur le peuple était si puissant que sa présence suffit pour arrêter toute manifestation hostile. Ateius Capito ne se découragea pas; il donna l'ordre à un huissier de s'emparer de Crassus au moment où il allait sortir de Rome. Les autres tribuns empêchèrent cette violence. Alors, voyant que tous ses efforts échouaient, il eut recours à un moyen extrême : il fit apporter un réchaud, y jeta des parfims en prononçant contre Crassus de terribles anathèmes. Ces imprécations étaient de nature à frapper les esprits superstitieux des Romains. On ne manqua

pas de se les rappeler plus tard, lorsqu'on apprit les désastres de Syrie.

Caton propose de livrer César aux Germains.

VIII. Vers la même époque, arrivèrent à Rome les nouvelles de la défaite des Usipètes et des Tenctères, du passage du Rhiu, et de la descente en Bretagne; elles excitèrent un vif enthousiasme, et le sénat décréta vingt jours d'actions de grâces (1). La dernière expédition surtout fit une grande impression sur les esprits; c'était comme la découverte d'un nouveau monde; l'orgueil national était flatté d'apprendre que les légions avaient pénétré dans un pays inconnu dont on se promettait d'immenses avantages pour la République (8). Cependant tous n'étaient pas éblouis par les succès militaires; quelques-uns prétendaient que César n'avait pas traversé l'Océan, mais un simple étang (3), et Caton, persévérant dans sa haine, proposa de le livrer aux Germains : il l'accusait de les avoir attaqués au moment où ils envoyaient des députés, et, par cette violation du droit des gens, d'avoir attiré sur Rome la colère céleste; « il fallait, disait-il, la faire retomber sur la tête du général perfide. » Diatribe impuissante qui ne prévalut pas contre le sentiment public (4)! Toutefois, dès que César en eut con-

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, IV, xxxvIII.

<sup>(9) «</sup> César était très-fier de son expédition en Bretagne, et tont le monde à Rome le prénait avec enthousiasme. On se félicitait de counsûtre un pays dont auparavant on ignorait presque l'existence, d'avoir pénétré dans des contrées dont on n'avait pas entendu parler jusqu'alors; chacun prenait ses espérances pour la réalité, et tont ce qu'on se flattait d'obtenir un jour faisait éclater une joie aussi vive que si on l'ent déjà possèdé. « (Diou-Cassius, XXXIX, LIII.) — « Après avoir débarqué en Bretagne, César crut avoir découvert un nouveau monde. Il écrivit (on ignore à qui) que la Bretagne n'était pas une île, mais un pays entourant l'Océan. « (Eumenius, Panégyriques, IV, II.)

<sup>(3)</sup> Lucain, Pharsale, II, vers 571.

<sup>(6)</sup> a Saus tenir aucun compte de l'avis de Caton, le peuple fit pendant quinze jours des sacrifices pour célébrer cette victoire et donna les plus grandes marques de joie. (Plutarque, Nicius et Crassus, iv.)

naissance, trop sensible peut-être à l'injure, il écrivit au sénat une lettre pleine d'invectives et d'accusations contre Caton. Celui-ci les repoussa d'abord avec calme; puis, profitant de la circonstance, il se mit à peindre, sous les couleurs les plus noires, les prétendus desseins de César. « Ce " n'étaient, disait-il, ni les Germains ni les Gaulois qu'il fal- " lait redouter, mais cet homme ambitieux dont les projets " n'étaient ignorés de personne. " Ces paroles frappèrent vivement un auditoire déjà prévenu défavorablement. Cependant la peur de l'opinion publique arrêta toute décision; car, selon Plutarque : « Caton ne gagna rien hors du " sénat; le peuple voulait que César parvint à la plus grande " puissance, et le sénat, quoiqu'il pensât comme Caton, " n'osa rien faire, par crainte du peuple (1). "

<sup>(1)</sup> Plutarque, Caton d'Utique, Lviit.

## CHAPITRE CINQUIÈME.

ÉVÉNEMENTS DE L'AN 700.

Seconde descente en Angleterre.

1. L'expédition d'Angleterre, en 699, n'avait été, pour ainsi dire, qu'une reconnaissance démontrant la nécessité de forces plus nombrenses et de préparatifs plus considérables pour soumettre les peuples belliqueux de la Grande-Bretagne. Aussi, avant de partir pour l'Italie, César donna-t-il l'ordre de construire sur la côte, et surtout à l'embouchure de la Seine, un grand nombre de navires appropriés au transport des troupes. Au mois de juin il quitta l'Italie, visita ses chantiers de construction, indiqua Boulogne comme le rendez-vous général de sa flotte, et, en attendant qu'elle fût rassemblée, marcha promptement, avec quatre légions, vers le pays des Trévires, où les habitants, rebelles à ses ordres, étaient divisés en deux partis, ayant à leur tête, l'un Indutiomare, et l'autre Cingetorix. Il donna le pouvoir à ce dernier, favorable aux Romains. Après avoir ainsi calmé l'agitation de ce pays, César se rendit promptement à Boulogne, où il trouva 800 navires prêts à prendre la mer; il s'embarqua avec cinq légions et deux mille chevaux, et, sans épronver de résistance, débarqua, comme l'année précédente, près de Deal. Un premier combat heureux, non loin de Kingston, l'engageait à se porter en avant, lorsqu'il fut informé que la tempéte venait de détruire une partie de sa flotte; il retourna alors sur la côte, prit les mesures nécessaires pour réparer ce nouveau désastre, et fit tirer à terre tous les vaisseaux, qu'il entoura d'un retranchement attenant au camp. Il marcha ensuite vers la Tamise. Sur son chemin il rencontra les Bretons, qui, vaincus en deux combats successifs, avaient jeté cependant plus d'une fois le trouble et le désordre dans les rangs des légions, grâce à leurs chariots : ces machines de guerre, mélées à la cavalerie, répandaient la terreur et déconcertaient la tactique romaine. César força le passage de la Tamise à Sunbury, alla attaquer la citadelle de Cassivellaunus, près de Saint-Albans, et s'en empara. Plusienrs peuplades, sitnées au sud de ce fleuve, firent leur soumission. Alors, redontant l'approche de l'équinoxe et surtout les troubles qui pouvaient éclater en Gaule pendant son absence, il regagna le continent.

Dislocation de l'armée, Catas:rophe de Sabinus, 11. A peine de retour, il mit ses légions en quartiers d'hiver: Sabinns et Cotta, à Tongres; Cicéron, à Charleroy; Labienns, à Lavacherie sur l'Onrthe; Fabius, à Saint-Pol; Trebouius, à Amiens; Crassus, à Montdidier; Plancus, à Champlieu, et enfin Roscins dans le pays de Séez. Cette dislocation de l'armée, nécessitée par la difficulté de la nourrir, séparait par de grandes distances les quartiers les uns des autres, qui tous, excepté celui de Roscius, étaient compris dans un rayon de 100 milles.

Comme les années précédentes, César croyait pouvoir se rendre en Italie; mais la Gaule frémissait toujours sous le jong étranger, et, tandis que les Orléanais massacraient Tasgetins, qui leur avait été donné ponr roi depuis trois ans, des évéuements plus graves se préparaient dans les pays sitnés entre le Rhiu et la Meuse. Les peuples de Liége, conduits par Ambiorix et Cativoleus, se soulèvent et attaquent, à Tongres, le camp occupé par Sabinus et Cotta avec quinze cohortes. Ne pouvant s'en emparer de vive force, ils ont reconrs à la ruse : ils répandent le bruit du départ de César et de la révolte de toute la Gaule; ils offrent aux deux lieuteuauts de les laisser aller, saus obstacles, re-

joindre les quartiers d'hiver les plus rapprochés. Sabinus assemble un conseil de guerre, dans lequel Cotta, vieux soldat éprouvé, refuse tout accommodement avec l'ennemi; mais, comme il arrive souvent dans ces réunions, c'est à l'avis le moins énergique que se rallie la majorité; les quinze cohortes, confiantes dans la promesse des Gaulois, abandonnent leur position inexpugnable et se mettent en route. Parvenues dans le défilé de Lowaige, elles sont assaillies et massacrées par les barbares, postés en embuscade dans les bois. Ambiorix, exalté par ce succès, soulève tous les peuples sur son chemin et court, à Charleroy, attaquer le camp de Cicéron. La légion, surprise, fait bonne contenance; mais les Gaulois ont appris par des transfuges l'art d'assièger les places à la manière romaine : ils élèvent des tours, construisent des galeries couvertes et entourent le camp d'une contrevallation. Cependant Cicérou a trouvé le moyen de faire connaître la gravité de sa situation à César. Celui-ci était à Amiens; dès le leudemain du jour où il reçoit cette nouvelle, il part avec deux légions et envoie un Gaulois annoncer son approche. Les assaillants, informés de leur côté de la marche de César, abandonnent le siège et se portent au-devant de lui. Les deux armées se rencontrent près du petit ruisseau de la Haine, à 14 kilomètres de Charleroy. Enfermé dans ses retranchements, sur le mont Sainte-Aldegonde, César simule la frayeur, afin d'exciter les Gaulois à l'attaque, et, lorsque ceux-ci se précipitent sur les remparts pour les escalader, il fait une sortie par toutes les portes, met l'ennemi en déroute et jonche le terrain de morts. Le jour même, il rejoint Cicéron, félicite les soldats de leur courage et son lieutenant d'avoir obéi au principe romain de ne jamais entrer en pourparler avec un ennemi en armes. Cette victoire fit pour le moment échouer d'un seul coup les tentatives d'agression des populations des bords du Rhin contre Labienus, et celles des peuples maritimes des côtes de la Manche coutre Roscius; mais bientôt de nouveaux troubles survinrent; les habitants de l'État de Seus renvoyèrent Cavarinus, que César leur avait donné pour roi, et, quelque temps après, Labienus fut forcé de se mesurer avec les habitants du pays de Trèves, qu'il défit dans un engagement où fut tué Indutiomare. A l'exception des Bourguignons et des Champenois, toute la Gaule était en fermentation, ce qui obligea César à y passer l'hiver.

L. Domitius Ahenobarbus et Appius Claudius Pulcher, consuls.

III. Pendant ce temps, la lutte des partis se perpétuait à Rome, et Pompée, chargé des approvisionnements, ayant sous ses ordres des lieutenants et des légions, se tenait aux portes de la ville; sa présence en Italie, gage d'ordre et de tranquillité, était acceptée par tous les bons citoyens (1). Son influence devait, aux yeux de César, paralyser celle de L. Domitius Ahenobarbus, parvenu an consulat. En effet, lorsque précédemment Crassus et Pompée s'étaient mis sur les rangs pour obtenir le consulat, le parti opposé, désespérant de l'emporter sur tous les deux, avait cherché à faire admettre an moins un de ses candidats. Il avait voulu renouveler sa manœuvre de 695, qui avait réussi à faire nommer Bibulus collègue de César. La tentative avait échoué; mais, au moment où il fut question d'élire les consuls pour l'année 700, le parti aristocratique, n'ayant plus à lutter contre des personnages aussi éminents que Crassus et Pompée, obtint sans peine la nomination d'Ahenobarbus. Ce dernier représentait seul, dans cette haute magistrature, les passions hostiles aux triumvirs, puisque son collègue Appius Claudius Pulcher était encore, à cette époque, favorable à César.

L'autorité des consuls, quels qu'ils fussent, était impuissante à remédier à la démoralisation des hautes classes,

<sup>(1)</sup> Voir page 402.

que de nombreux symptômes révélaient à Rome comme dans les provinces. Cicéron lui-même, l'événement suivant le prouve, faisait bon marché de la légalité, quand elle gênait ses affections on ses opinions politiques.

Rétablissement de Ptolémée en Égypte, IV. L'oracle sibyllin, on s'en souvient, avait défendu de recourir aux armes pour faire rentrer dans ses États Ptolémée, roi d'Égypte. Malgré cette défense, Cicéron, dès l'année 698, avait engagé P. Lentulus, proconsul en Cilicie et en Chypre, à le réintégrer par la force, et, pour encourager cette entreprise, il lui avait fait entrevoir l'impunité dans le succès, sans lui cacher toutefois qu'en cas de revers la question légale et la question religieuse se produiraient menaçantes<sup>(1)</sup>. Lentulus avait eru plus prudent de s'abstenir; mais Gabinius, proconsul en Syrie l'année suivante, ne s'était pas montré aussi scrupuleux. Acheté par le roi, disent les uns, ayant, disent les antres, reçu des ordres de Pompée, ce qui est plus probable, il avait laissé en Syrie son fils avec quelques troupes, et s'était dirigé avec ses légions vers l'Égypte.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres familières, 1, vu.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassius, XXXIX, IVI, IVII. - Schol. Bob. Pro Plancio, 271.

Antoine, qui bientôt allait être le questeur de César, commandait la cavalerie; il se distingua par son intrépidité et son intelligence de la guerre (1). Ce fut le commencement de sa fortune.

Gabinius, si l'on en croit Dion-Cassius, se garda bien d'envoyer la relation de sa conduite; mais on ne tarda pas à la connaître, et il fut contraînt de revenir à Rome, où l'attendaient les plus graves accusations. Malhenreusement pour lui, lorsque le procès allait être jugé, Pompée, son protecteur, n'était plus consul.

Gabinius eut à subir successivement deux accusations : il fut absous de la première, sur le double chef de sacrilége et de lèse-majesté, parce qu'il paya chèrement ses juges (\*). Quant à la seconde accusation, relative à des faits de concussion, il éprouva plus de difficultés. Pompée, qui avait du s'éloigner afin de pourvoir aux approvisionnements dont il était chargé, accournt aux portes de Rome, où ses fonctions de proconsul ne lui permettaient pas d'entrer, convoqua une assemblée du peuple hors du pomœrium, employa toute son autorité, et lut mème des lettres de César en fayeur de

<sup>(1)</sup> Plutarque, Antoine, 11.

<sup>(9)</sup> Voici ce qu'en dit Dion-Cassius : « L'influence des hommes puissants et des richesses était si grande, même contre les décrets du peuple et du scinat, que Pompée écrivit à Gabinins, gonverneur de la Syrie, pour le charger de ramener Ptoleinde en Égypte, et que celui-ci, qui s'était déjà mis en campagne, l'y reconduisit, malgré la volonté publique et au mépris des oracles de la Sibylle. Pompée ne voulait que se rendre agréable à Ptolémée; mais Gabinins s'était laissé corrompre. Plus tard, accusé pour ce fait, il ne fut pas condanné, grâce à Pompée et à son or. Il régnait alors à Rome un tel désordre moral, que des magistrats et des juges, qui n'avaient reçu de Gabinius qu'une faible partie des sommes qui avaient servi à le corrompre, ne tinrent aucun compte de leurs devoirs pour s'enrichir et apprirent aux antres à una faire, en leur montrant qu'ils pourraient facilement se soustraire au châtiment avec de l'argent. Voila ce qui fit absoudre Gabinius; dans la suite, traduit en justice pour avoir enlevé de sa province plus de cent millions de drachmes, il fut condamné. • (Dion-Gassius, XXXIX, 1x.)

l'accusé. Bien plus, il pria Cicéron de prendre sa défense, et Cicéron l'accepta, oubliant les invectives dont il avait accablé Gabinius devant le sénat. Tant d'efforts échouèrent: il fallit céder au déchaînement de l'opinion publique, habilement excitée par les ennemis de Gabinius, et celui-ci, condamné, partit pour l'exil, où il resta jusqu'à la dictature de César (1).

Corruption des élections,

V. On est étonné de voir des personnages tels que Pompée et César protéger des hommes qui semblent aussi décriés que Gabinius; mais, pour juger avec impartialité les caractères de cette époque, il ne faut pas oublier d'abord qu'il y en avait fort peu sans tache, et ensuite que les partis politiques n'hésitaient pas à jeter sur leurs adversaires les plus odieuses calomnies. Gabinius, appartenant à la faction populaire, partisan de Pompée, avait encouru la haine de l'aristocratic et des publicains. Les grands ne lui pardonnaient pas d'avoir été l'auteur de la loi qui avait confié à Pompée le commandement de l'expédition contre les pirates et d'avoir montré, pendant son proconsulat en Syrie, peu de déférence à l'égard du sénat. Aussi cette assemblée refusait-elle, en 698, d'ordonner des actions de grâces pour ses victoires (8). Les publicains lui en voulaient de ses décrets contre l'usure (8) et de sa sollicitude pour les intérêts de sa province (4). Ce proconsul, qu'on représente comme un aventurier pillant ses administrés, paraît avoir gouverné la Judée avec justice et rétabli avec habileté, à son retour d'Égypte, les affaires troublées pendant son absence. Sa capacité militaire ne peut pas être révoquée en doute. En parlant de lui, l'historien Josèphe termine par ces mots son récit de la bataille contre

<sup>(1)</sup> Dion-Cassins, XXXIX, xLIII.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, II, viii.

<sup>(4)</sup> Voir l'Index legum de Baiter, 181.

<sup>(</sup> Josephe, XIV, xum.

les Nabatéens : « Ce grand capitaine, après tant d'exploits, » retourna à Rome, et Crassus lui succéda dans le gouver-» nement de Syrie (1). » Néaumoins il est très-probable que Gabinius n'était pas plus scrupuleux que les autres proconsuls en fait de probité; car, si la corruption s'étalait alors avec impudence dans les provinces, elle était encore peutêtre plus éhontée à Rome. En voici un exemple frappant. Deux candidats au consulat, Domitius Calvinus et Memmius Gemellus, associèrent leurs clients et leurs ressources de tout genre pour obtenir cette première magistrature. Voulant se procurer l'appui de Ahenobarbus et de Claudius Pulcher, consuls en exercice, ils s'engagèrent par écrit à leur faire obtenir, à leur sortie de charge, les provinces qu'ils désiraient, et cela à l'aide d'une double fraude : ils promettaient d'abord de faire affirmer par trois augures l'existence d'une loi curiate supposée, ensuite de trouver deux consulaires qui déclareraient avoir assisté au règlement relatif à la distribution des provinces; en cas d'inexécution, il était stipulé, au profit des consuls, 400,000 sesterces (2). Ce trafic sans pudeur et d'autres du même geure, dans lesquels furent compromis Emilius Scaurus et Valerius Messala, avaient fait doubler l'intérêt de l'argent (3). Le marché se serait probablement réalisé si, les deux consuls s'étant bronillés, Memmins n'eût dénoncé la convention en plein sénat et produit le contrat. Le scandale fut énorme, mais demeura impuni à l'égard des consuls.

Memmius, autrefois ennemi de César, s'était depuis rallié à son parti; néanmoins celui-ci, outré de son impudence, blàma sa conduite et l'abandonna; Memmius fut exilé<sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Schol. Bob. Pro Sextio, 297. — Giceron, Lettres à Atticus, IV, xvi; — Lettres familières, XIII, xix.



<sup>(1)</sup> Josephe, XIV, xI.

<sup>(\*)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, IV, xvIII.

<sup>(3)</sup> Ciceron, Lettres à Quintus, II, xv.

Quant à Domitius, il fut, à la vérité, accusé de brigne, et le sénat crut lui fermer absolument le consulat en décidant que les comices consulaires u'auraient lieu qu'après le jugement de son procès.

Tous ces faits témoignent de la décadence d'une société, car la dégradation morale des individus devait infailliblement amener l'avilissement des institutions.

Mort de la fille de César,

VI. Vers le mois d'août de l'année 700, César perdit sa mère Aurélie, et, quelques jours après, sa fille Julie. Celle-ci, dont la santé avait été altérée depuis les troubles de l'année précédente, était devenue enceinte; elle mourut en donnant le jour à un fils, qui ne vécut pas. César fut douloureusement affecté de ce malheur (1), dont il recut la nonvelle pendant son expédition de Bretagne (2). Pompée désirait faire enterrer sa femme dans sa terre d'Albe; le peuple s'y opposa, emporta le corps au Champ de Mars, et exigea qu'il y fût enseveli. Par ce rare privilége réservé aux hommes illustres, il vonlait, selon Plutarque, honorer plutôt la fille de César que la femme de Pompée (3). Cette mort brisait un des liens qui unissaient les deux hommes les plus importants de la République. Pour en créer de nouveaux, César proposa sa nièce Octavie en mariage à Pompée, dont il offrait d'éponser la fille, déjà mariée à Faustus Sylla (4).

<sup>(9) «</sup> César m'a écrit de Bretagne une lettre datée des calendes de septembre (28 août), que j'ai reçue le 4 des calendes d'octobre (23 septembre). Son deuil m'a empéché de lui répondre et de le féliciter. « (Cicéron, Lettres à Quintus, HI, 1.)

<sup>(9) -</sup> Dans l'affliction où se trouve César je n'ose lui écrive, mais j'ai écrit à Balbus. - (Gicéron, Lettres familières, VII, 1s.) - Que la lettre de César est aimable et touchante! Il y a dans ce qu'il écrit un charme qui auguente na sympathie pour le malheur qui l'afflige. - (Cicéron, Lettres à Quintus, III, 1).

<sup>(3)</sup> Plutarque, Pompée, iv.

<sup>(4)</sup> Suétone, César, xxvn.

de César à Rome. VII. A la même époque, le proconsul des Gaules faisait, avec le produit du butin, reconstruire à Bome un édifice magnifique, la vieille basilique du Forum, qu'on étendait jusqu'au temple de la Liberté. « Ce sera la plus belle chose » du monde, dit Cicéron; il y aura dans le Champ de Mars » sept enceintes électorales et des galeries de marbre qui » seront entourées de grands portiques de mille pas. Auprès » se trouvera une villa publique. » Paullus était chargé de l'exécution des travaux. Cicéron et Oppius trouvaient que soixante millions de sesterces étaient peu de chose pour une semblable entreprise (1). Selon Pline, le seul achat de l'emplacement du Forum coûta à César la somme de cent millions de sesterces (8). Cette construction, interrompue par les événements, ne fut terminée qu'après la guerre d'Afrique (3).

Ses relations avec VIII. Tandis que César s'attirait, par ces travaux destinés au public, l'admiration générale, il ne négligeait aucun de ces ménagements qui étaient de nature à lui assurer le concours des hommes importants. Cicéron, comme on l'a vu, s'était déjà réconcilié avec lui, et César avait tout mis en œuvre pour le gaguer eucore davantage. Il flattait son amour-propre, faisait droit à toutes ses recommandations (4), traitait avec de grands égards Quintus Cicéron, dont il avait fait un de ses lieutenants; il allait même jusqu'à mettre à la disposition du grand orateur son crédit et sa fortune (4).

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, IV, xvii. - Suctone, César, xxxvi.

<sup>(9)</sup> Pline, Histoire naturelle, XXXVI, xv.

<sup>(3)</sup> Appien, Guerres civiles, II, on.

<sup>(4) «</sup> Avez-vous quelque autre protégé à m'envoyer, je m'en charge. « (Lettre de César citée par Cicéron, Lettres familières, VII, v.) « Je ne dis pas un mot, je ne fais pas une démarche dans l'intérét de César, qu'aussitôt il ne me témoigne bautement y attacher un prix qui m'assure de son affection. « (Cicéron, Lettres familières, VII, v.)

<sup>(</sup>b) « Je dispose comme de choses à moi de son crédit, qui est prépon-II. 27

Aussi Cicéron était-il en correspondance suivie avec lui. Il composait, on l'a vu, des poëmes en son honneur, et il écrivait à Quintus « qu'il mettait au-dessus de tout l'amitié d'un tel homme, dont l'affection lui était aussi précieuse que celle de son frère et de ses enfants (1). » Ailleurs il disait : « Les procédés mémorables et vraiment divins de César » pour moi et pour mon frère m'ont imposé le devoir de le » seconder dans tous ses projets (2). » Et il avait tenu parole. C'est sur la demande de César que Cicéron avait consenti à reprendre ses anciennes relations d'amitié avec Crassus (3), et à défendre Gabinius et Rabirius. Ce dernier, compromis dans les affaires d'Égypte, était accusé d'avoir reçu de grandes sommes d'argent du roi Ptolémée; mais Cicéron prouva qu'il était pauvre, réduit à vivre de la générosité de César, et, dans le cours du procès, s'exprima ainsi:

"Voulez-vous, juges, savoir la vérité? Si la générosité de C. César, extrême envers tout le monde, n'eût, à l'égard de Rabirius, dépassé toute croyance, il y a déjà longtemps que nous ne le verrions plus dans le Forum. César à lui seul remplit envers Postumus le devoir de ses nombreux amis; et les services que ceux-ci rendaient à sa prospérité, César les prodigue à son infortune. Postumus n'est plus que l'ombre d'un chevalier romain; s'il garde ce titre, c'est par la protection, par le dévouement d'un

dérant, et de ses ressources, qui, vons le savez, sont immenses. » (Lettres familières, 1, 1x.) Quelques années plus tard, lorsque Cicéron prévoyait la gnerre civile, il écrivait à Atticus : « Il y a cependant une affaire dont je ne cesserai de vons parler tant que je vons écrirai à Rome, c'est la créance de César. Libérez-moi avant de partir, je vons en conjure. » (Cicéron, Lettres à Atticus, V, vi.)

<sup>(1)</sup> Lettres à Quintus, II, xv; III, 1.

<sup>(1)</sup> Lettres familières, I, Ix.

<sup>(2) «</sup> J'ai pris sa défense (de Crassus) dans le sénat, comme de hautes recommandations et mon propre engagement m'en faisaient une loi. « (Lettres familières, 1, 1x.)

seul ami. Ce simulacre de son ancien rang, que César seul ni la conservé et l'aide à soutenir, est le seul bien qu'on puisse lui ravir anjourd'hui. Et voilà pourquoi nous devons d'autant plus le lui maintenir dans sa détresse. Ce ne peut ètre l'effet d'un mérite médiocre, que d'inspirer, abseut et malheureux, tant d'intérêt à un tel homme, qui, dans une fortune si élevée, ne dédaigne pas d'abaisser ses regards sur les affaires d'autrni. Dans cette préoccupation des grandes choses qu'il fait ou qu'il a faites, on ne s'étonnerait pas de le voir oublier ses amis, et, s'il les oubliait, il lui serait facile de se le faire pardonner.

" J'ai reconnu dans César de bien éminentes et merveil" lenses qualités; mais ses autres vertus sont, comme sur
" nn vaste théâtre, exposées aux regards des peuples. Choi" sir habilement l'assiette d'un camp, ranger une armée,
" emporter des places, enfoncer des lignes ennemies, affron" ter la rigueur de l'hiver et ces frimas que nous avons
" peine à supporter au sein de nos villes et de nos maisons,
" poursuivre l'ennemi dans cette même saison où les bêtes
" sanvages se cachent au fond de leurs retraites, et où
" partout le droit des gens fait trève aux combats: ce sont
" là de grandes choses; qui le nie? mais elles ont pour
" mobile la plus magnifique des récompenses, l'espoir de
" vivre éternellement dans la mémoire des hommes. De tels
" efforts ne surprennent point dans celui qui aspire à l'im" mortalité.

"Voici la gloire que j'admire en César, gloire que ne "célèbrent ni les vers des poëtes ni les monuments de l'his"toire, mais qui se pèse dans la balance du sage: un che"valier romain, son ancien ami, attaché, dévoné, affectiouné
"à sa personne, avait été ruiné, non par les excès, non par les 
"honteuses dépenses et les pertes où conduisent les passions,
"mais par une spéculation ayant pour but d'angmenter son 
"patrimoine: Gésar l'a retenu dans sa clute, il n'a pas souf-

» fert qu'il tombât, il lui a tendu la main, il l'a soutenu de son » bien, de son crédit, et il le soutient encore aujourd'hui; il » arrête son ami sur le bord du précipice, et le calme de son » âme n'est pas plus troublé par l'éclat de son propre nom, » que ses yeux ne sont éblouis par l'éclat de sa gloire. Qu'elles » soient grandes dans notre estime, comme elles le sont en » réalité, les actions dont je parlais tout à l'heure! De mon » opinion à cet égard qu'on pense ce qu'on voudra; mais quand je vois, au sein d'une telle puissance et d'une si » prodigieuse fortune, cette générosité envers les siens, » cette mémoire de l'amitié, je les préfère à toutes les autres » vertus. Et vous, juges, loin que ce caractère de bonté, si nouveau, si rare chez les hommes considérables et illus-» tres, soit par vous dédaigné, repoussé, vous devez l'en-» tourer de votre faveur et chercher à l'encourager; vous le " devez d'autant plus, qu'on semble avoir choisi ce moment » pour porter atteinte à la considération de César, bien que, " sous ce rapport, on ne puisse rien faire qu'il ne supporte » avec constance ou qu'il ne répare sans peine. Mais s'il » apprend que l'un de ses meilleurs amis a été frappé dans » son honneur, il en concevra la donleur la plus profonde, » et ce sera pour lui un malheur irréparable (1). »

Dans une autre circonstance, Cicéron expliquait ainsi la raison de son attachement pour le vainquenr des Gaules :

"Je refuserais mes éloges à César, quaud je sais que le 
"peuple, et, à son exemple, le sénat, dont mon cœur ne 
"s'est jamais séparé, lui ont prouvé leur estime par des 
"témoignages éclatants et multipliés! Alors, sans doute, il 
"faudrait avouer que l'intérêt général n'influe point sur mes 
"sentiments, et que les individus seuls sont les objets de 
"una haine ou de mon amitié! Eh quoi! je verrais mon vais—
"seau voguer à pleines voiles vers un port qui, sans étre le

<sup>(1)</sup> Ciceron, Pour Rabirius Postumus, xv-xvi.

"même que je préférais autrefois, u'est ni moins sûr ni moins tranquille, et, au risque de ma vie, je lutterais contre la tempête plutôt que de m'abaudonner à la sagesse du pilote qui promet de me sauver! Non, il n'y a point d'inconstance à suivre les monvements que les orages impriment au vaisseau de l'État. Pour moi, j'ai appris, j'ai reconuu, j'ai lu une vérité, et les écrivains de notre nation, ainsi que ceux des autres peuples, l'ont consacrée adans leurs ouvrages par l'exemple des hommes les plus asses et les plus illustres; c'est qu'on ne doit pas s'obstiner irrévocablement dans ses opinions, mais qu'on doit prendre les sentiments qu'exigent la situation de l'État, la diversité des coujonctures et le bien de la paix (1).

Dans son Discours contre Pison, il s'écrie : « Il me serait » impossible, en considération des grandes choses que César » a faites, et qu'il fait tous les jours, de n'être pas son ami. » Depuis qu'il commande vos armées, ce n'est plus le rem» part des Alpes que je veux opposer à l'invasion des Gau» lois; ce n'est plus au moyen de la barrière du Rhin, avec » tous-ses gouffres, que je veux arrêter les farouches uations » germaniques. César en a fait assez pour que, si les mon-n tagnes venaient à s'aplanir, et les fleuves à se dessécher, » notre Italie, privée de ses fortifications naturelles, trouvât dans le résultat de ses victoires et de ses exploits une » défense assurée (\*\*). »

L'expansion chaleureuse de tels sentiments devait toucher César, lui inspirer de la confiance; aussi engageait-il fortement Cicéron à ne pas quitter Rome (3).

L'influence de César continuait à grandir, les lettres et les discours de Cicéron le témoignent assez. S'agissait-il de faire arriver des citoyens tels que C. Messius, M. Orfius,

<sup>(1)</sup> Cicéron, Pour Cn. Plancius, xxxix. (An de Rome 700.)

<sup>(1)</sup> Cicéron, Discours contre L. Calpurnius Pison, xxxIII. (An de Rome 700.)

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, III, 1.

- M. Curtius, C. Trebatius (1), à des positions élevées, ou d'intéresser les juges en faveur d'un accusé, comme dans le procès de Balbus, de Rabirius, de Gabinius, c'était toujours le même appui qu'on invoquait (2).
- (1) Cicéron, Lettres à Atticus, IV, xv; Lettres familières, VII, v; Lettres à Quintus, II, xv.
- (9) » Pompée est tout à Gutta, et il se fait fort d'obtenir de Gésar une intervention active. » (Cicéron, Lettres à Quintus, III, vui.)

## CHAPITRE SIXIÈME.

## ÉVÉNEMENTS DE L'AN 701.

Expédition au nord de la Gaule, Deuxième passage du Rhin. I. L'agitation de la Gaule, la perte de quinze cohortes à Tongres obligèrent César à augmenter son armée; il leva deux autres légions dans la Cisalpine, et en demanda une troisième à Pompée. De nouveau à la tête de dix légions, César, avec son activité ordinaire, s'empressa de réprimer les insurrections naissantes. Depuis l'Escaut jusqu'au Rhin, depuis la Seine jusqu'à la Loire, la plupart des peuples étaient en armes. Ceux de Trèves avaient appelé les Suèves à leur aide.

Sans attendre la fin de l'hiver, César réunit quatre légions à Amiens, et, tombant à l'improviste sur les peuples du Hainaut, les força promptement à la soumission. Puis il convoqua dans cette dernière ville l'assemblée générale de la Gaule; mais les peuples de Sens, d'Orléans et de Trèves ne s'y rendirent pas. Il transféra alors l'assemblée à Paris, marcha ensuite vers Sens, où son arrivée subite suffit pour pacifier non-seulement ce pays, mais encore l'Orléanais. Avant ainsi apaisé en peu de temps les troubles du nord et du centre de la Gaule, il porta toute son attention vers les pays situés entre le Rhin et la Meuse, où Ambiorix continuait à fomenter la révolte. Il était impatient de venger sur lui la défaite de Sabinus; mais, pour l'atteindre plus sûrement, il voulut d'abord faire deux expéditions, l'une dans le Brabant, l'autre dans le pays de Trèves, et de cette manière couper à ce chef toute retraite tant du côté du nord que du côté de l'est, où se trouvaient les Germains.

De sa personne il s'avança vers le Brabant, qu'il réduisit

bientôt à l'obéissance. Pendant ce temps, Labienus remportait, aux bords de l'Ourthe, sur les habitants du pays de Trèves, une grande victoire. Au bruit de cette défaite, les Germains, qui avaient déjà passé le Rhin, retournèrent chez eux. César rejoignit Labienns sur le territoire de Trèves, et, décidé à châtier les Suèves, il passa une seconde fois le Rhin, près de Bonn, un peu au-dessus de l'endroit où il avait construit un pont deux ans auparavant. Après avoir forcé les Suèves à se réfugier dans l'intérienr des terres, il revint dans la Gaule, fit couper une partie du pont et laissa une forte garnison sur la rive gauche.

Poursuite d'Ambiorix

II. Ayant ainsi rendu toute retraite impossible à Ambiorix, il s'avança avec son armée vers le pays liégeois par Zulpich et Eupen, à travers la forêt des Ardennes. Parvenu sur la Meuse, il distribua ses troupes en trois corps, et envoya tous les bagages avec la 14º légion, sous les ordres de Cicéron, dans le fort de Tongres, où avait eu lieu la catastrophe de Sabinus. De ces trois corps, le premier fut dirigé vers le nord, près des frontières méridionales du Brabant; le second vers l'ouest, entre la Meuse et la Demer; le troisième marcha vers l'Escant, commandé par César, dont l'intention était de gagner l'extrémité de la forêt des Ardennes entre Bruxelles et Anvers, où l'on disait qu'Ambiorix s'était réfugié. En partant de Tongres, il annouça qu'il serait de retour dans sept jours. Mais, ne voulant pas hasarder ses troupes dans des terrains difficiles, contre des hommes qui, dispersés, faisaient une guerre de partisans, il invita par des messagers les peuples voisins à venir ravager le pays liégeois, et, à son appel, tons acconrurent pour se livrer au pillage. Parmi eux 2,000 cavaliers sicambres, attirés d'au delà du Rhin, conçoivent l'idée de tomber sur le camp de Cicéron pour s'emparer des richesses qu'il contenait. Ils arrivent au moment où une partie de la garnison était allée au fourrage. Ce fut à grand'peine, et en perdant deux cohortes, que les Romains purent repousser cette attaque. La dévastation du pays de Liége s'accomplit; mais Ambiorix échappa.

La défaite de Sabinus à Tongres ainsi cruellement vengée, César revint à Reims, y convoqua l'assemblée de la Gaule et y fit juger la conjuration des Sénomais et des Orléanais. Accon, chef de la révolte, fut condamné à mort et exécuté, et César, après avoir mis ses légions en quartiers d'hiver dans les pays qu'arrosent la Moselle, la Marne et l'Yonne, se rendit en Italie.

C. Domitius Calvinus et M. Valerius Messala, consuls. III. A Rome, le jeu légal des institutions était sans cesse entravé par des ambitions particulières. L'année 700 avait fini sans que les comices consulaires eussent été tenus. Tantot les tribuns du peuple, seuls magistrats dont l'élection avait lieu à jour fixe, s'opposaient à la tenue des comices; tantot les interrois eux-mêmes n'obtenaient pas d'auspices favorables, ou, dans ces moments de trouble, n'osaient pas assembler le peuple (1). L'andace des agitateurs de tous les partis explique cette anarchie.

Fatiguée des intrigues et du désordre, l'opinion publique n'en attendait la fin que d'un pouvoir nouveau, ce qui arrache à Cicéron cet aveu pénible : « La République est sans force, » Pompée seul est puissant (\*). » On parlait même déjà de dictature (\*). Plusieurs, selon Plutarque, osaient dire ouvertement « que la puissance d'un seul était l'unique remède » aux maux de la République, et que ce remède, il fallait le » recevoir du médecin le plus doux, ce qui désignait claire- » ment Pompée (\*). » Aussi le tribun Lucceius fit-il la propo-

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, xLv.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, III, IV.

<sup>(2)</sup> Cicéron, Lettres à Quintus, III, vat.

<sup>(4)</sup> Plutarque, César, xxx1.

sition formelle d'élire Pompée dictateur. Caton s'éleva énergiquement contre cette motion intempestive. Plusieurs amis de Pompée crurent utile de le justifier en affirmant qu'il n'avait jamais demaudé ni désiré la dictature. Les reproches de Caton n'en avaient pas moins produit leur effet, et, pour couper court aux soupçons, Pompée permit la tenue des comices consulaires (1). En effet, il n'avait jamais le courage de son ambition, et, « quoiqu'il affectât dans ses discours, » dit Plutarque, de refuser le pouvoir absolu, toutes ses » actions tendaient à y parvenir (9). »

Les comices s'ouvrirent au mois de sextilis de l'année 701; les consuls nommés furent Cn. Domitius Calvinus et M. Valerius Messala. Le premier avait été mis en accusation, ainsi que nous l'avons vu plus haut; mais les préoccupations du moment avaient fait trainer son jugement en longueur; on ignore s'il fut acquitté, ou si toute action judiciaire ne fut pas paralysée à cause de l'absence de magistrats pendant les premiers mois de l'année 701. D'ailleurs, Calvinus était protégé par Pompée, et son collègue, Messala, était favorisé par César, à la recommandation de Cicéron.

Expédition de Crassus contre les Parthes, ct sa mort. IV. Crassus était parti pour la Syrie depuis environ dixhuit mois, plein d'ambitieuses espérances et se flattant de réaliser d'immenses conquêtes. Il voulait non-seulement soumettre les Parthes, mais même renouveler les campagnes d'Alexandre, pénétrer dans la Bactriane et arriver jusqu'aux Indes; malheureusement il n'était pas à la hauteur d'une semblable tâche. Oubliant les premières règles d'un général en chef, qui consistent à ue jamais mépriser ses ennemis et à mettre de son côté toutes les chances de succès, il n'avait aucun souci de l'armée qu'il allait combattre, ne s'était

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, Lvu.

<sup>(2)</sup> Plutarque, César, xxxi.

enquis ni des chemins, ni des contrées qu'il devait traverser, et négligeait les alliances et les secours que pouvaient lui offrir les peuples voisins et ennemis des Parthes.

Il était parti de Brundusium malgré la mauvaise saison, avait débarqué à Dyrrachium, non sans avoir perdu plusieurs bâtiments; de là, suivant la route militaire directe qui conduisait des côtes de l'Adriatique au Bosphore (1), il s'était rendu par terre en Galatie, et était entré en Mésopotamie, après avoir franchi l'Euphrate (2).

Les Parthes, surpris, n'opposèrent aucune résistance, et les riches et florissantes colonies grecques de l'Euphrate et du Tigre, qui détestaient le joug parthe, reçurent Crassus comme un libérateur. La ville de Nicephorium (Rakkah), située près d'Ichnæ, sur le Balissus, lui ouvrit ses portes; Zenodotium seule l'obligea à un siége. Au lieu de profiter du concours des circonstances et de s'avancer promptement sur le Tigre, d'enlever la ville considérable de Seleucie, Ctésiphon (3), résidence ordinaire du roi des Parthes, et même Babylone, il se borna à rançonner la province. Ayant laissé 7,000 hommes d'infanterie et 1,000 chevaux en garnison dans quelques places fortes, il retourna en Syrie prendre ses quartiers d'hiver. Là, sans s'occuper de la campagne prochaine, il ne pensa qu'à commettre des exactions et à piller les temples d'Hiérapolis et de Jérusalem.

Au commencement de 701, Crassus se remit en campagne avec sept légions, près de 4,000 cavaliers et un pareil nombre de fantassins armés à la légère (4), et rentra en Mésopotamie. Il avait pour lieutenants son fils Publius,

<sup>(</sup>i) • Ut via illa nostra, quæ per Macedoniam est usque ad Hellespontum militaris. • (Cicéron, Discours sur les provinces consulaires, 11. — Strabon, VII, v11, 268.)

<sup>(9)</sup> Plutarque, Crassus, xvii.

<sup>(3)</sup> Sur la rive gauche du Tigre, en face de Séleucie.

<sup>(4)</sup> Plutarque, Crassus, xxiv.

célèbre par son courage, l'élévation de ses sentiments et sa conduite dans la Gaule; le brave Octavius, qui, plus tard, périt pour ne pas abandonner son général; Vargunteius, Censorinus et Petronius; pour questeur, C. Cassius Longinus, apprécié pour sa valeur et sa sagesse, et qui fut, dix ans après, un des meurtriers de César. Un Arabe était devenu son auxiliaire; c'était le chef des Osroènes, bédouins du désert, lequel avait jadis servi Pompée dans sa campagne contre Mithridate; il se nommait Abgaros ou Abgar<sup>(1)</sup>, et s'était laissé acheter par le roi des Parthes pour trahir Grassus.

Artabaze, roi d'Arménie, vint trouver le proconsul à la tête de 6,000 chevaux, lui en promettant 10,000 autres avec 30,000 fantassins, s'il consentait à attaquer les Parthes par l'Arménie, où la nature montagneuse du pays rendrait inutile leur nombrense et redontable cavalerie. Crassus rejeta cette proposition, alléguant la nécessité d'aller rejoindre en Mésopotamie les garnisons qu'il y avait laissées l'année précédente. Celles-ci, en effet, étaient déjà bloquées par les Parthes, et des soldats évadés l'informaient des immenses préparatifs que faisait Orodes pour lui résister. Il traversa donc une seconde fois l'Euphrate non loin de Biradjik, lieu du passage d'Alexandre le Grand (2). Là il avait à choisir entre deux directions pour atteindre Séleucie : ou descendre la rive gauche de l'Euphrate jusqu'an point où il se rapproche du Tigre (3), ou traverser le désert. La première, proposée par Cassius, lui procurait, quoique plus longue, l'immense avantage d'appuyer constamment son aile droite à

<sup>(1)</sup> Les anciens auteurs le nomment Augar, Abgaros on Ariannes.

 <sup>(9)</sup> Zeugma, suivant Dion-Cassius. Cette ville est sur la rive droite de l'Euphrate, en face de Biradjik.

<sup>(9)</sup> D'après Drumann, on ne pouvait pas toujours suivre le cours du fleuve, comme le dit Plutarque, parce qu'il existait un canal qui joignait l'Emphrate au Tigre. (Pline, VI, xxx. — Ammieu Marcellin, XXIV, n.)

l'Euphrate, sur lequel des bateaux auraient porté ses approvisionnements. La seconde offrait, il est vrai, un trajet plus court, mais on s'exposait en la suivant à manquer d'ean, de vivres, et à des marches plus pénibles. Les conseils perfides d'Abgar lui firent préférer cette dernière. « Il n'y avait pas, disait l'Arabe, un moment à perdre pour empêcher les Parthes d'enlever leurs trésors et de les mettre en sûreté chez les Hyrcaniens et les Scythes. » Crassus possédait quelques-unes des qualités qui font un bon général; il en avait donné des preuves dans la guerre des alliés comme dans celle contre Spartacus, mais la eupidité paralysait ses facultés. La gloire doit être la seule préoccupation du soldat.

Pendant ee temps, Orodes, roi des Parthes, avait divisé ses forces en deux corps d'armée : l'un, dont il prit le commandement, alla ravager l'Arménie pour empécher Artabaze de se joindre aux Romains; l'autre fut confié au vizir Surena, homme de mérite auquel Orodes devait sa couronne. Sans méconnaître son intelligence, nous ne croyons pas, comme quelques écrivains, que Surena inventa une nouvelle tactique pour s'opposer à celle des Romains, et qu'à cet effet, renonçant à l'infanterie, il se servit sculement de sa cavalerie. S'il mit toute sa confiance dans cette arme, c'est que les Parthes, se conformant à la nature de leur pays, ne combattaient généralement qu'à cheval, et chez eux, comme le dit Diou-Cassius, l'infanterie n'avait aucune valeur (1). Le taleut de Surena fut d'employer la ruse, si familière aux Asiatiques, pour entourer Crassus d'embûches et de traîtres et l'attirer dans des plaines où la cavalerie avait tout l'avantage.

<sup>(1) «</sup> Il y a chez eux peu de fantassins. On ne les prend que parmi les hommes les plus faibles. Dès l'âge le plus tendre, les Parthes sont habitués à manier l'arc et le cheval. Leur pays, qui forme presque tout entier une plaine, est rès-favorable à la nourriture des chevaux et aux courses de cavalerie. « (Dion-Cassius, XL, xv.) — « Equis omni tempore vectantur; illis bella, illis convivia, illis publica ac privata officia obeunt. « Justin, XLI, 1.n.)

L'armée des Parthes était donc uniquement composée de cavaliers, les uns bardés de fer, ainsi que leurs chevanx (1), armés de lances longues et pesantes; les autres munis d'arcs puissants dont les flèches, d'une plus grande portée que celles des Romains, perforaient les armes défensives.

Après avoir quitté la ville de Carrhes, l'armée romaine s'avançait vers le sud à travers le désert. Les sables, la chaleur rendaient la marche pénible, et l'ennemi restait toujours invisible. Eufin, arrivée au bord d'une petite rivière, le Balissus (Belick), qui se jette dans l'Euphrate, elle aperçut quelques cavaliers parthes. Abgar, envoyé en reconnaissance contre eux avec une avant-garde, ne revint pas. Le traître avait livré Crassus à Surena. Le proconsul, impatient et inquiet, franchit alors le Balissus avec toute son armée, et, saus la laisser reposer, il pousse en avant sa cavalerie, et force l'infanterie à la suivre.

Bientôt quelques soldats viennent apprendre à Crassus qu'ils ont seuls pu échapper à l'embuscade dans laquelle est tombée son avant-garde, et que toute l'armée des Parthes marche à sa rencontre. A cette nouvelle, lui, qui croyait que l'ennemi n'oserait pas l'attendre, se trouble et range à la hâte ses troupes en bataille sur un front étendu, de crainte d'être enveloppé. La cavalerie est sur les ailes; les Osroènes forment une dernière ligne. Les Parthes lancent d'abord leur cavalerie légère, qui tourbillonne dans la plaine en soulevant des nuages de poussière, font retentir l'air de cris sauvages et du bruit des tambours (8), puis se retirent comme s'ils fuyaient (13). Crassus fait sortir contre eux son infanterie légère; mais, entourée et accablée par les armes de jet plus

<sup>(!) •</sup> Munimentum ipsis equisque loricæ plumatæ sunt, quæ utrumque toto corpore tegunt. • (Justin, XLI, n.)

<sup>(1) .</sup> Signum in prœlio non tuba, sed tympano datur. » (Justin, XLI, 11.)

Fidentemque fuga Parthum versisque sagittis. (Virgile, Géorg. III, vers 31.)

LIVRE IV, CHAPITRE VI. — ÉVÊNEMENTS DE L'AN 701. 431 puissantes des Parthes, elle est obligée de se réfugier derrière les légions.

Tout à coup les Osroènes qu'Abgar n'avait pas emmenés avec lui attaquent les Romains par derrière (1), et en même temps apparaissent, resplendissant au soleil, les lignes étendues des cavaliers cuirassés. Crassus forme alors son armée en carré. Chaque face est composée de douze cohortes, le reste est en réserve. La cavalerie et l'infanterie légère, partagées en deux corps, flanquent deux côtés opposés du carré (2). Publius et Cassius commandent, l'un la droite, l'autre la gauche. Crassus se place au centre (3). La grosse cavalerie, la lance en arrêt, charge le grand carré romain et tente de l'enfoncer; mais les rangs épais et serrés des légions lui opposent une résistance invincible. Les Parthes reculent à une certaine distance et rappellent leurs nombreux archers, puis, tous ensemble, ils reviennent en ligne et font pleuvoir sur les masses profondes des Romains une gréle de traits dont aucun ne manque son but. Les légionnaires, s'ils restent de pied ferme, ont le désavantage avec leurs pilums et leurs frondes à petite portée, et, s'ils s'avancent pour se servir de leurs épées, ils perdent cette cohésion qui fait leur force. Immobiles, se défendant à peine, ils voient leur nombre diminuer sans se décourager : ils espèrent que bientôt l'ennemi aura épuisé ses munitions. Mais les rangs des Parthes se succèdent les uns aux autres;

<sup>(</sup>i) « Les Osroènes, placés derrière les Romains, qui leur tournaient le dos, les frappèrent là où leurs membres découverts donnaient prise, et rendirent plus facile leur destruction par les Parthes. » (Dion-Cassius, XL, XIII.)

<sup>(9)</sup> L'armée était composée de sept légions, mais quelques troupes avaient été laissées à Carrhes. Le carré était composé de quarante-huit cohortes, ou près de cinq légions; le reste était probablement en réserve dans le carré. Les 3,000 hommes de cavalerie et les 3,000 hommes d'infanterie légère étaient probablement répartis par moitié à droite et à gauche du grand carré, qui devait avoir environ mille mêtres de côté.

<sup>(</sup>a) Plutarque, Crassus, xxvni.

à mesure que les premiers ont tiré toutes leurs flèches, ils vont en reprendre près d'une longue file de chameaux qui portent les approvisionnements. Le combat dure depuis plusieurs heures, les Parthes s'étendent toujours davantage en cercle et menacent d'entourer entièrement le grand carré romain.

Dans cette situation critique, Crassus ne peut plus avoir recours qu'à sa cavalerie. Le côté le plus pressé par l'ennemi est celui que commande Publius; son père lui ordonne de tenter un suprème effort pour dégager l'armée.

Ce noble et intrépide jeune homme prend à l'instant 1,300 cavaliers, parmi lesquels se trouvaient les 1,000 Gaulois envoyés par César, 500 archers et huit cohortes d'infauterie. Deux jeunes gens de son âge le suivent, Ceusorinus et Megabacchus, le premier sénateur et orateur de taleut, le second, également distingué. Dès qu'ils s'ébranlent, les Parthes, suivant leur coutume, s'enfuient tout en lançant des flèches, à la manière des Scythes. Publius prend cette fuite pour une déroute et se laisse entraîner au loin. Lorsque, depuis longtemps, il a perdu de vue le corps de bataille, les fuyards s'arrêtent, font volte-face, sont rejoints par de nombreuses réserves et enveloppent la troupe romaine. Elle se défend avec héroïsme, mais les Gaulois, privés d'armes défensives, résistent avec peine à la cavalerie bardée de fer. Cependant le fils de Crassus a été rejoint par ses fantassins. qui combattent avec valeur; il veut les porter en avant. ceux-ci lui moutrent leurs mains clouées aux boucliers et leurs pieds fixés à terre par les flèches. Publius fait alors un dernier appel à ses braves cavaliers gaulois, qui, par dévouement pour lui, se font tuer loin de leur pays, au service d'une cause étrangère. Ils se précipitent avec impétuosité contre cette muraille de fer qui se dresse devant eux; ils renversent des cavaliers sous le poids de leur armure, arrachent à d'autres leurs lauces ou sauteut à terre pour

éventrer les chevaux; mais la valeur doit céder au nombre. Publius, blessé, bat en retraite et dispose les débris de sa troupe sur un terrain dont la pente lui est désavantageuse. Il a beau vouloir faire un retranchement avec des boucliers, sa cavalerie se trouvant placée comme en amphithéâtre, les derniers rangs sont aussi exposés que les premiers aux traits des Parthes. Deux Grecs lui proposent de le sauver en l'emmenant à Ichnæ, ville peu éloignée; le jeune héros répond qu'il n'abandonnera pas ses soldats : il reste pour mourir avec eux. Sur 6,000 hommes, 500 seulement sont faits prisonniers, les autres sont tués en combattant. Publius et ses deux amis, Censorinus et Megabacchus, se font donner la mort.

Pendant ce temps, Crassus, dégagé par le mouvement offensif de son fils, avait pris position sur une hauteur et attendait son retour victorieux. Mais bientôt des messagers viennent lui apprendre que, sans un prompt secours, son fils est perdu. Il hésite un moment entre l'espoir de le sauver et la crainte de compromettre le reste de son armée. Enfin il se décide à marcher. A peine s'est-il mis en mouvement qu'il apercoit les Parthes arrivant à sa rencontre. poussant des cris de victoire et portant au bout d'une pique la tête de son fils. Dans cette circonstance, Crassus retrouve un instant cette énergie familière au caractère romain, et, parcourant les rangs : « Soldats, s'écrie-t-il, c'est moi seul » que cette perte regarde. Tant que vous vivez, toute la » fortune et toute la gloire de Rome subsistent et restent " invincibles. Ne vous laissez pas abattre par mon malheur, » et que votre compassion pour moi se change en colère » contre les ennemis. » Ces derniers accents d'un chef présomptueux firent peu d'effet sur une armée déjà découragée. Elle combattit avec résignation, n'éprouvant plus cette ardeur que donne l'espoir de vaincre. Pris en flanc par les nombreux archers, attaqués de front par la pesante cava-11.

lerie cuirassée, les Romains luttèrent jusqu'au soir, restant tonjours sur la défensive et voyant sans cesse se resserrer le cercle dans lequel ils étaient enfermés. Heureusement les Parthes, incapables de se garder pendant la nuit, ne campaient jamais sur le champ de bataille : ils se retirèrent.

Ce combat, livré à quinze ou vingt lieues au sud de Carrhes, était désastreux. Cependant tout n'était pas perdu, si le général en chef conservait son énergie et sa présence d'esprit; mais, abattu et plongé dans une profonde douleur, il se tenait immobile, à l'écart, incapable de donner aucun ordre. Octavius et Cassius convoquent les tribuns et les centurions et décident la retraite; cependant il faut abandonner 4,000 blessés qu'on ne peut emporter, et leur cacher même le départ, afin que leurs cris n'éveillent pas l'attention de l'ennemi. La retraite s'exécute d'abord dans un silence complet; tout à coup ces malheureux s'aperçoivent qu'on les sacrifie, leurs gémissements avertissent les Parthes, et excitent un tumulte effroyable parmi les Romains : les uns reviennent charger les blessés sur les bêtes de somme, les autres se mettent en bataille pour repousser l'ennemi; 300 cavaliers s'échappent, arrivent à Carrhes et traversent l'Euphrate sur le pont construit par Crassus. Cependant les Parthes, occupés à massacrer les 4,000 blessés et les traînards, ne poursuivent que faiblement les débris de l'armée romaine, qui, protégée par une sortie de la garnison de Carrhes, parvient à s'enfermer dans ses murs.

Soit découragement, soit manque de vivres, les Romains ne séjournèrent pas dans cette ville et l'abandonnèrent pour se réfugier en Arméuie. Crassus, suivi d'un petit nombre de troupes, se fiant encore à un indigène qui le trompait, vit sa fuite retardée par les détours qu'on lui fit faire inutilement. An point du jour les Parthes apparurent. Octavins avait atteint, avec 5,000 hommes, un des contre-forts des montagnes de l'Arménic, et aurait pu se mettre en sûreté

dans la forteresse de Sinnaka, éloignée seulement d'un jour de marche; il aime mieux descendre dans la plaine pour secourir son général, qu'il ramène avec lui sur les hauteurs. Si l'on combat jusqu'au soir, tout ne sera pas perdu; mais Surena a encore recours à la ruse : il envoie des propositions séduisantes, et offre nue entrevue. Crassus la repousse : il veut combattre. Malheureusement les soldats, qui jusqu'ici avaient obéi à des ordres imprudents, refusent cette fois d'obéir au seul ordre qui puisse les sauver. Crassus est force d'accepter l'entrevue. Au moment où il s'y rend, une querelle fortnite, ou plutôt préparée par la trahison des Parthes, s'engage entre les escortes des deux nations. Octavius traverse de son épée un écuyer parthe; une mélée s'ensuit, toute l'escorte romaine est massacrée. Crassus est tné et sa tête portée à Orodes. De 40,000 légionnaires le quart seul survécut. La cavalerie de C. Cassins qui, au départ de Carrhes, s'était séparée de l'armée, et quelques autres fuyards réussirent à gagner la Syrie, à couvrir Antioche, et même à reponsser plus tard avec bonheur l'invasion des Parthes dans la Province romaine.

Conséquences de la mort de Crassus, V. La mort de Crassus eut deux couséquences sérieuses: la première de rehausser encore le mérite du vainqueur des Gaules en montrant ce que deviennent les armées les plus nombrenses et les mieux aguerries sous les ordres d'un chef présomptueux et inhabile; la seconde, de faire disparaitre de la scène un homme dont l'influence contenait l'ambition de deux personnages destinés à devenir rivaux. Avec Crassus, Pompée n'aurait pas été l'instrument d'un parti; sans Pompée, le sénat n'aurait pas osé se déclarer contre César.

L'équilibre aiusi rompu, Pompée chercha un nouveau point d'appui. Son alliance avec César lui avait seule donné le concours du parti populaire. Cette alliance venant à s'affaiblir, il devait naturellement se rapprocher de l'aristocratie, flatter ses passions et servir ses rancunes. Dans les premiers moments il provoqua le désordre plutôt qu'il ne le réprima.

Trois compétiteurs se disputaient le consulat pour 702, T. Annius Milon, P. Plautius Hypsæus et Q. Cæcilius Metellus Scipion (1). Ils luttaient d'intrigue et de corruption (8). Pompée, surtout depuis sa réconciliation avec P. Clodius, traitait Milon en ennemi, et, selon sa tactique accoutumée, affectait de croire qu'il en voulait à sa vie. Tout en retardant indéfiniment les comices, il favorisait P. Hypsæus et Q. Scipion, qui briguaient le consulat, et Clodius, qui, la même année, demandait la préture. Milon avait un grand nombre de partisans; ses largesses au peuple et ses spectacles semblaient assurer son élection, et Pompée, dont elle contrariait les vues, s'opposait de tout son pouvoir à ce que le sénat nommât un interroi pour tenir ses comices. Il désirait lui-même ces fonctions importantes; mais, obligé de céder devant la résistance de Caton, il se borna à empêcher toute élection, et l'année finit encore sans qu'il y eût de consuls désignés.

Dissert to Google

Q. Cacilius Metellus Scipion était fils de P. Cornelius Scipion Nasica, et de Licinia, fille de Crassus. Il avait été adopté par Q. Cacilius Metellus Pius.
 Plutarque, Caton, 13.

## CHAPITRE SEPTIÈME.

## ÉVÉNEMENTS DE L'AN 702.

Meurtre de Clodius

I. Rome ne semblait livrée qu'à de mesquines luttes de personnes; mais derrière les hommes en évidence s'agitaient de graves intérêts et de violentes passions. Le mal qui mine une société à son insu se révèle lorsque des faits, saus grande importance par eux-mêmes, viennent tout à coup produire une crise imprévue, dévoiler des dangers inapercus et montrer à tous cette société au bord d'un abîme dont nul n'avait soupçonné la profondeur. Ainsi, par de simples accidents de sa vie, Clodius semble avoir été destiné à faire éclater les éléments de trouble que recélait dans son sein la République. On le surprend dans la maison de la femme de César pendant un sacrifice religieux, et cette violation des mystères de la Bonne Déesse amène une scission funeste dans les premiers corps de l'État. Sa mise en accusation irrite le parti populaire; son acquittement met au grand jour la vénalité des juges, sépare l'ordre des chevaliers de celui du sénat. L'animosité avec laquelle on le poursuit en fait un chef de parti redoutable, qui envoie Cicéron en exil, fait trembler Pompée et accélère l'élévation de César. Sa mort va réveiller toutes les passions populaires, inspirer tant de craintes à la faction opposée, qu'elle oubliera ses rancunes et ses jalousies pour se jeter dans les bras de Pompée, et, d'un bout de l'Italie à l'autre, tout le peuple sera en armes.

Le 13 des calendes de février 702 (13 décembre 701), Milon était parti de Rome pour se rendre à Lanuvium, sa ville natale, dont il était le dictateur (1). Vers la neuvième heure, il rencontra sur la voie Appienne, un peu au delà de Bovilles, Clodius, qui, de son côté, revenait à cheval d'Aricia à Rome, accompagné de trois amis et de trente esclaves, tous armés d'épées. Milon était dans un chariot avec sa femme Fausta, fille de Sylla, et M. Fufius, son familier. A sa suite marchait une escorte dix fois plus forte que celle de Clodius, et dans laquelle se trouvaient plusieurs gladiateurs renommés. Les deux troupes se croisèrent près d'un petit temple de la Bonne Déesse (8), sans échanger une seule parole, mais en se lancant des regards furieux. Elles étaient à peine éloignées l'une de l'antre que deux gladiateurs de Milon, restés en arrière, se prirent de querelle avec les esclaves de Clodius. Au bruit de la rixe ce dernier tourna bride, et s'avança proférant des menaces. Un des gladiateurs nommé Birria le frappa d'un coup d'épée et l'atteignit grièvement à l'épaule (3) : on le transporta dans un cabaret voisin (4).

Milon, apprenant que Clodius était blessé, redouta les suites de cette agression, et crut qu'il serait moins dangerenx pour lui d'achever son ennemi. Il envoya donc ses gens enfoncer le cabaret; Clodius, arraché du lit sur lequel ou l'avait placé, est percé de conps et jeté sur la grande route. Ses esclaves sont tués ou mis en fuite. Le cadayre

<sup>(</sup>i) Tont ce qui suit est presque en totalité extrait d'Asconius, le plus ancien commentateur de Cicéron, et tiré, à ce qu'on croit, des Acta diurna. (Voyez Argument du discours de Cicéron pour Milon, édit. Orelli, p. 31.)

<sup>(9)</sup> Neuf aus après le sacrilége commis le jour de la fête de la Bonne Déesse, Clodius fut tué par Milon devant la porte du temple de la Bonne Déesse, près Boyilles. (Cicéron, Discours pour Milon, xxx.)

<sup>(1)</sup> Rhomphæa. (Asconius, Argument du discours de Cicéron pour Milon, p. 32, édit. Orelli.)

<sup>(9)</sup> Cicéron, Discours pour Milon, x. — Dion-Cassins, XL, xxvii. — Appien, Guerres civiles, II, xxi. — Asconius, Argument du discours de Cicéron pour Milon, p. 31 et suiv.

resta étendu sur la voie Appienne jusqu'à ce qu'un sénateur, Sex. Tedius, qui passait, le fit relever, mettre dans une litière et transporter à Rome, où il arriva la nuit, et fnt déposé sur un lit dans l'atrium de sa maison. Mais déjà la nouvelle de la rencontre fatale était répandue par toute la ville, et la foule accourut vers la demeure de Clodius, où sa femme, Fulvia, montrant les blessures dont il était criblé, excitait le peuple à la vengeance. Il y eut une telle affluence que plusieurs personnes de marque, entre autres C. Vibienus, sénateur, furent étonffées dans la foule. Le cadavre fut porté au Forum et exposé sur les rostres; deux tribuns du peuple, T. Munatius Plancus et Q. Pompeius Rufus, haranguèrent la multitude et demandèrent justice.

Ensuite, à l'instigation d'un scribe nommé Sex. Clodius, on transporta le corps dans la curie pour faire outrage au sénat; on fit un bûcher avec des bancs, des tables et des registres. Le feu prit à la curie Hostilia et gagna jusqu'à la basilique Porcia: les deux monuments furent réduits en cendres. Puis cette multitude, s'excitant de plus en plus, arracha les faisceaux qui entouraient le lit funèbre (1), et se rendit devant les maisons d'Hypsæns et de Q. Metellus Scipion, comme pour leur offrir le consulat; enfin elle se présenta devant la demeure de Pompée; les uns demandaient à grands cris qu'il fût consul on dictateur, les autres faisaient entendre les mêmes vœux pour César (4).

Cependant, neuf jours après, lorsque la fumée sortait encore des décombres, le peuple, à l'occasion d'un banquet funèbre dans le Forum, voulut incendier la maison de Milon

<sup>(</sup>b) Lectus Libitinæ. (Asconius, p. 34.) Le sens de ce mot est donné par Acron, un scholiaste d'Horace (voy. Scholia Horatiana, éd. Pauly, t. 1, p. 360); il correspond à notre mot corbillard, catafalque. On sait l'insage des Romains de porter aux enterrements les images des ancêtres avec les insignes de lenrs dignités. Les faisceaux devaient être nombreux dans la famille Glodia.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassins, XL, L.

et celle de l'interroi M. Lepidus. Il fut reponssé à comps de flèches (1). Milon, dans le premier moment, n'avait songé qu'à se cacher; mais, en apprenant l'indignation et l'effroi causés par l'incendie de la curie, il se rassura. Persuadé d'ailleurs que, pour réprimer ces excès, le sénat sévirait contre le parti opposé (2), il rentra de nuit à Rome, poussa la hardiesse jusqu'à annoncer qu'il continuait à briguer le consulat, et commença de fait à acheter les suffrages. Cœlius, tribun du peuple, parla en sa faveur au Forum. Milon luimême monta à la tribune et accusa Clodius de lui avoir tendu un guet-apens. Il fut interrompu par un nombre considérable d'hommes en armes qui se précipitèrent sur la place publique. Milon et Cœlius s'enveloppèrent de manteaux d'esclaves et prirent la fuite. On fit un grand carnage de leurs adhérents. Mais bientôt des séditieux, profitant de ce prétexte de trouble, égorgèrent tous ceux qui furent rencontrés, soit citoyens, soit étrangers, ceux surtout que leurs riches vêtements ou leurs anneaux d'or faisaient remarquer; des esclaves en armes étaient les principaux instruments de ces désordres. Aucun crime ne fut épargné; sous prétexte de rechercher les amis de Milon, un grand nombre de maisons furent pillées, et, pendant plusieurs jours, se commirent toutes sortes d'attentats (8).

La République est déclarée en danger. II. Sur ces entrefaites, le sénat déclara la République en danger, et chargea l'interroi, les tribuns du peuple et le proconsul Cn. Pompée, ayant l'imperium près de la ville, de veiller au salut public et de faire des levées dans tonte l'Italie. Le soin de rebâtir la curie Hostilia fut confié au fils de Sylla; on décida qu'elle porterait le nom de l'ancien dic-

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, xLIX.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassius, XL, xLIX.

<sup>(3)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxII.

LIVRE IV, CHAPITRE VII. — ÉVÉNEMENTS DE L'AN 702. 441

tateur, dont le sénat cherchait à remettre le souvenir en honneur (1).

Dès que Pompée eut rénni une force militaire assez imposante, les deux neveux de Clodius, nommés tous deux Appius, demandèrent l'arrestation des esclaves'de Milon et de ceux de Fausta, sa femme. Mais le premier soin de Milon, une fois son ennemi mort, avait été d'affranchir ses esclaves, pour les récompenser de l'avoir défendu, et, une fois affranchis, ils ne pouvaient plus déposer contre leur patron.

Un mois environ après la mort de Clodius, Q. Metellus Scipion rappela l'affaire devant le sénat, et accusa Milon de mensonge dans les explications qu'il avait données. Il réunit habilement toutes les circonstances qui le signalaient comme l'agresseur : d'un côté, son escorte beaucoup plus nombreuse, les trois blessures de Clodins, les onze esclaves de ce dernier tués; de l'autre, certains faits criminels qui se rattachaient à l'événement : un cabaretier égorgé, deux messagers massacrés, un esclave haché en morceaux pour n'avoir pas voulu livrer un fils de Clodius; enfin la somme de mille as offerte par l'inculpé à quiconque voudrait le défendre. Alors Milon chercha à apaiser Pompée, en lui proposant de se désister de sa candidature an consulat. Pompée répondit qu'au peuple romain seul appartenait le droit de décider. Milon demenrait accusé non-seulement de meurtre, mais de brigue électorale et d'attentat contre la République. Il ne pouvait être jugé avant la nomination préalable du préteur urbain et avant la convocation des comices.

Pompée seul consul III. Cette fois la peur du désordre fit taire les oppositions, et tous les regards se tournèrent vers Pompée; mais quel

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XI., L.

titre lui donner? Celui de dictateur effrayait. M. Bibulus, quoique précédemment hostile, ouvrit l'avis de le nommer seul consul; c'était un moyen d'écarter la dictature et d'empêcher que César ne devint son collègue (1). M. Caton appuya cette proposition, qui passa à l'unanimité. « Tout " vant mieux que l'anarchie, " disait-il (8). On ajouta que, si Pompée croyait un second consul nécessaire, il le nommerait lui-même, mais pas avant deux mois (3). Le 5 des calendes de mars (27 février) (c'était pendant un mois intercalaire), Pompée, quoique absent, fut déclaré consul par l'interroi Serv. Sulpicius, et rentra aussitôt à Rome. « Cette » mesure extraordinaire, qui n'avait été encore adoptée » pour personne, parut sage; néanmoins, comme Pompée " recherchait moins que César la faveur du peuple, le sénat » se flatta de l'en détacher complétement et de le mettre » dans ses intérêts. C'est ce qui arriva. Fier de cet honneur » nouveau et tout à fait insolite, Pompée ne proposa plus » aucune mesure en vue de plaire à la multitude, et fit » scrupuleusement tout ce qui pouvait être agréable au " sénat (4), "

Trois jours après son installation, il provoqua deux sénatus-cousultes: l'un pour réprimer les attentats avec violence, nommément le meurtre commis sur la voie Appienne, l'incendie de la curie et l'attaque de la maison de l'interroi M. Lepidus; l'autre pour prévenir la brigue électorale par une procédure plus rapide et une pénalité plus sévère. Dans tous les procès criminels, un délai de trois jours était fixé

<sup>(1) •</sup> Le sénat et Bibulus, qui devait le premier donner son avis, prévinrent les résolutions irréfléchies de la multitude en déférant le consulat à Pompée, pour qu'il ne fût pas proclamé dictateur, et en le déférant à lui seul, afin qu'il n'eût point César pour collègue. • (Dion-Cassius, XL, 11.)

<sup>(9)</sup> Plutarque, Caton, xivii.

<sup>( )</sup> Plutarque, Pompée, Lvii.

<sup>(4)</sup> Dion-Cassius, XL, L,

pour l'interrogatoire des témoins, un jour pour les débats contradictoires. L'accusateur avait deux heures pour parler, l'accusé trois pour se défendre (1).

M. Cœlius, tribun du peuple, protesta contre ces lois, alléguaut qu'elles violaient les formes tutélaires de la justice et qu'elles n'étaient imaginées que pour accabler Milon. Pompée répondit d'un ton menaçant: « Qu'on ne m'oblige » pas à défendre la République par les armes! » Il prenait d'ailleurs toutes les mesures pour sa sûreté personnelle et se gardait militairement, comme s'il redoutait quelque attentat de la part de Milon.

Procès de Milon. IV. Pompée voulut encore qu'on choisit parmi les consulaires un questeur pour présider à l'instruction du procès. On tint les comices, et L. Domitius Ahenobarbus fut nommé. Milon obtint de faire juger d'abord l'accusation de meurtre et ajourner celle de brigue.

Les accusateurs étaient l'ainé des Appius (neveu de Clodius), M. Antonius et P. Valerius Nepos. Cicéron, assisté de M. Claudius Marcellus, devait défendre l'accusé. Tout avait été mis en œuvre pour intimider Cicéron. Pompeius Rufus, C. Sallustius (\*) et T. Munatius Plancus avaient cherché à exciter le penple contre lui et à le rendre suspect à Pompée. Bien qu'il résistât aux menaces de ses adversaires, son conrage était ébranlé.

Le procès commença la veille des nones d'avril, et dès le premier jour une vive agitation fit interrompre les débats. Le lendemain, l'interrogatoire des témoins eut lieu sous la protection d'une force militaire imposante. La plupart des témoignages furent accablants pour l'accusé et prouvèrent

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XI., Lii. — Cicéron, Brutus, xciv; — Lettres à Atticus, XIII, xlix. — Tacite, Dialoque des orateurs, xxxviii.

<sup>(\*)</sup> C'est l'historien. Il avait été l'amant de la femme de Milon. Surpris par lui en flagrant délit, il avait été cruellement battu et impitovablement ranconné.

que Clodius avait été massacré de sang-froid. Lorsque parut Fulvia, la veuve de Clodius, l'émotion redoubla; ses larmes et le spectacle de sa douleur touchèrent les assistants. La séance levée, le tribun du peuple T. Munatius Plancus harangua la foule, engagea les citoyens à venir le lendemain en grand nombre sur la place publique pour s'opposer à l'acquittement de Milon, et il leur recommanda de bien manifester aux juges leur opinion et leur douleur, lorsqu'il s'agirait de voter.

Le 6 des ides d'avril, les boutiques étaient fermées : des postes gardaient les issues du Forum par ordre de Pompée, qui, lui-même, avec une réserve considérable, s'établit au Trésor. Après le tirage des juges, l'aîné des Appius, M. Antonius et P. Valerius Nepos, soutinrent l'accusation. Cicéron seul répondit. On lui avait conseillé de présenter le meurtre de Clodius comme un service rendu à la République; mais il repoussa ce moyen, quoique Caton eût osé déclarer en plein sénat que Milon avait fait acte de bon citoyen (1). Il préféra s'appuyer sur le droit de légitime défense. A peine avait-il pris la parole, que les cris, les interruptions des partisans de Clodius lui firent éprouver une émotion dont son discours se ressentit : les soldats furent obligés de faire usage de leurs armes (2). Les cris des blessés, la vue du sang, ôtaient à Cicéron sa présence d'esprit; il tremblait et s'interrompait souvent. Son plaidoyer fut loin d'être à la hauteur de son talent, Milon, condamné, s'exila à Marseille. Dans la suite, Cicéron composa à loisir la maguifique harangue que nous connaissons, et l'envoya à son malheureux client, qui lui répondit : « Si tu avais dit autrefois

<sup>(1)</sup> Velleius Paterculus, II, xLVII.

<sup>(9)</sup> Tout ce récit est extrait de l'argument d'Asconius servant d'introduction à son Commentaire sur le Discours pour Milon. (Voy. édition Orelli, p. 41, 42.) — Dion-Cassius, XL., LIII.

LIVRE IV. CHAPITRE VII. - ÉVÉNEMENTS DE L'AN 702. 445

» ce que tu as écrit, je ne mangerais pas des mulets à » Marseille <sup>(1)</sup>. »

Pendant les guerres de Grèce et d'Afrique, Milon, qui n'avait pas oublié son rôle de conspirateur, revint en Italie, appelé par Cœlius. Ils tentèrent tous deux d'organiser des mouvements séditieux; mais ils échouèrent, et payèrent de leur vie leur téméraire entreprise (\*).

Pompée, parvenu au faîte du pouvoir, crut, comme la plupart des hommes épris d'eux-mêmes, que tout était sauvé parce qu'on l'avait mis à la tête des affaires; mais, au lieu de s'en occuper, sa première pensée fut de se remarier. Il épousa, malgré son âge avancé, Cornélie, fille de Scipion, la jeune veuve de Publius Crassus, qui venait de périr chez les Parthes. « On trouvait, dit Plutarque, qu'une femme si » jeune, remarquable par les qualités de l'esprit et les grâces » extérieures, aurait été plus convenablement mariée à son » fils. Les plus honnêtes citoyens lui reprochaient d'avoir, » dans cette occasion, sacrifié les intérêts de la République, » qui, dans l'extrémité où elle était réduite, l'avait choisi » pour son médecin et s'en était rapportée à lui seul de sa » guérison. Au lieu de répondre à cette confiance, on le » voyait, couronné de fleurs, faire des sacrifices et célébrer » des noces, tandis qu'il aurait dû regarder comme une cala-" mité publique ce consulat, qu'il n'aurait pas obtenu, selon » les lois, seul et sans collègue, si Rome eût été plus heun reuse (3), n

Pompée avait néaumoins rendu de grands services en réprimant les émeutes et en protégeaut l'exercice de la justice. Il avait délivré Rome des bandes de Clodius et de Milon, donné une organisation plus régulière aux tribu-

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, LIV.

<sup>(1)</sup> Velleius Paterculus, II. LEVIII.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, 1viii.

naux (1) et fait respecter leurs arrêts par la force armée. Toutefois, si l'on excepte ces actes, commaudés par les circonstances, il avait usé de son pouvoir avec hésitation, comme un homme qui lutte entre sa conscience et ses intérêts. Devenu, peut-être à son insu, l'instrument du parti aristocratique, les liens qui l'attachaient à César l'avaient souvent retenu dans la voie où l'on voulait le ponsser. Défenseur de l'ordre, il avait promulgué des lois pour le rétablir; mais, homme de parti, il était saus cesse entrainé à les violer, pour satisfaire aux exigences de sa faction. Il fit adopter un sénatus-consulte autorisant des poursuites contre ceux qui avaient exercé des emplois publics depuis son premicr consulat. L'effet rétroactif de cette loi, qui embrassait une période de vingt années, et par conséquent le consulat de César, indigna les partisans de ce dernier; ils s'écrièrent que Pompée ferait bien mieux de s'occuper du présent que d'appeler l'investigation hainense des partis sur la conduite passée des premiers magistrats de la République; mais Pompée répondit que, puisque la loi permettait le contrôle de ses propres actes, il ne vovait pas pourquoi ceux de César en seraient affranchis, et que d'ailleurs le relachement des mœurs depuis tant d'années rendait la mesure nécessaire (2).

On se plaignait de la faculté laissée aux orateurs de faire l'éloge des accusés dont ils présentaient la défense, parce que le prestige qui s'attachait à la parole d'hommes considérables amenait trop facilement l'acquittement des coupables. Un sénatus-consulte interdit cet usage. Au mépris de ces dispositions, qu'il avait proposées, Pompée n'ent pas honte de faire l'éloge de T. Munatius Planens, accusé, avec Q. Pompeius Rufus, de l'incendie de la curie Hostilia (b).

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, LIII.

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxIV.

<sup>(3)</sup> Dion-Cassius , XI. , Lit.

Caton, qui était un des membres du tribunal, s'écria en se bouchant les oreilles : « Je n'en crois point ce louangeur qui » parle contre ses propres lois. » Les prévenus n'en furent pas moins condamnés.

Dans le but de réprimer la corruption électorale et de rechercher les coupables, il fut statué que tout condamné pour brigue qui parviendrait à convaincre un autre du même crime obtiendrait la rémission de sa peine. Memmius, condamné pour un fait semblable, voulant profiter du bénéfice de l'impunité légale, dénonça Scipion. Alors Pompée parut vêtu de deuil devant le tribunal auprès de son beau-père. A la vue de ce simulacre de tristesse et de la pression morale qui en résultait, Memmius se désista, en déplorant le malheur de la République. Quant aux juges, ils poussèrent la flatterie jusqu'à reconduire Scipion à sa demeure (1).

Pour arrêter dans les élections les menées d'une convoitise éhontée, il fut décrété que les consuls et les prétenrs ne pourraient prendre le gouvernement d'une province que cinq ans après leur consulat ou leur préture (9). On décourageait ainsi les ambitieux, qui se jetaient dans les plus folles dépenses afin d'arriver par l'une de ces magistratures au gouvernement des provinces. Et pourtant Pompée, quoique consul, non-seulement conservait le proconsulat d'Espagne, mais se faisait proroger son gouvernement pendant cinq anuées, gardait une partie de son armée en Italie, et recevait mille talents pour l'entretien de ses troupes. Dans l'intérêt de ses partisans, il ne reculait pas devant la violation de ses propres lois, ce qui a fait dire de lui par Tacite : suarum legum auctor idem ac subversor (3).

La loi précédente n'interdisait pas à César la possibilité

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, LIX.

<sup>(2)</sup> Dion-Cassius, XL, Lv1; comp. xxx.

<sup>\*</sup> Tacite, Annales, III, xxvIII.

d'arriver au consulat, mais le sénat remit en vigueur la loi qui défendait à un absent de se présenter comme candidat, sans songer qu'il venait de nommer Pompée seul consul, quoique absent de la ville de Rome. Les amis du proconsul des Gaules réclamèrent vivement : « César, disaient-ils, avait bien mérité de la patrie; un second consulat ne serait que la juste récompense de ses immenses travaux; ou bien, si l'on répugnait à lui conférer cette dignité, il fallait du moins ne pas lui donner un successeur ni le priver du bénéfice de la gloire qu'il avait acquise. » Pompée, qui ne voulait pas rompre avec César, eut recours à Cicéron (1) pour ajouter à la loi déjà gravée sur une table d'airain, ce qui en constituait alors la promulgation, que la défense ne s'appliquait pas à ceux qui auraient obtenu l'autorisation de produire leur candidature malgré leur absence. Tous les tribuns, qui avaient d'abord réclamé, acceptèrent cette rétractation, sur la proposition de Cœlius (8).

Néanmoins les amis de César allèrent en grand nombre lui démontrer que les lois de Pompée avaient été toutes proposées contre son intérêt et qu'il était essentiel qu'il se mit en garde contre lui. César, fier de son bon droit et fort des services qu'il avait rendus, ne doutant ni de son gendre ni de la destinée, les rassura, et loua fort la conduite de Pompée (3).

<sup>(!) «</sup> Me prononcerai-je contre César? Mais que devient alors cette foi jurée, quand, pour ce même privilége qu'il réclame, j'ai, moi, sur sa prière à Ravenne, été solliciter Cœlius, tribun du peuple? Que dis-je, sur sa prière? à la prière de Pompée lui-même, alors investi de son troisième consulat, d'éternelle mémoire. « (Cicérou, Lettres à Atticus, VII, 1.)

<sup>(</sup>i) - Ç'est lui, Pompée, qui a voulu absolument que les dix tribuns proposassent le décret qui permettait à Gésar de demander le consulat sans venir à Rome. • (Cicéron, Lettres à Atticus, VIII, III. — Dion-Cassius, XL, Lvi. — Suétone, César, xxvIII.)

<sup>(3)</sup> Appien, Guerres civiles, 11, xxv.

Pompée s'associe Cæcilius Metellus Pius Scipion. V. Vers le 1" août, Pompée associa son beau-père Scipion à son consulat, pour les cinq derniers mois. Ce partage de pouvoir, purement nominal, et qui fut depuis imité par les empereurs, sembla satisfaire les hommes uniquement préoccupés des formes. Les sénateurs se vantaient d'avoir rétabli l'ordre sans nuire aux institutions de la République (1).

Scipion voulut signaler sa courte administration en abolissant la loi de Clodius qui ne permettait aux censeurs d'expulser du sénat que les hommes déjà frappés d'une condamnation. Il remit les choses sur l'ancien pied, en rendant le pouvoir des censeurs à peu près illimité. Ce changement ne fut point accueilli avec faveur, comme Scipion s'y était attendu. Les vieux consulaires, parmi lesquels on choisissait ordinairement les censeurs, trouvaient compromettante la responsabilité de pareilles fonctions dans un temps de trouble et d'anarchie. Au lieu d'être sollicitée comme un honneur, la censure fut évitée comme un poste périlleux (\*).

Il était chaque jour plus évident, aux yeux de tous les hommes sensés, que les institutions de la République devenaient de plus en plus impuissantes à garantir l'ordre au dedans, peut-être même la paix au dehors. Le sénat ne pouvait plus s'assembler, les comices se tenir, les juges rendre un arrêt, que sous la protection d'une force militaire; il fallait donc se mettre à la discrétion d'un général, et abdiquer toute autorité entre ses mains. Aussi, tandis que l'instinct populaire, qui se trompe rarement, voyait le salut de la République dans le pouvoir d'un seul, le parti aristocratique, au contraire, ne voyait de danger que dans cet entraînement général vers un homme. C'est pourquoi Caton

11.

29

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, Lv. — Valère Maxime, IX, v. — Appien, Guerres civiles, II, xxm, xxiv.

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, Lvn.

se fit inscrire parmi les candidats au consulat pour l'aunée 703, sigualant Pompée et César comme également dangereux, et déclarant n'aspirer à la première magistrature que pour réprimer leurs desseins ambitieux. Cette compétition, opposée à l'esprit de l'époque et aux instincts puissants qui étaient en jeu, n'avait pas de chance de réussite : la candidature de Caton fut écartée sans peine.

Insurrection

de
la Gaule
et
campagne
de 702.

VI. Non-seulement le meurtre de Clodius avait profondément agité l'Italie, mais le contre-coup s'en était fait sentir au delà des Alpes, et les troubles de Rome avaient ranimé dans la Gaule le désir de secouer le joug des Romains. Les dissensions intestines, en faisant croire à l'affaiblissement de l'État, réveillent sans cesse les espérances des ennemis extérieurs, et, chose plus triste à constater, ces ennemis extérieurs trouvent toujours des complices parmi les traîtres prêts à livrer leur patric (1).

La campagne de 702 est sans contredit la plus intéressante, sous le double point de vue politique et militaire. A l'historien, elle offre la scène émouvante de peuplades, jusqu'alors divisées, s'unissant dans une même pensée nationale et s'armant afin de reconquérir leur indépendance. Au philosophe, elle présente, comme résultat consolant pour les progrès de l'humanité, le triomphe de la civilisation contre les efforts les mieux combinés et les plus héroïques de la barbarie. Enfin, aux yeux du soldat, c'est le magnifique exemple de ce que peuvent l'énergie et la science de la guerre chez un petit nombre en lutte avec des masses sans organisation et sans discipline.

<sup>(1) ...</sup> Il (Vercingetorix) pensait à faire prendre subitement les armes à toute la Gaule pendant qu'à Rome on préparait un soulèvement contre César. Si le chef des Gaulois ent différé son entreprise jusqu'à ce que César eût eu sur les bras la guerre civile, il n'ent pas cause à l'Italie entière moins de terreur qu'autrefois les Cimbres et les Teutous. « (Plutarque, César, xxxm.)

Les événements survenus à Rome donnaient à penser aux Gaulois que César serait retenu en Italie; une formidable insurrection s'organise alors parmi eux. Tous les différents peuples se concertent et se coalisent. Les provinces occupées militairement par les légions, ou intimidées par leur voisinage, restent scules étrangères à l'agitation générale. L'Orléanais, le premier, donne le signal : les citovens romains sont égorgés à Gien; le Berry et l'Auvergne se joignent à la ligue, et bientôt, depuis la Seine jusqu'à la Gironde, depuis les Cévennes jusqu'à l'Océan, tout le pays est en armes. Comme un chef ne manque jamais de se révéler lorsque éclate un grand monvement national, Vercingetorix apparaît, se met à la tête d'une guerre d'indépendance, et, pour la première fois, proclame cette vérité, empreinte de grandeur et de patriotisme : Si la Gaule sait être unie et devenir une nation, elle peut défier l'univers. Tous répondent à son appel.

Les peuples divisés naguère par les rivalités, les coutumes, la tradition, oublient leurs griefs réciproques et se réunissent à lui. L'oppression étrangère forme les nationalités bien plus que la communauté d'idées et d'intérêts. Vercingetorix avait-il autrefois, comme tant d'autres, courbé le front sous la domination romaine? Dion-Cassius est le seul historien qui le dise. Quoi qu'il en soit, il se montre, dès l'année 702, le ferme et intrépide adversaire des envahisseurs. Son plan est aussi hardi que bien combiné : créer au cœur de la Gaule un grand centre d'insurrection protégé par les montagnes des Cévennes et de l'Auvergne; de cette forteresse naturelle jeter ses licutenants sur la Narbonnaise, d'où César ne pourra plus tirer ni secours ni ravitaillement; empêcher même le retour du général romain à son armée; attaquer séparément les légions privées de leur chef, insurger le centre de la Gaule et détruire l'oppidum des Boïens, de ce petit peuple, débris de la défaite des Helvètes, placé

par César au confluent de l'Allier et de la Loire comme une sentinelle avancée.

Informé de ces événements, César quitte l'Italie en toute hâte, suivi d'un petit nombre de troupes levées dans la Cisalpine. En descendant des Alpes, il se trouve presque seul en présence d'alliés chancelants et de la plus grande partie de la Gaule insurgée, tandis que ses légions sont dispersées au loin sur la Moselle, la Marne et l'Yonne. Tant de périls excitent son ardeur au lieu de l'abattre, et sa résolution est bientôt prise.

Il va attirer ses ennemis, par des diversions heureuses et multipliées, sur les points où il ne veut pas frapper de coups décisifs; et en envoyant son infanterie dans le Vivarais, sa cavalerie à Vienne, en se rendant lui-même à Narbonne, il divise l'attention de ses adversaires pour cacher ses projets.

Sa présence dans la Province romaine vaut une armée. Il encourage les hommes restés fidèles, intimide les autres, double, avec les ressources locales, toutes les garnisons des villes de la Province jusqu'à Toulouse, et, après avoir ainsi élevé au midi une barrière contre tout envahissement, il retourne sur ses pas et arrive an pied des Gévennes, dans le Vivarais, où il retrouve les troupes envoyées d'avance. Il franchit alors les montagnes couvertes de neige, pénètre en Auvergne, et oblige Vercingetorix à abandonner le Berry pour venir défendre son propre pays menacé. Satisfait de ce résultat, il part à l'improviste, et, presque seul, il accourt à Vienne. Il prend l'escorte de cavalerie qui l'avait précédé, atteint le pays de Langres et se rend ensuite à Sens, où il réunit ses dix légions.

Ainsi, en peu de temps, il a mis la Province romaine à l'abri de toute attaque, forcé Vercingetorix de voler à la défense de l'Auvergne, rejoint et concentré son armée.

Quoique la rigueur de la saison ajoute à la difficulté des

marches et des approvisionnements (c'était au mois de mars), il se décide à commencer immédiatement la campagne. Vercingetorix est venu mettre le siége devant Gorgobina. oppidum des Boïens. Ces 20,000 Germains, vaincus de la veille, gardent la reconnaissance sincère d'un peuple primitif envers celui qui leur a donné des terres au lieu de les vendre comme esclaves : ils demeurent fidèles aux Romains et affrontent les colères de Vercingetorix et les attaques de la Gaule soulevée. César, ne voulant pas qu'un peuple qui donne l'exemple de la fidélité devienne victime de son dévouement, se porte à son secours. Il pouvait aller directement à Gorgobina et traverser la Loire à Nevers; mais alors Vercingetorix, informé de son approche, aurait eu le temps de venir lui disputer le passage. Le tenter de vive force était une opération dangereuse. Il laisse à Sens deux légions et ses bagages, part à la tête des huit autres, et se hâte, par la voie la plus courte, de traverser la Loire à Gien. Il remonte la rive gauche du fleuve; cependant Vercingetorix ne l'attend pas et lève le siége de Gorgobina. Il se porte au-devant de César, qui le bat à Sancerre dans une rencontre de cavalerie, et marche ensuite sur Bourges. sans s'inquiéter d'un ennemi incapable de l'arrêter en rase campagne. La prise de cette ville importante doit le rendre maître de toute la contrée. Le général gaulois se borne à le suivre à petites journées, incendiant tout le pays d'alentour, afin d'affamer l'armée romaine.

Le siége de Bourges est un des plus réguliers et des plus intéressants de la guerre des Gaules. César ouvre la tranchée, c'est-à-dire qu'il établit des galeries couvertes qui lui permettent d'approcher de la place, de combler le fossé et de construire une terrasse, véritable batterie de brèche surmontée de chaque côté par une tour. Quand, à l'aide de ses machines de jet, il a éclairci les rangs des défenseurs, il réunit ses légions à l'abri derrière des parallèles composées

de galeries convertes, et, an moyen de la terrasse qui atteint la hauteur du mur, il donne l'assaut et emporte la place.

Après la prise de Bourges, il se rend à Nevers, où il installe ses dépôts, puis à Decize, pour apaiser les contestations nées, parmi les Bourguignons, de la compétition de deux prétendants au pouvoir. Il divise alors son armée, envoie Labienus, avec deux légions, coutre les Parisiens et leurs alliés, lui ordonne de prendre les deux légions laissées à Sens, et lui-même, avec les six autres, se dirige vers l'Auvergne, foyer principal de l'insurrection. Par un stratagème, il traverse l'Allier à Varennes sans coup férir, et oblige Vercingetorix à se retirer dans Gergovia avec toutes ses forces.

Placés sur des hauteurs presque inaccessibles, ces vastes oppidums gaulois, qui renfermaient une grande partie de la population d'une province, ne pouvaient être réduits que par la famine. César en était persuadé, il voulait se borner à bloquer Gergovia; mais un jour l'occasion lui semble favorable, et il hasarde un assaut. Repoussé avec perte, il ne songe plus qu'à la retraite, lorsque déjà l'insurrection l'enveloppe de toute part. Les Bourguignons eux-mêmes, qui doivent tout à César, ont suivi l'impulsion générale : par leur défection, les communications de l'armée romaine se trouvent interceptées et ses derrières menacés. Nevers est incendié, les ponts sur la Loire sont détruits; les Gaulois, dans leur présomptueux espoir, voient déjà César humilié et forcé de passer avec ses soldats sous de nouvelles Fourches caudines; mais de vieilles troupes aguerries, commandées par un grand capitaine, ne reculent pas après un premier revers, et ces six légions, renfermées dans leur camp, isolées au milieu d'un pays insurgé, séparées de tout secours par des fleuves et des montagnes, immobiles cependant et inébranlables en face d'un ennemi victorieux qui n'ose pas poursuivre sa victoire, ressemblent à ces rochers battus par

les vagues de l'Océan qui défient les tempêtes, et dont l'approche est si périlleuse que nul n'ose les braver.

En cette extrémité, César n'a pas perdu l'espoir. Loin de lui la pensée de franchir de nouveau les Cévennes et de rentrer dans la Narbonnaise! Cette retraite ressemblerait trop à une fuite. Il craint d'ailleurs pour les quatre légions confiées à Labienus, dont il n'a pas de nouvelles depuis qu'elles sont allées combattre les Parisiens; il a hâte de les rejoindre à travers tous les hasards; il marche donc dans la direction de Sens, traverse la Loire à gué, près de Bourbon-Lancy, et, arrivé vers Joigny, il rallie Labienus, qui, après avoir défait l'armée de Camulogène sous les murs de Paris, était retourné à Sens et s'était porté à sa rencontre.

Quelle joie ne dut pas éprouver César en retrouvant sur les bords de l'Yonne son lieutenant, alors encore fidèle! car cette jonction doublait ses forces et rétablissait en sa faveur les chances de la lutte. Pendant qu'il refaisait son armée, appelait à lui un renfort de cavaliers germains et se préparait à se rapprocher de la Province romaine, Vercingetorix n'avait pas perdu un instant pour ameuter tonte la Gaule contre les Romains. Les habitants de la Savoie, comme ceux du Vívarais, sont excités à la révolte; tout s'agite depuis les côtes de l'Océan jusqu'au Rhône. Il communique à tous les cœnrs le feu sacré qui l'enflamme, et du mont Beuvray, comme centre, son action rayonne jusqu'aux extrémités de la Gaule.

Mais il n'est donné ni à l'homme le plus éminent de créer en un jour une armée, ni à l'insurrection populaire la plus générale de former tout à coup une nation. L'étranger n'a pas encore quitté le territoire de la patrie, que déjà les chefs se jalousent, et qu'entre les différents États éclatent les rivalités. Les Bourguignons obéissent à regret aux Auvergnats; le peuple du Beauvaisis refuse son contingent, alléguant qu'il ne vent faire la guerre qu'à son heure et à sa

guise. Les habitants de la Savoie, au lieu de répondre à l'appel fait à leur ancienne indépendance, repoussent énergiquement les attaques des Gaulois, et le Vivarais ne montre pas moins de dévouement pour la cause romaine.

Quant à l'armée gauloise, sa force consistait surtout en cavalerie; les hommes de pied, malgré les efforts de Vercingetorix, ne composaient qu'une masse indisciplinée; car l'organisation militaire reflète toujours l'état de la société, et là où il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'infanterie. En Gaule, comme le dit César, deux classes seules dominaient, les prêtres et les nobles (1). Rien d'étonnant que, alors comme au moyen âge, la noblesse à cheval fût le véritable perf des armées. Aussi les Gaulois ne hasardaient-ils jamais de résister aux Romains en rase campagne, ou plutôt tout se bornait à un combat de cavalerie, et, lorsque la leur avait eu le dessous, l'armée se retirait sans que l'infanterie en vînt aux mains. C'est ce qui était arrivé devant Sancerre : la défaite de sa cavalerie avait forcé Vercingetorix à battre en retraite; il avait laissé César continuer tranquillement son chemin vers Bourges, et prendre cette ville, sans jamais oser l'attaquer, ni pendant la marche ni pendant le siége.

Il en sera de même à la bataille de la Vingeanne. César se dirigeait de Joigny vers la Franche-Comté, à travers le pays de Langres. Son but était d'atteindre Besançon, place d'armes importante, d'où il pouvait à la fois reprendre l'offensive et protéger la Province romaine; mais, arrivée à l'extrémité orientale du territoire de Langres, dans la vallée de la Vingeaune, à environ 65 kilomètres d'Alesia, son armée, en marche, est arrêtée par celle de Vercingetorix, dont la nombreuse cavalerie a juré de passer trois fois à travers les lignes romaines; cette cavalerie est repoussée

<sup>(9) «</sup> Dans toute la Gaule il n'y a que deux classes d'hommes qui comptent et qui soient considérées (les druides et les chevaliers), car le peuple n'a guère que le rang des esclaves. « (Guerre des Gaules, VI, xn1.)

par celle des Germains à la solde de César, et Vercingetorix se réfugie en toute hâte à Alesia, sans que son infanterie ait opposé la moindre résistance.

La croyance des Gaulois est que la Gaule ne peut être défendue que dans les forteresses, et l'exemple de Gergovia les anime d'un généreux espoir; mais César ne tentera plus d'imprudents assauts. 80,000 hommes d'infanterie s'enferment dans les murs d'Alesia, et la cavalerie est envoyée dans la Gaule entière pour appeler aux armes, et amener au secours de la ville investie les contingents de tous les États. Environ quarante ou cinquante jours après le blocus de la place, 250,000 hommes, dont 8,000 de cavalerie. apparaissent sur les coteaux qui limitent à l'ouest la plaine des Laumes. Les assiégés tressaillent d'allégresse. Comment les Romains pourront-ils soutenir la double attaque du dedans et du dehors? César a obvié à tous les périls par l'art de la fortification qu'il a perfectionné. Une ligne de contrevallation contre la place, une autre de circonvallation contre l'armée de secours, sont rendues presque imprenables au moyen d'ouvrages adaptés au terrain, et où la science a accumulé tous les obstacles en usage dans la guerre de siège. Ces deux lignes concentriques sont très-rapprochées l'une de l'autre, afin de faciliter la désense. Les troupes ne sont pas disséminées sur le pourtour si étendu des retranchements, mais réparties dans vingt-trois redoutes et huit camps, d'où elles peuvent se porter, suivant les circonstances, aux endroits menacés. Les redoutes sont des postes avancés. Les camps d'infanterie, placés sur les hauteurs, forment autant de réserves. Les camps de cavalerie sont établis au bord des ruisseaux.

Dans la plaine surtout, où les attaques peuvent être plus dangereuses, on a ajouté aux fossés, aux remparts et aux tours ordinaires, des abatis, des trous de loup, des espèces de chausse-trapes, moyens employés encore dans la fortification moderne. Grâce à tant de travaux, mais grâce aussi à l'insuffisance des armes de jet de l'époque, nous voyons une armée assiégeante, égale en nombre à l'armée assiégée, trois fois moins forte que l'armée de secours, résister à trois attaques simultanées et finir par vaincre tant d'ennemis assemblés contre elle. Chose remarquable! César, au jour suprême de la lutte, renfermé dans ses lignes, est devenu pour ainsi dire l'assiégé, et, comme tous les assiégés victorieux, c'est par une sortie qu'il triomphe. Les Gaulois ont presque forcé les retranchements sur un point; mais Labienus, par ordre de César, débouche hors de ses lignes, attaque l'ennemi à l'épée et le met en fnite : la cavalerie achève la victoire.

Ce siége, si mémorable sous le point de vue militaire, l'est bien plus encore sous le point de vue historique. Auprès du coteau, si aride aujourd'hui, du mont Auxois, se sont décidées les destinées du monde. Dans ces plaines fertiles, sur ces collines maintenant silencienses, près de 400,000 hommes se sont entre-choqués, les uns par esprit de conquête, les autres par esprit d'indépendance; mais aucun d'eux n'avait la conscience de l'œuvre que le destin lui faisait accomplir. La cause de la civilisation tout entière était en jeu.

La défaite de César eût arrêté pour longtemps la marche de la domination romaine, de cette domination qui, à travers des flots de sang, il est vrai, conduisait les peuples à un meilleur avenir. Les Gaulois, ivres de leur succès, auraient appelé à leur aide tous ces peuples nomades qui cherchaient le soleil pour se créer une patrie, et tous ensemble se seraient précipités sur l'Italie; ce foyer des lumières, destiné à éclairer les peuples, aurait alors été détruit avant d'avoir pu développer sa force d'expansion. Rome, de son côté, cût perdu le seul chef capable d'arrêter sa décadence, de reconstituer la République, et de lui léguer, en mourant, trois siècles d'existence.

Aussi, tout en honorant la mémoire de Vercingetorix, il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite. Admirons l'ardent et sincère amour de ce chef gaulois pour l'indépendance de son pays, mais n'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation; institutions, mœurs, langage, tout nous vient de la conquête. Aussi sommes-nous bien plus les fils des vainqueurs que ceux des vaincus, car, pendant de longues années, les premiers ont été nos maîtres pour tout ce qui élève l'âme et embellit la vie, et, lorsque enfin l'invasion des barbares vint renverser l'ancien édifice romain, elle ne put pas en détruire les bases. Ces hordes sauvages ne firent que ravager le territoire, sans pouvoir anéantir les principes de droit, de justice, de liberté, qui, profondément enracinés, survécurent par leur propre vitalité, comme ces moissons qui, courbées momentanément sous les pas des soldats, se relèvent bientôt d'elles-mêmes et reprennent une nouvelle vie. Sur ce terrain ainsi préparé par la civilisation romaine, l'idée chrétienne put facilement s'implanter et régénérer le monde.

La victoire remportée à Alesia fut donc un de ces événements suprêmes qui décident de la destinée des peuples.

C'est vers la fin de ce troisième consulat de Pompée que durent arriver à Rome les licteurs portant, suivant la coutume, avec les faisceaux couronnés de lauriers, les lettres annonçant la reddition d'Alise. L'aristocratie dégénérée, qui mettait ses rancunes au-dessus des intérêts de la patrie, eût mieux aimé sans doute recevoir la nouvelle de la perte des armées romaines que de voir César grandir encore par de nouveaux succès; mais l'opinion publique força le sénat de célébrer les victoires remportées au mont Auxois; il ordonna des sacrifices pendant vingt jours; bien plus, le peuple, pour témoigner son allégresse, en tripla la durée (1).

<sup>(1)</sup> Dion-Cassius, XL, L.

## CHAPITRE HUITIÈME.

## ÉVÉNEMENTS DE L'AN 703.

Nouveaux troubles dans la Gaule et campagne sur l'Aisne.

I. La prise d'Alesia et la défaite de l'armée de secours, composée de tous les contingents de la Gaule, devaient faire espérer la fin de la guerre; mais les flots populaires, semblables à ceux de l'Océan, une fois agités, ont besoin de temps pour se calmer. En 703, des troubles se manifestèrent sur plusieurs points à la fois. César, qui hivernait à Bibracte, fut contraint de se rendre avec deux légions dans le Berry, et, quelque temps après, dans l'Orléanais, pour y rétablir l'ordre; puis il marcha contre les Beauvaisins, dont la résistance paraissait devoir être d'autant plus formidable qu'ils n'avaient pris qu'une faible part au siége d'Alesia. Après avoir réuni quatre légions, il établit son camp au mont Saint-Pierre, dans la forêt de Compiègne, en face des Gaulois postés sur le mont Saint-Marc. Au bout de quelques semaines, ne pouvant pas les décider à quitter leur position et ne trouvant pas ses forces suffisantes pour entourer de tous les côtés la montagne où ils se tenaient, il fit venir trois autres légions, et menaça alors d'investir le camp, comme cela était arrivé à Alesia. Les Gaulois évacuèrent leur position et se retirèrent sur le mont Ganelon; de là, ils envoyèrent des troupes qui s'embusquèrent dans la forêt pour tomber sur les Romains allant au fourrage. Il en résulta un combat dans la plaine de Choisy-au-Bac, où les Gaulois furent défaits, ce qui amena la soumission de toute la contrée. Après cette expédition, César porta son attention sur le pays situé entre Rhin et Meuse, et dont les populations, malgré la dure leçon de 701, relevaient encore l'étendard de la révolte sous Ambiorix. Toute la contrée fut mise à feu et à sang; mais on ne put se saisir de la personne de cet ennemi implacable du nom romain.

Les débris des anciennes bandes gauloises s'étaient réunis sur la rive gauche de la Loire, refuge constant des derniers défenseurs de la patrie; ils montraient encore une énergie capable d'inquiéter les vainqueurs. Ils se joignirent à Dumnacus, chef des Angevins, qui assiégeait, dans Poitiers, Duratius, chef gaulois fidèle aux Romains. Les lieutenants de César, Caninius Rebilus et C. Fabius, obligèrent Dumnacus à lever le siége et défirent son armée.

Pendant ce temps, Drappès de Sens et Lucterius de Cahors, échappés de la dernière bataille, tentèrent d'envahir la Province romaine; mais, poursuivis par Rebilus, ils se jetèrent dans la place d'Uxellodinum (le Puy d'Issolu), où devait s'éteindre le dernier foyer de l'insurrection. Après un combat heureux pour les Romains au dehors de la place, Drappès tomba en leur-pouvoir; Rebilus et Fabius continuèrent le siège. Mais le courage des assiègés rendait inutiles les efforts des assiégeants. C'est alors que César arriva sur les lieux. Voyant que la place, énergiquement défendue et abondamment approvisionnée, ne pouvait être réduite ni par la force, ni par la famine, il conçut la pensée de priver d'eau les assiégés. A cet effet, une galerie de mine fut conduite jusqu'aux veines de la source qui, seule, fournissait à leurs besoins. Elle tarit instantanément. Les Gaulois, prenant ee fait pour un prodige, crurent y reconnaître la volonté des dieux et se rendirent. César infligea aux héroïques défenseurs d'Uxellodunum un atroce châtiment : il leur fit couper les mains; cruauté impardonnable, quand même elle eût paru nécessaire!

Ces événements accomplis, il visita, pour la première fois, l'Aquitaine avec deux légions, et vit son autorité partout acceptée. Il se rendit ensuite à Narbonne, et de là à Arras, où il établit son quartier général pendant l'hiver. Labienus, de son côté, avait obtenu la soumission complète du pays de Trèves.

Politique de César dans les Gaules et à Rome. II. Après huit années de luttes sanglantes la Gaule était soumise, et désormais, loin d'y rencontrer des ennemis, César ne devait plus y trouver que des auxiliaires.

La politique avait contribué autant que les armes à ce résultat. An lieu de chercher à réduire la Gaule en province romaine, le grand capitaine s'était appliqué à fonder sur de puissantes alliances la suprématie de la République, assujettissant les pays conquis aux États dont il était sûr, et laissant à chaque peuple ses chefs, ses institutions, et à la Gaule entière ses assemblées générales.

On a pu remarquer avec quel soin il ménage, dans toutes ses guerres, les peuples qui lui offrent leur concours, et avec quelle généreuse habileté il les traite. Ainsi, dès la première campague, il relève les Bourguignons de l'état d'infériorité où les tenaient les Francs-Comtois, les rétablit en possession de leurs otages et des droits de patronage sur les États clients (1); cédant à leur prière, dans la seconde campagne, il pardonne aux Beauvaisins (8); dans la sixième, aux habitants de Sens (3). En 702 les troupes auxiliaires fournies par les Bourguignons s'insurgent, il n'en tire aucune vengeance; la même année, ceux-ci massacrent des négociants romaius, ils s'attendent à de terribles représailles et envoient implorer grâce : César répond aux députés qu'il est loin de vouloir rejeter sur le pays tout entier la faute de quelquesuns; enfin, quand, entraînés par le sentiment national, leurs contingents ont pris part à l'insurrection générale, et

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VI, xII.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 11, xv.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, VI, IV.

qu'ils sont défaits devant Alise, au lieu de les réduire en captivité, César leur donne la liberté. Il emploie les mêmes procédés envers les peuples de Reims, dont il augmente l'influence en accueillant leurs demandes en faveur, tantôt des Soissonnais (1), tantôt des habitants de l'Orléanais (2). Il restitue également aux habitants de l'Auvergne leur contingent, vaincu à Alise; au peuple de l'Artois, il fait remise de tout tribut, lui rend ses lois et lui assujettit le territoire du Boulonnais (3). Dans chacune de ses campagnes, il suit une politique aussi bienveillante envers ses alliés.

Les chess que César prépose au gouvernement des différents États ne sont pas choisis arbitrairement; il les prend dans les anciennes familles qui ont régné sur le pays; souvent même il ne fait que confirmer le résultat d'une libre élection. Il maintient Ambiorix à la tête des Liégeois, lui renvoie son fils et son neveu, prisonniers des Namurois, et le dispense du tribut qu'il payait à ce peuple (4). Il donne pour chef aux Orléanais Tasgetins, et aux habitants de Sens Cavarinus, tous deux issus de familles souveraines (5). Il nomme roi de l'Artois Commius (6), qui, cependant, de même qu'Ambiorix, se révolta plus tard contre lui. En présence des principaux personnages du pays des Trévires il décide entre des ambitions rivales, et se prononce pour Cingetorix (7), qu'il appelle au pouvoir. Il reconnaît eufin Convictolitavis comme chef des Bourguignons (8). On pardonne à César quelques actes de cruelle vengeance, lorsqu'on songe combien son époque était encore étrangère aux

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, 11, xII.

<sup>(\*)</sup> Guerre des Gaules, VI, IV.

<sup>(3)</sup> Guerre des Gaules, VII, LXXVI.

<sup>(4)</sup> Guerre des Gaules, V, xxvII.

<sup>(</sup>b) Guerre des Gaules, V, xxv, LIV.

<sup>(6)</sup> Guerre des Gaules, IV, xx1.

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, V, IV.

<sup>(8)</sup> Guerre des Gaules, VII, xxxIII.

sentiments d'humanité, et combien un général victorieux devait être blessé de voir sans cesse se soulever contre son autorité ceux dont il avait reçu le serment de fidélité et qu'il avait comblés d'honneurs.

Presque tous les ans, il convoque l'assemblée de la Gaule (1), soit à Lutèce, soit à Reims, soit à Bibracte, et il n'impose aux peuples les droits du vainqueur qu'après les avoir appelés à discuter devant lui leurs intérêts; il les préside bien plus en protecteur qu'en conquérant. Enfin, lorsque les derniers restes de l'insurrection ont été anéantis à Uxellodunum (Puy d'Issolu), il va passer l'hiver dans la Belgique; là il s'efforce de rendre aux vaincus l'obéissance plus facile, apporte dans l'exercice du pouvoir plus de douceur et de justice, et introduit chez ces races, encore sauvages, les bienfaits de la civilisation. Telle fut l'efficacité de ces mesures, que, lorsque, abandonnant définitivement la Gaule, il fut obligé d'en retirer ses légions, le pays, si agité naguère, demeura calme et tranquille; la transformation fut complète, et, au lieu d'ennemis, il laissa de l'autre côté des Alpes un peuple toujours prét à lui fournir de nombreux soldats pour ses nouvelles guerres (2).

A voir un homme éminent se dévouer, pendant neuf années, avec tant de persévérance et d'habileté, à la grandeur de sa patrie, on se demande comment pouvaient s'élever contre lui, dans Rome, tant d'animosités et de rancunes. Mais on s'explique ces colères par les regrets et le dépit, bien excusables d'ailleurs, que ressentent les castes

<sup>(1) «</sup> Dès le printemps il convoqua , selon l'usage , l'assemblée de la Gaule. » (Guerre des Gaules , VI , m.)

<sup>(9)</sup> Gicéron paraît craindre pour sa femme et sa fille en pensant que l'armée de César était remplie de barbares. (Gicéron, Lettres à Atticus, VII, xm, an 705.) Il écrivait à Atticus que, suivant Matius, les Gaulois offraient à César 10,000 hommes d'infanterie et 6,000 de cavalerie, qu'ils entretiendraient à leurs dépens pendant dix années. (Gicéron, Lettres à Atticus, 1X, xm, 2.)

privilégiées lorsqu'un système qui a fait durant plusieurs siècles leur puissance et la gloire du pays, vient à s'écrouler sous l'action irrésistible des idées nouvelles; la haine s'attachait à César comme au promoteur le plus daugereux de ces idées. On accusait, il est vrai, son ambition; au fond c'est à ses convictions hautement déclarées qu'on en voulait depuis longtemps.

César commença sa carrière politique par une épreuve toujours honorable, la persécution supportée pour une grande cause. Le parti populaire s'appuyait alors sur les souvenirs de Marius; César n'hésita pas à les faire revivre avec éclat. De là le prestige qui l'entoura des son jeune âge, et qui ne cessa de grandir avec lui. La constance de ses principes lui valut tous les honneurs et toutes les dignités qui lui furent conférés; nommé successivement tribun militaire, questeur, grand pontife, curateur de la voie Appienne, édile, préteur urbain, propréteur en Espagne, enfin consul, il put compter ces différents témoignages de la faveur publique comme autant de victoires remportées sous le même drapeau contre les mêmes ennemis. Tel était le motif des passions violentes de l'aristocratie : elle rendait un seul homme responsable de la décadence d'un ordre de choses qui s'abîmait dans la corruption et dans l'anarchie.

Lorsque, pendant son édilité, César fait replacer au Capitole les trophées de Marius, symboles glorieux de la guerre contre les Cimbres et les Teutons, le parti opposé s'écrie déjà qu'il veut renverser la République; lorsqu'il revient d'Espagne, après avoir conduit ses légions victorieuses jusqu'en Portugal, son passage à travers les colonies transpadanes inspire tant de craintes au sénat qu'on retient en Italie deux légions destinées à l'Asie; lorsqu'il croit pouvoir demander à la fois le triomphe et le consulat, double faveur accordée à beaucoup d'autres, on l'oblige de renoncer au triomphe. Consul, il rencontre, pendant la durée de sa

magistrature, l'opposition la plus vive et la plus haincuse. A peine ses fonctions sont-elles expirées qu'on tente contre lui une accusation à laquelle il n'échappe que par le privilége attaché à l'imperium. Dans son entrevue, non loin du Rhin, avec Arioviste, il apprend que les grands de Rome ont promis leur amitié à ce roi germain si, par la mort, il les délivre de leur ennemi. Ses victoires, qui transportent d'enthousiasme le peuple, trouvent dans l'aristocratie romaine des envienx et des détracteurs. On cherche à rabaisser ses expéditions au delà de la mer comme au delà du Rhin. En 701, la nouvelle parvient à Rome de la défaite des peuplades germaines qui de nouveau menaçaient la Gaule d'invasion: Caton, sous prétexte que César n'a pas observé la trêve, demande qu'on livre aux barbares le chef glorieux des légions de la République.

Pendant la dernière campagne contre les Beauvaisins, ses adversaires se réjouissent des faux bruits répandus sur ses opérations militaires; ils racontent tout bas, sans cacher leur contentement, qu'il est entouré par les Gaulois, qu'il a perdu sa cavalerie et que la 7' légion a été presque anéantie (1). Dans le sénat, Clodius, Rutilius Lupus, Cicéron, Ahenobarbus et les deux Marcellus proposent tour à tour, soit de révoquer les actes de son consulat, soit de le remplacer comme gouverneur des Gaules, soit enfin de réduire son commandement. Les partis politiques ne désarment jamais, pas même devant la gloire nationale.

S. Sulpicius Rufus et M. Claudius Marcellus, consuls. III. Les deux factions qui divisaient la République avaient chacme, en 703, leur adhérent dans le consulat. Servius Sulpicins Rufus, jurisconsulte en renom, passait pour être attaché à César; M. Claudius Marcellus était son ennemi

<sup>(</sup>i) • Tout cela, écrit Cœlius à Cicéron, ne se dit pas en public, mais en secret, dans le petit cercle que vous connaissez bien, sed inter paicos quos tu nosti palam secreto narrantur. • (Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, 1.)

déclaré. Ce dernier, orateur distingué, imitateur de Cicéron, annonça, dès qu'il entra en fonction, le dessein de donner un successeur à César avant que le temps légal de son commandement fut expiré; mais ce projet, contrarié par son collègue et par les vives oppositions des tribuns, fut successivement ajourné. « Pourquoi, disait-on, vouloir déposer un magistrat qui n'a point commis de faute (1)? » L'attention du sénat fut d'ailleurs appelée d'un autre côté par de graves événements.

On se rappelle que C. Cassius Longiums, questeur de Crassus, avait rallié les débris de l'armée romaine; il était même parvenu à reponsser vigourensement une invasion des Parthes dans la province de Syrie. On lui reprochait, cependant, beaucoup de rapacité dans son administration : on prétendait que, pour justifier ses rapines, il avait attiré des bandes d'Arabes, et les avait ensuite chassées, se vantant d'avoir battu les Parthes (8). La Syrie était que province importante qu'on ne pouvait laisser entre les mains d'un simple questeur; M. Calpurnius Bibulus, l'ancien collègue de César au consulat, fut envoyé pour y exercer le commandement (3). En même temps Cicéron, obéissant à la nouvelle loi sur les provinces consulaires, partit, à son grand regret, pour la Cilicie. En passant par Tarente, il alla visiter Pompée, qui, après son consulat, s'était absenté de Rome afin d'être dispensé de prendre un parti. Cicéron, avec son défaut ordinaire de perspicacité, sortit enchanté de son entrevue, déclara dans ses lettres que Pompée était un excellent citoyen, dont la prévoyance, le courage et la sagesse étaient à la hauteur de tous les événements, et qu'il le croyait sincèrement rallié à la cause du sénat (4).

<sup>(</sup>t) Dion-Cassius, XL, LIX.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres familières, VIII, x.

<sup>(4)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, V, xvIII.

<sup>4)</sup> Cicéron à Cœlius, Lettres familières, 11, viu.

Si l'on réfléchit au danger qui menaçait alors les provinces d'Orient, on a lieu d'être surpris de ces deux choix. Ni Bibulus, ni Cicéron n'avaient fait preuve de talents militaires; ce dernier l'avouait même très-franchement (1). Les Parthes étaient menaçants, et, tandis que Pompée avait envoyé en Espagne quatre vieilles légions, demeurant luimème en Italic avec deux autres, les frontières orientales n'étaient gardées que par de faibles armées (2), commandées par deux généraux qui n'avaient jamais fait la guerre.

Esprit qui anime les adversaires de César.

IV. Marcellus, après avoir échoué dans son projet d'enlever César à son armée, proposa une mesure qui témoigne du véritable caractère des passions qui agitaient la République. Le père de Pompée avait fondé dans la Cisalpine la colonie de Novum Comum et lui avait donné le droit de Latium, qui conférait aux magistrats de la ville, après une année de fonctions, les priviléges des citoyens romains (3). César y avait envoyé cinq mille colons, dont cinq cents Grecs (4), et, pendant son premier consulat, leur avait attribué le droit de cité romaine. Or Marcellus s'évertua à leur · faire retirer ee droit; mais n'ayant pas réussi dans cette tentative et ne voulant à aucun prix reconnaître (6) la loi de César, il condamna aux verges, on ne sait pour quel délit, un habitant de Novum Comum. Celui-ci réclama, invoquant le bénéfice accordé à sa cité : ce fut en vain. Marcellus le fit fouetter en lui disant : « Va montrer tes épaules à César;

<sup>(9) «</sup> Je m'établis quelques jours près d'Issus, sur l'emplacement même du camp d'Alexandre, qui était tant soit peu meilleur général que vous et moi. « (Cicéron, Lettres à Atticus, V, xx.) — « Que cette mission va mal à mes habitudes, et qu'on a raison de dire : Chacun son métier! » (Cicéron, Lettres à Atticus, V, x, 18.)

<sup>(3)</sup> Cicéron avait deux légions, mais fort incomplètes.

<sup>(4)</sup> Asconins, In Pisonem, 3. - Appien, Guerres civiles, II, xxvi.

<sup>(9</sup> Strabon, V, 177.

<sup>3)</sup> Snetone, Cesar, xxvm.

" c'est ainsi que je traite les citoyens qu'il fait (1). " Ce mépris pour les nonveaux droits pronvait bien l'orgneillenx dédain du parti aristocratique, blâmant l'une des choses qui avaient le plus contribné à la grandeur de la République, l'extension successive de la cité romaine aux provinces et aux vaiucus eux-mêmes. Confondant dans son aveugle réprobation et le principe d'une politique libérale et celui qui l'avait appliqué, il ne voyait pas que la persécution exercée contre ce citoyen transpadan contribuait encore à grandir César et à légitimer sa popularité.

Voilà pourtant les doctrines et les actes de ces hommes qu'on représente comme les dignes sontiens de la République! Et Marcellus n'était pas le senl qui, en niant aux Transpadans leurs droits acquis, montrât la perversité de sentiments égoistes; les autres principaux personnages de la faction aristocratique ne se recommandaient guère par plus de modération et de désintéressement. « Appius Claumidius Pulcher, dit Cicéron, avait traité par le fer et le feu la province confiée à ses soins, l'avait saignée et épuisée de toute manière!\*); » Faustus Sylla, Lentulus, Scipion, Libon et tant d'autres, cherchaient à s'élever par la guerre civile et à refaire leur fortune par le pillage (\*); Brutus,

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxvi.

<sup>(2)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, VI, 1.

<sup>(9)</sup> En parlant du parti de Pompée, Cicéron s'écrie : « Des hommes qui tous, à l'exception d'un très-petit nombre, ne respiraient que le pillage, des discours à faire frémir, d'autant plus que la victoire pouvait les convertir en vialité, pas un personnage considérable qui ne fit criblé de dettes; il n'y avait absolument rien de beau, si ce n'est la cause que l'on servait. « (Cicéron, Lettres fumilières, VII, m.) — « Ils s'accordent tous à dire, et Crassipés avec eux, que lià-bas ce ne sont qu'imprécations, que menaces de haine aux riches, de guerre aux municipes (admirez leur prudence!), que proscriptions en masse; ce me sont que des Sylla, et il faut voir le ton de Lucceius, et tont ce cortége de Grees, et ce Théophane! Voilà pourtant l'espoir de la République! Un Scripion, un Fanstus, un Libon avec leurs assemblées de créauciers sur les bras, de quelles énormités ces gens-là ne sont-ils pas capables? Quel excès contre leurs

dont la conduite était celle d'un usurier, se servait des troupes de son pays pour pressurer les peuples alliés. Ayant prété de l'argent aux habitants de Salamine, il entendait se faire rembourser le capital et l'intérêt au taux usuraire de 4 p. 0/0 par mois, ou 48 p. 0/0 par an. Pour recouvrer sa créance, un certain Scaptius, son fondé de pouvoirs, avait obtenu d'Appius une troupe de cavalerie avec laquelle, d'après Cicéron, « il tint assiégé le sénat de Salamine au » point que cinq sénateurs moururent de faim. » Cicéron, devenu gouverneur de la Cilicie, voulut réparer cette injustice. Brutus, irrité, lui écrivit des lettres pleines d'arrogance, dont Cicéron se plaignit à Atticus avec vivacité: « Si Brutus prétend que je devais faire payer Scaptius sur » le pied de 4 p. 0/0 par mois, malgré mes règlements et » mes édits, qui fixaient l'intérêt à 1 p. 0/0, et lorsque les » usuriers les moins traitables se contentent de ce taux-là; » s'il trouve mauvais que je lui aie refusé une place de préfet » pour un négociant;..... s'il me reproche d'avoir retiré la » cavalerie, je regrette beaucoup de le mécontenter, mais » bien davantage de le tronver si différent de ce que je " l'avais cru (1), ", Il y avait une loi de Gabinius destinée à prévenir ces abus; elle défendait aux villes d'emprunter à Rome pour acquitter leurs impôts. Mais Brutus avait obtenu un sénatus-consulte pour s'affranchir de cette gêne (\*), et il employait même des moyens de coercition pour recevoir deux ou trois fois la valeur de ce qu'il avait donné. Telle était la probité d'un homme dont on vantait la vertu. C'est

concitoyens se refuseront de pareils vainqueurs? « (Gicéron, Lettres à Atticus, IX, xı.)

<sup>(1)</sup> Ciceron, Lettres à Atticus, VI, 1.

<sup>(°) «</sup> Les Salaminiens voulaient emprunter de l'argent à Rome pour payer leurs impositions, mais, comme la loi Gabinia le défendait, les amis de Brutus qui offraient de leur en prêter à 4 p. 0/0 par mois demandaient pour leur sûreté un sénatus-consulte, que Brutus leur fit obtenir. « (Cicèron, Lettres à Attieus, V, xxx.)

LIVRE IV, CHAPITRE VIII. - ÉVÉNEMENTS DE L'AN 703. 471

ainsi que le parti aristocratique entendait la liberté; la haine contre César venait surtout de ce qu'il prenait à cœur la cause des opprimés et de ce que pendant son premier consulat, comme le dit Appien, il n'avait rien fait en faveur des grands (1).

Le prestige de ses victoires avait contenu l'opposition; lorsque approcha le terme de son commandement, toutes les inimitiés se réveillèrent; elles attendaient que, rentré dans la vie commune, il ne fût plus protégé par les prérogatives attachées à l'imperium. « Marcus Caton, dit Suétone, » jurait qu'il dénoncerait César aux magistrats dès qu'il » aurait licencié son armée, et l'on répétait généralement que, si César revenait en simple particulier, il serait, comme Milon, obligé de se défendre devant des juges " entourés d'hommes en armes. Asinius Pollion rend cette » version fort vraisemblable; il rapporte qu'à la bataille de » Pharsale, César, jetant les yeux sur ses adversaires vain-» cus ou fugitifs, s'écria : Ils l'ont voulu! Après tant de grandes choses accomplies, moi, Caius César, j'étais con-» damné, si je n'eusse demandé secours à mon armée (8). » Aussi Cœlius, écrivant à Cicéron, posait-il la question sous son véritable jour en disant : « César se persuade qu'il n'y a » pour lui de salut qu'en gardaut son armée (8); » et, d'un autre côté, comme nous l'apprend Dion-Cassius, Pompée n'osait pas soumettre le différend au peuple, sachant bien que, si le peuple était pris pour juge, César l'emporterait (4).

La question de droit entre le sénat et César. V. C'est ici le lieu d'examiner à quelle époque expirait le pouvoir de César et quel fut le prétexte du conflit qui s'éleva entre lui et le sénat.

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxv.

<sup>(2)</sup> Suétone, César, xxx.

<sup>(3)</sup> Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, xIV.

<sup>(4)</sup> Dion-Cassius, XLL, vi.

Depuis longtemps de savants historiens se sont occupés de ce sujet; ils se sont livrés aux recherches les plus approfondies, anx plus ingénieuses suppositions, sans arriver cependant à un résultat complétement satisfaisant (1); ce qui ne doit pas surprendre, puisque Cicéron lui-même trouvait la question obscure (4).

En vertu d'une loi de C. Sempronius Gracchus, nommée lex Sempronia, il avait été décidé que le sénat désignerait, avant l'élection des consuls, les provinces qu'ils devaient administrer en quittant leurs fonctions. Lorsque César et Bibulus furent nommés, au lieu de provinces, on leur attribua l'inspection des voies publiques. Mais César, ne voulant pas souffrir cet affront, se fit donner par un plébiscite, sur la proposition de Vatinius, le gouvernement de la Gaule cisalpine pour cinq ans; le sénat y ajouta la Gaule transal-

<sup>(1)</sup> A notre avis, le professeur A. W. Zumpt (Studia romana, Berlin, 1859) est le seul qui ait éclairci cette question; aussi lui empruntons-nous la plupart de ses arguments. Quant à M. Th. Mommsen, dans une dissertation spéciale, intitulée La Question de droit entre César et le sénat, il établit qu'il fallait distinguer dans le proconsulat entre la provincia et l'imperium. Suivant lei, la provincia étant attribuée en même temps que le consulat, on ne pouvait, d'après la loi Sempronia, en prendre possession qu'aux calendes du mois de janvier de l'année suivante; l'imperium, on commandement militaire, venait s'y ajonter deux mois plus tard, aux calendes de mars. La provincia était donnée par un sénatus-consulte et comptait de janvier à janvier ; l'imperium était donné par une loi curiate et allait de mars à mars; l'imperium suivait les règles du service militaire, une année commencée était réputée finie comme pour les campagnes des soldats, et ainsi les deux premiers mois de 705 ponvaient compter comme une année entière. Le savant professeur conclut que, si le senat avait le droit d'enlever à Cesar son imperium, il ne pouvait pas lui enlever le commandement de la province avant la fin de l'année 705, et que César se serait alors trouvé dans la même position que tous les proconsuls qui, pendant l'intervalle entre le 1º janvier, commencement de leur proconsulat, et le 1º mars, époque où ils recevaient l'imperium, avaient la potestas et non le commandement militaire. Ce système, on le voit, repose sur des hypothèses difficiles à admettre.

<sup>(9) «</sup> Erat autem obscuritas quædam. » (Cicéron, Pour Marcellus, x.)

pine, qui formait alors une province séparée, indépendante de l'autre (1). En 699, la loi Trebonia prorogea, pour cinq nouvelles années, le commandement de César en Gaule. Ce commandement devait donc durer dix ans, et, comme César n'entra dans ses fonctions proconsulaires qu'au commencement de l'année 696, il semble naturel d'en induire que ces dix années devaient aller jusqu'au 1" janvier 706. On voit cependant que, dès la fin de 704, le sénat regardait le pouvoir de César comme périmé. On se demande alors sur quel foudement cette assemblée s'appuyait pour prétendre que les dix années dévolues au proconsul étaient accomplies à cette époque. Voici, selon nous, l'explication.

C'est au mois de mars qu'avait lieu habituellement la prise de possession du gouvernement des provinces (\*) par les consuls sortauts. Il est par conséquent très-probable que la loi de Vatinius, rendue, comme nous l'avons dit, en 695, fut votée vers les deruiers jours du mois de février de cette même aunée, et que le proconsulat attribué à César dut partir du jour de la promulgation de la loi. Rien ne l'aurait empêché, en effet, d'abréger le temps de sa magistrature et

de l'entrée des généraux en campagne.

<sup>(1)</sup> La question se compliquait par la différence d'origine des pouvoirs donnés pour chacune des deux Ganles. Le sénat pouvait bien retrancher du commandement de César la Gaule ultérieure, qui lui avait été attribuée par un sénatus-consulte, mais il ne pouvait lui enlever la Gaule citérieure, accordée par un plébiscite, et cependant c'était l'opinion contraire que Gicéron sontenait en 698. En effet, il s'écriait alors, dans son Discours sur les provinces consulaires : « Le préopinant détache la partie de la province sur laquelle il ne peut y avoir d'opposition (parce qu'elle a été donnée par un sénatus-consulte), et ne touche pas a celle que l'on peut très-bien attaquer; et, en même temps qu'il n'ose enlever ce qui a été donné par le sénat. « (Gicéron, Discours sur les provinces consulaires, xv. — Velleins Paterculus, II, xuv. — Suctone, César, xx. — Appien, Guerres civiles, II, xm. — Dion-Cassius, XXXVIII, vm.) (9). Le 1<sup>st</sup> mars était le commencement de l'ancienne année romaine, époque

de saisir, avant le terme de ses fonctions curules, le commandement militaire ou l'imperium, comme le fit en 699 Crassus, qui partit pour la Syrie sans attendre la fin de son consulat. Dès lors, en supposant, ce qui n'est pas impossible, que toute l'année du consulat de César fût comprise dans son proconsulat (1), les cinq premières années de son commandement devaient dater de 695 et finir au 1" janvier 700. Le Discours sur les provinces consulaires prouve qu'on l'entendait bien ainsi. A l'époque où il fut prononcé (juillet ou août 698), on s'occupait de la désignation des provinces destinées aux consuls qui devajent sortir de charge dix-huit mois après, c'est-à-dire en 700, et il était question de remplacer César. Le premier quinquennium de son commandement se terminait donc en décembre 699, et par conséquent le second en décembre 704. Tel était le système du sénat, très-porté naturellement à diminuer la durée du proconsulat des Gaules (2). Aussi Hirtius nous apprend-il qu'en 703 les Gaulois savaient que César n'avait plus qu'un été, celui

(0) P. Servilins, qui fut consul en 675, prit possession de sa province peu de temps après être entré en charge comme consul; il revint en 679. Cicéron (Troistème discours contre Verrès, xc) dit qu'il commanda durant cinq ans. Ce chiffre ne peut s'expliquer qu'en admettant que les années 675 et 679 étaient comptées comme complètes. L. Pison, qui fut consul en 696, quitta Rome à la fin de son consult et y revint dans l'été de 699. Or on le regardait comme ayant exercé le commandement pendant trois années. (Cicéron, Contre Pison, xxx, x...) Il faut donc que l'on comptât comme une année de proconsulat les quelques mois de 695. (Voyez Mommsen, La Question de droit entre César et le sénat, p. 28.)

(9) Dans tous les temps, on a vu les assemblées s'efforcer de diminuer la durée des ponvoirs donnés par le peuple à un homme qui ne leur était pas sympathique. En voici un exemple : la Constitution de 1848 décidait que le Président de la République française serait nommé pour quatre ans. Le prince Lonis-Napoléon fut élu le 10 décembre 1848, et proclamé le 20 du même mois. Ses pouvoirs auraient dû finir le 20 décembre 1852. Or l'Assemblée constituante, qui prévoyait l'élection du prince Louis-Napoléon, fixa le terme de la présidence au deuxième dimanche du mois de mai 1852, lui enlevant ainsi sept mois.

de 704, à passer dans la Gaule (1). Dion-Cassius dit également que le pouvoir de César devait finir avec l'année 704 (3). Suivant Appien, le consul Claudius Marcellus proposait, au commencement de 704, de nommer un successeur à César, dont les pouvoirs allaient expirer (a). D'autre part, Cicéron rapporte dans une de ses lettres que Pompée semblait d'accord avec le sénat pour exiger le retour du proconsul aux ides de novembre de 704. A la fin de cette même année, le grand orateur émet dans les termes snivants son opinion personnelle au sujet de la prétention élevée par César d'être dispensé de venir à Rome briguer le consulat : « Eh quoi! » faut-il donc tenir compte d'un homme qui gardera son » armée après le jour fixé par la loi(4)? » Quelque temps après, apostrophant César dans une lettre à Atticus (6), il s'écrie : « Vous avez gardé pendant dix ans une province que vous » vous êtes fait continuer non par la souveraine volonté » du sénat, mais par vos intrigues et vos violences; vous » avez dépassé le terme fixé par votre ambition et non par » la loi... Vous retenez votre armée plus longtemps que le » peuple ne l'a ordonné et que le peuple ne le veut. » D'un autre côté, une phrase de Snétone dit d'une manière trèsformelle que César entendait se porter candidat en 705 pour exercer le consulat en 706, lorsqu'il aurait achevé le temps de son proconsulat (6). Enfin le sénat regarde si bien le commencement de l'année 705 comme le terme obligé du commandement de César, que, dès le mois de janvier, il le

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, xxxix.

<sup>(8)</sup> Dion-Cassius, XL, LIK.

<sup>(3)</sup> Appien, Guerres civiles, II, IV.

<sup>(4) «</sup> Quid ergo? exercitum retinentis, quum legis dies transierit, rationem haberi placet? Mihi vero ne absentis quidem. « (Lettres à Atticus, VII, vn.)

<sup>(5)</sup> Ciceron, Lettres à Atticus, VII, IX.

<sup>(8) •</sup> Absenti sibi, quandocumque imperii tempus expleri cœpisset. • (Suétone, César, xxx). — Gicéron, Lettres familières, VIII, xi.)

déclare ennemi de la République, parce qu'il est encore à la tête de ses soldats, et décrète contre lui des mesures extrêmes<sup>(1)</sup>.

Mais la discussion entre le sénat et César ne portait pas sur le terme de son commandement. César se présentait aux comices consulaires de l'année 705. Une loi, soumise au peuple par les dix tribuns, appuyée par Pompée et Cicéron, lui avait permis de brigner cette charge quoique absent (\*). Cette loi aurait été sans objet si elle n'eût impliqué l'autorisation pour César de conserver son armée jusqu'à l'époque des élections consulaires. Certains auteurs pensent même que ce droit devait être formellement réservé dans la loi. L'Épitome de Tite-Live dit en effet que, d'après la loi, il devait garder son commandement jusqu'au temps de son second consulat (3). De son côté, Cicéron écrit à Attiens que le meilleur argument pour refuser à César absent la faculté de briguer le second consulat, c'est qu'en la lui accordant on lui reconnaît du même coup le droit de garder sa province et son armée (4). Cet avantage, César l'appelle beneficium populi (5), et, quand il se plaignait qu'on lui enlevât six mois de son commandement, il comptait le temps qui devait s'écouler du 1er janvier 705 au mois de juillet, époque des comices consulaires (6).

Néanmoins César avait un grand intérêt à garder son

<sup>(1)</sup> César, Guerre civile, 1, v.

<sup>(9) «</sup> J'ai lutté pour qu'on tint compte à Gésar de son absence. Ce n'était pas poir le favoriser; c'est pour l'honneur d'une décision du neuple provoquée par le consul lui-tnême. « (Gicéron, Lettres familières, VI, vi.)

<sup>(3)</sup> Tite-Live, Epitome, CVIII.

<sup>(4) «</sup> Sed quum id datum est, illud una datum est. » (Lettres à Atticus, VII, vii.)

<sup>(9) «</sup> Doluisse se, quod populi romani beneficium sibi per contumeliam ab inimicis extorqueretur, erepto semestri imperio in Urbem retraheretur. « (Cesar, Guerre civile, 1, 1x.)

Voyez, sur l'époque des conices, Cicéron, Lettres à Atticus, III, xm;
 Lettres familières, VIII, vv.

armée jusqu'à ce qu'il fût nommé à la première magistrature de la République, car il conservait alors l'imperium aussi longtemps que Pompée, dont les pouvoirs, prorogés en 702, devaient finir au 1" jauvier 707<sup>(1)</sup>. Il était évident qu'il ne voulait pas désarmer avant son rival; or, d'après la combinaison légalement établie, il restait cousul jusqu'au 1" jauvier 707, son commandement finissait en même temps que celui de Pompée, et il n'avait dès lors plus rien à craindre des machinations de ses ennemis.

En effet, tont allait bientôt se résumer dans une lutte ouverte entre César et Pompée. Vainement le premier cherchera-t-il tons les moyens de conciliation, vainement le second s'efforcera-t-il de se soustraire aux exigences de son parti, la force des choses les poussera infailliblement l'un contre l'antre. Et de même qu'on voit, dans le liquide traversé par un courant électrique, tous les élèments qu'il renferme se porter aux deux pôles opposés, de même, dans la société romaine en dissolution, toutes les passions, tous les intérêts, les souvenirs du passé, les espérances de l'avenir, vout se séparer violemment et se partager entre deux hommes personnifiant l'antagonisme de deux causes contraires.

Intrigues pour ôter à César son commandement, VI. Reprenons le récit des événements. Pompée, toutpuissant quoique simple proconsul, s'était, ainsi que nons l'avons dit, retiré à Tarente; il semblait vouloir rester étranger aux intrigues qui se tramaient à Rome; il paraît même qu'il avait l'intention d'aller en Espague gonverner sa province (\*). Au début des révolutions, la majorité du peuple

<sup>(!)</sup> Quoique tous les faits prouvent que le terme du pouvoir dût cesser en 707. Plutarque (Pompée, Lv) compte quatre ans de prorogation et Dion-Cassius (XL, xLv, xLv), cinq, ce qui montre la différence d'évaluation des dates. (Zumpt, Studiu romann, 85.)

<sup>\*) «</sup> Je crois certainement à Pompée l'intention de partir pour l'Espagne, et

et même celle des assemblées inclinent toujours vers la modération; mais bientôt, dominées par une minorité passionnée et entreprenante, elles se jettent à sa suite dans des voics extrêmes. C'est ce qui arriva à cette époque. Marcellus et son parti s'efforcerent d'abord d'entraîner Pompée, et, celui-ci une fois décidé, ils entraînèrent le sénat. Au moment où, au mois de juin, Pompée s'apprétait à rejoindre les troupes stationnées à Ariminum, on le fit revenir à Rome. et, lorsque, le 11 des calendes d'août, les sénateurs se rassemblérent au temple d'Apollon pour régler la solde de ses troupes, on lui demanda pourquoi il avait prêté une légion à César. Obligé de s'expliquer, il promit de la rappeler, mais non immédiatement, ne voulant pas avoir l'air de céder à des menaces. On insista encore pour connaître son opinion sur le rappel de César; alors, par une de ces phrases évasives qui lui étaient habituelles et qui révélaient son hésitation, il répondit que « tout le monde devait égale-» ment obéissance an sénat (1), » On ne statua rien sur les pouvoirs consulaires.

La question du gouvernement des Gaules devait être reprise aux ides d'août, puis enfin au mois de septembre; mais le sénat ne se trouvait jamais en nombre pour délibérer, tant il craignait de se prononcer. On ne se décida à aborder franchement la question que lorsqu'on fut convainen du consentement de Pompée au rappel de César (\*). Alors furent présentés des décrets qui liaient à l'avance les consuls dési-

c'est ce que je n'approuve pas du tout. Il m'a été facile de démontrer à Théophane que le mieux était de ne pas s'éloigner. Je suis plus inquiet de la République depuis que je vois par vos lettres que notre ami Pompée doit aller en Espagne. · (Gicéron, Lettres à Attieus, V, x1.)

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres familières, VIII, IV.

<sup>(9) «</sup> Mais enfin, après plusieurs remises successives et la certitude bien acquise que Pompée voulait qu'on s'occupât du rappel de Gésar aux calendes de mars, on rendit le sénatus-consulte que je vous envoie. « (Gœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, vIII.)

gnés pour l'année suivante et leur imposaient une règle de conduite : leur hostilité contre César avait déterminé leur élection. Le 11 des calendes d'octobre, M. Marcellus, qui se fit l'organe des passions du moment, exigea des garanties si nombreuses et si insolites qu'on pouvait juger à quel point son parti avait à cœur de l'emporter. Ainsi les consuls récemment élus devaient prendre l'engagement de mettre la question à l'ordre du jour pour les calendes de mars; jusqu'à ce qu'elle fût réglée, le sénat serait tenu de s'assembler pour en délibérer tous les jours, même ceux qu'on appelait comitiales, où tonte réunion de ce corps était interdite, et, à cet effet, les sénateurs qui rempliraient les fonctions de juges seraient mandés dans la curie. Le sénat aurait aussi à déclarer d'avance que ceux qui avaient le pouvoir d'intercéder s'abstiendraient, et que, s'ils intercédaient ou demandaient un ajournement, ils seraient considérés comme ennemis de la République; rapport de leur conduite serait fait, à la fois, au sénat et au peuple (1). Cette proposition fut adoptée et inscrite au procès-verbal comme une décision ou un avis du sénat (senatus auctoritas). Quatre tribuns du peuple intercédèrent : C. Cœlius, L. Vinucius, P. Cornelius, C. Vibins Pansa.

Il ne suffisait pas de préparer les attaques contre le commandement de César, il fallait aussi redouter le mécontentement de l'armée, et, afin de le conjurer ou d'en atténuer l'effet, M. Marcellus fit encore inscrire dans le procès-verbal du sénat la décision snivante : « Le sénat prendra en con-» sidération la situation des soldats de l'armée des Gaules » dont le temps de service est expiré ou qui produiront des » motifs valables pour être rendus à la vie civile. » C. Cœlius et Vibius Pansa renouvelèrent leur opposition (\*).

<sup>(1)</sup> Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, viu:

<sup>(4)</sup> Carlius à Ciceron, Lettres familières, VIII, vin.

Quelques sénateurs, plus impatients, demandèrent qu'on n'attendit pas, pour statuer sur la question, l'époque fixée par M. Marcellus. Pompée intervint encore comme modérateur, et dit qu'on ne pouvait pas sans injustice prendre, au sujet de la province de César, une décision avant les calendes de mars 704, époque à laquelle il n'y trouverait plus aucuu inconvénient. « Que fera-t-on, demanda un des » sénateurs, si l'on s'oppose à la décision du sénat? » - « Peu » importe, répondit Pompée, que César refuse d'obtempérer » à cette décision ou qu'il aposte des gens pour intercé-" der. " - " Mais, dit un autre, s'il veut être consul et gar-» der son armée? » Pompée se borna à répliquer avec un grand sang-froid : « Si mon fils voulait me donner des coups » de bâton?... » Il affectait toujours, on le voit, de l'obscurité dans ses réponses. La conclusion naturelle de ce langage fut de faire supposer des négociations secrètes avec César, et l'on crut que ce dernier accepterait l'une de ces deux conditions, ou de garder sa province sans brigner le consulat, ou de quitter son armée et de revenir à Rome lorsqu'il aurait été, quoique absent, désigné consul.

Le sénat déclara aussi que, pour la province de Gilicie et les huit autres provinces prétoriennes, les gouverneurs scraient choisis au sort entre les préteurs qui n'avaient point encore eu de gouvernement. Cœlius et Pansa firent opposition à ce décret, qui laissait la faculté à cette assemblée de donner les commandements à son gré (1). Ces différentes mèsures révélaient assez les préoccupations du sénat, et les politiques prudents voyaient avec inquiétude qu'il cherchât à précipiter les événements.

La discorde à l'intérieur paralyse généralement à l'extérieur toute politique nationale. Absorbé par ses intrigues au dedans, le parti aristocratique sacrifiait les grands intérêts

<sup>(1)</sup> Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, viii, 3, 4.

de la République. Vainement Cicéron écrivait-il que ses forces étaient insuffisantes pour résister aux Parthes, dont l'invasion paraissait imminente : les consuls se refusaient à entretenir le sénat de ses réclamations, ne voulant ni partir eux-mêmes pour entreprendre une campagne si éloignée, ni permettre à d'autres d'aller à leur place (1). Il leur importait bien plus d'abaisser César que de venger Crassus, et cependant l'opinion publique, émue des dangers que courait la Syrie, réclamait un commandement extraordinaire en Orient, soit pour Pompée, soit pour César (4). Heureusement les Parthes n'attaquèrent point; Bibulus et Cicéron n'eurent à combattre que des bandes de pillards. Ce dernier, le 3 des ides d'octobre, défit, auprès du mont Amanus, un parti de montagnards ciliciens. Il enleva leur camp, assiégea leur forteresse Pindenissus et s'en empara ; ses soldats le saluèrent imperator (8). Depuis lors, il prit ce titre dans la suscription de ses lettres (4).

31

<sup>(</sup>¹) « Mais les consuls, qui craignent d'être obligés, par un décret du sénat, de partir pour la guerre, et qui sentent néammoins combien il leur serait honteux que cette commission tombét sur un autre qu'eux, ne venlent point absolument que le sénat s'assemble; ils vont jusqu'à se faire soupçonner de manquer de zèle pour la République: on ne sait si c'est négligence, ou làcheté, ou la crainte dont je viens de parler, mais ce qui se cache sous cette apparence de retenne, c'est qu'ils ne venlent pas de cette province. - (Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, x.)

<sup>(9) •</sup> Avec le seconts de Dejotarus, on pourra arrêter les ennemis jusqu'à l'arrivée de Pompée, qui me mande qu'on le destine pour cette guerre. • (Cicéron, Lettres à Atticus, VI, 1.) — • A cette nouvelle du passage de l'Euphrate, chacun s'est mis à donner son avis : celni-ci vent qu'on envoie Pompée, celui-là César et son armée. • (Gœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, x.)

<sup>(9)</sup> Ciceron, Lettres à Attieus, V, xx.

<sup>(4)</sup> Il garda ce titre jusqu'au moment où la guerre civile éclata.

## CHAPITRE NEUVIÈME.

ÉVÉNEMENTS DE L'AN 704.

C. Claudius Marcellus et L. Emilius Paulus,

1. L'année 703 avait été employée à des machinations dont l'objet était de renverser César, et le parti aristocratique croyait ponvoir s'appuyer, pour le succès de cette espèce de complot, sur les premiers magistrats qui entraient en charge en janvier 704. Des deux consuls, C. Claudius Marcellus, neveu du précédent consul de ce nom, et L. Emilius Paulus, le premier était parent mais ennemi de César, le second n'avait pas pris couleur; on lui prêtait cependant les mêmes sentiments qu'à son collègne. On espérait que, d'accord avec C. Scribonius Curion, dont l'élévation an tribunat était due à Pompée (1), il distribuerait les terres de la Campanie qui n'avaient pas encore été réparties, et que dès lors César, à son retour, ne pourrait plus disposer de ces biens en faveur de ses vétérans (8). Cette espérance était vaine; déjà Paulus et Curion s'étaient donnés au proconsul des Gaules. Au fait des menées de ses ennemis, César prenait soin depuis longtemps d'avoir toujours dans Rome un consul ou des tribuns dévoués à ses intérêts : en 703, il avait pu compter sur le consul Sulpicius et les tribuns Pansa et Cœlius; en 704, Paulus et Curion étaient à sa dévotion. Si plus tard, en 705, les deux consuls lui furent contraires, il eut du moins pour lui, cette année-là, les tribuns Marc-Antoine et O. Cassius.

Curion est appelé par Velleius Paterculus le plus spirituel

<sup>(1)</sup> Çicéron, Lettres familières, VIII, IV.

<sup>(2)</sup> Coclius à Ciceron, Lettres familières, VIII, x.

des vauriens (1); mais, tant que ce tribun resta fidèle à la cause du sénat, Cicéron l'honora de son estime, et fit les plus grands éloges de son caractère et de ses hautes qualités (2). Curion s'était acquis de l'autorité par son éloquence et sa clientèle. Son père avait été l'ennemi déclaré de César, contre lequel il avait composé un livre (3), et lancé une foule de bons mots, piquants ou grossiers, qu'on répétait à Rome (4). Héritier de ces sentiments, Curion poursuivait lui-même depuis longtemps de ses sarcasmes le vainqueur des Gaules; mais personne n'oubliait les injures plus facilement que César, et, comme il comprenait l'importance politique de ce dangereux adversaire, il n'épargna rien pour se l'attacher.

Dès sa première jeunesse, Curion avait été étroitement liè avec Marc-Antoine. Perdus de dettes l'un et l'autre, ils avaient mené ensemble la vie la plus dissolue; leur intimité ne s'était pas affaiblie (b). La parenté de Marc-Antoine avec la famille Julia (b), ses relations avec Gabinius, et principalement sa conduite militaire en Égypte, l'avaient fait distinguer par César, auprès duquel il s'était retiré lorsque Gabinius fut mis en jugement (b). César l'employa d'abord comme lieutenant, puis le choisit pour questeur, en 701. Sa bienveillance pour Marc-Antoine adoucit probablement un peu l'humeur de Curion, sa libéralité fit le reste. Il lui aurait donné, s'il faut en croire Appien, plus de 1,500 talents (b). Il

<sup>(1) .</sup> Ingeniosissime nequam. .

<sup>(9)</sup> Cicéron à Curion, Lettres familières, II, vu.

<sup>(2)</sup> Cicéron, Brutus, 1x, 218.

<sup>(4)</sup> Suetone, César, xLIX.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Antoine, n. - Cicéron, Philippiques, II, xix, 48.

<sup>(</sup>e) Voyez sa biographie, Appendice D.

<sup>(7)</sup> Giceron, Philippiques, II, xx, 49.

<sup>(9)</sup> Appien, Guerres civiles, II., xxvi. — Cependant Cicéron, qui ne ménageait pas ses adversaires, ne parle pas de cet acte de corruption, et Velleius Paterenlus (II., xxvii) s'exprime zinsi : Curion, comme on l'a dit, s'était-il vendu's C'est ce que nous n'osons décider.»

est vrai qu'en même temps il achetait tout aussi cher le consul L. Emilius Paulus, sans lui demander autre chose que sa neutralité (1). On a peine à comprendre comment César, tout en soldant son armée, pouvait s'imposer de pareils sacrifices et suffire à tant d'autres dépenses. Augmenter par ses largesses le nombre de ses partisaus à Rome (8): faire bâtir, dans la Narbonnaise, des théâtres et des monuments; près d'Aricia, en Italie, une magnifique villa (3); envoyer de riches présents à des villes lointaines, telles étaient ses charges. Comment, pour y subvenir, pouvait-il tirer l'argent nécessaire d'une province épuisée par huit années de guerre? L'immensité de ses ressources s'explique, parce que, indépendamment des tributs payés par les Vaincus, et qui s'élevaient, pour la Ganle, à 40 millions de sesterces par an (plus de 7 millions et demi de francs), la vente des prisonniers à des négociants romains produisait des sommes énormes. Cicéron nous apprend qu'il retira 12 millions de sesterces des captifs vendus après le siége peu important de Pindenissus. Si, par hypothèse, leur nombre s'élevait à 12,000, ce chiffre représente 1,000 sesterces par tête. Or, malgré la générosité de César, qui souvent rendait les captifs aux peuples vaiucus, ou eu faisait don à ses soldats, ainsi que cela eut lieu après le siége d'Alise, on peut admettre que 500,000 Ganlois, Germains ou Bretons, furent vendus comme esclaves pendant les huit années de la guerre des Gaules, ce qui a dû produire la somme de 500 millious de sesterces, soit environ 95 millions de notre monnaie. C'était donc, au fond, l'argent romain donné par les marchands d'esclaves qui formait la plus

<sup>() •</sup> Emilius Paulus bătit, dit-on, de cet argent la basilique fameuse qui porte son nom. • (Appien, Guerres civiles, II, xxvi.)

<sup>(\*) •</sup> On a dit de lui qu'il n'y avait homme si infime qui ne lui parût valoir la peine d'être gagné. • (Cicéron, Ad Div. VIII, xxxx.)

<sup>(3)</sup> Villa près d'Aricia. (Cicéron, Lettres à Atticus, VI, 1.)

grande partie du butin, de même qu'aujourd'hui, lorsque, dans les expéditions lointaines, les nations enropéennes s'emparent du produit des douanes étrangères pour payer les frais de la guerre, c'est encore l'argent européen qui fait l'avance de ces frais.

La réconciliation de Curion avec César fut d'abord tenue secrète; mais, soit que, afin de se ménager un prétexte pour changer de parti, le nouveau tribun ent présenté des lois qui n'avaient aucune chance d'être adoptées, soit qu'il se sentit blessé du rejet de ses propositions, vers le commencement de l'année 704 il se déclara pour César, ou, ce qui était la même chose, comme le dit Cœlins, il se mit du côté du peuple. Quel que fût le mobile de sa conduite, voici à la suite de quelles circonstances son attitude fut modifiée. Il avait proposé l'intercalation d'un mois dans l'année courante, afin, probablement, de retarder l'époque où l'on devait statuer sur la question qui agitait le sénat et la ville (1). Sa qualité de pontife rendait sa proposition parfaitement légale; malgré son utilité incontestable (9), elle fut mal accueillie. Il s'y attendait, mais il parut prendre la chose à cœur et regarder le refus du sénat comme une offense. Dès ce moment, il fit une opposition systématique (8). Vers le même temps, il présenta deux lois, l'une concernant l'alimentation du peuple, dont il voulait charger les édiles (4); l'autre, sur la réparation des routes, dont il demandait la direction pendant cinq ans (4). Il entendait, semble-t-il, faire

<sup>(!) «</sup> Curion, dans son humeur de n'avoir pas obtenu d'intercalation, s'est rejeté avec une légèreté sans pareille du côté du penple, et s'est mis à parler pour César. « (Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, v.)

<sup>(\*)</sup> Voir Appendice A.

<sup>(3)</sup> Dion-Cassius, XL, LXII.

<sup>(4)</sup> Cælins à Cicéron, Lettres familières, VIII, vi.

<sup>(9)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, VI, 1; — Ad Div. VIII, v1, 5. — Appien, Guerres civiles, 11, xxvII.

payer les voyageurs selon le nombre et la nature de leurs moyens de transport, en un mot, établir un impôt sur les riches et accroître ainsi sa popularité (1). Ces deux derniers projets furent aussi mal reçus que le premier, et ce double échec acheva de le rapprocher de ceux qu'il avait jusque-là combattus.

La nomination des censeurs, qui eut lieu à cette époque, amena de nouvelles complications. L'un, L. Calpurnius Pison, beau-père de César, n'accepta ces fonctions qu'à regret et moutra une extrême indulgence; l'autre, Appins Claudius Pulcher, qui avait été consul en 700, fougneux partisan de la noblesse, crut la servir en déployant une sévérité excessive. Il renvoya du sénat tous les affranchis et plusieurs nobles des plus illustres, entre autres l'historien Salluste, homme d'esprit et de talent, qui se rendit aussitôt dans la Cisalpine, où César l'accueillit avec empressement (9).

Appius n'avait aucune mesure dans sa dureté. Cicéron dit de lui que, pour ôter de simples taches, il s'ouvrait les veines et les entrailles (b). Au lieu de remédier au mal, il ne fit donc que l'envenimer; il jeta dans les rangs du parti opposé tous ceux qu'il excluait, sans donner à ceux qu'il maintenait une plus grande considération. Il y a des temps où la sévérité est mauvaise conseillère et ne peut rendre à un gouvernement la force morale qu'il a perdue.

<sup>(</sup>i) La lettre suivante explique la nature de cet impôt: - Cet homme d'importance (P. Vedius) est venu au-devant de moi avec deux chariots, une chaise roulante, une litière et un si grand nombre de valets, que, si la loi de Curion passe, Vedius sera assurément taxé de cent mille sesterces. Il avait de plus un cynocéphale sur un de ses chariots, et des ânes sauvages dans son équipage. Je n'ai jamais vu un homme si ridicule. - (Cicéron, Lettres à Atticus, VI, 1, 22.)

<sup>(9)</sup> Dion-Cassius, XL, LXIII.

<sup>(4)</sup> Cicéron, Lettres familières, VIII, xIV.

César se rend dans la Cisalpine.

II. César passa tout l'hiver de 704 à Némétocenne (Arras). « Au commencement de l'été suivant, il partit en toute hâte » pour l'Italie, afin, dit Hirtius, de recommander aux villes " municipales et aux colonies son questeur, Marc-Antoine, » qui briguait le sacerdoce. En l'appuyant de son crédit, » non-seulement il voulait servir un ami fidèle, qu'il avait » lui-même engagé à solliciter cette charge, mais lutter » contre une faction qui désirait le faire échouer, pour » ébranler le pouvoir de César, dont le gouvernement allait » bientôt expirer. Il apprit en route, avant d'arriver en Ita-» lie, la nomination d'Antoine en qualité d'augure : il n'est » crut pas moins devoir parcourir les villes municipales et » les colonies, afin de les remercier de leurs dispositions » favorables à Antoine. Il voulait aussi se ménager leur » appui pour l'année suivante (705), car ses ennemis se " vantaient avec insolence, d'une part, d'avoir nommé au " consulat L. Lentulus et C. Marcellus, qui dépouilleraient " César de ses charges et de ses dignités; et, de l'autre, " d'avoir enlevé le consulat à Servius Galba, malgré son " crédit et le nombre de ses suffrages, par le seul motif qu'il » était l'ami et le lieutenant de César.

" César fut accueilli par les villes municipales et par les " colonies avec des témoignages incroyables de respect et " d'affection : c'était la première fois qu'il y paraissait depuis " l'insurrection générale de la Gaule. On n'omit rien de ce " qui put être imaginé pour orner les portes, les chemins, " les places, sur son passage; femmes, enfants, tous accou- raient sur les places publiques et dans les temples; partout on immolait des victimes, on dresait des tables. " Les riches étalaient leur magnificence, les pauvres rivalisaient de zèle. " César goûtait par avance le charme d'un triomphe vivement désiré (1).

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, L, LI, LII.

Après avoir ainsi parcouru les contrées de la Gaule citérieure, il rejoignit promptement l'armée à Némétocenne. Dans la prévision de son prochain départ, il voulut frapper les esprits des Germains et des Gaulois par une grande agglomération de forces, et se montrer encore une fois à ses troupes réunies. Les légions, retirées de leurs quartiers, furent envoyées chez les Trévires; César s'y rendit de son côté et y passa l'armée en revue. Cette solennité avait nécessairement de la grandeur. Il voyait devant lui ces vieilles cohortes avec lesquelles il avait livré tant de combats et dont les plus jeunes soldats comptaient huit campagnes. Sans doute il leur rappela que, général ou consul, il devait tout au peuple et à l'armée, et que la gloire acquise eusemble formait entre eux d'indissolubles liens. Jusqu'à la fin de l'été, il resta dans le nord de la Gaule, « ne déplaçant » les troupes qu'autant qu'il le fallait pour entretenir la » santé du soldat. T. Labienus reçut ensuite le commande-» ment de la Gaule citérieure, dans le but d'assurer plus de » suffrages à la prochaine candidature de César au consulat. » Quoique ce dernier n'ignorât pas les manœuvres de ses » ennemis pour détacher de lui Labienus, et leurs intrigues » pour lui faire enlever par le sénat une partie de son » armée, on ne put l'amener ni à douter de Labienus, ni à » rien entreprendre contre l'autorité du sénat. Il savait que, » si les voix étaient libres, les pères conscrits lui rendraient » justice (1). » En effet, toutes les fois que le sénat n'était pas sous l'empire d'une minorité factionse, la majorité se prononçait en faveur de César.

Il avait été décidé, dans le mois d'octobre précédent, qu'on s'occuperait des provinces consulaires au 1" mars 704, époque à laquelle Pompée avait déclaré qu'il ne mettrait plus d'obstacle à la discussion. Elle s'ouvrit alors, à ce qu'il

<sup>(1)</sup> Guerre des Gaules, VIII, III.

semble d'après une lettre de Cicéron, et le sénat se montra disposé à rappeler César pour les ides de novembre de 704. Il n'y eut pas néanmoins de résultat décisif. On n'osait pas s'engager encore dans une lutte à outrance: Cnrion, à lui seul, faisait trembler le sénat par son opposition (1).

Lorsqu'au sein de cette assemblée C. Marcellus déclamait contre César, Curion prenait la parole, louait la prudence du consul, approuvait fort que le vainqueur des Ganles fût sommé de licencier son armée; mais il insinuait qu'il ne serait pas moins désirable de voir Pompée licencier la sienne. « Ces grands généraux, disait-il, lui étaient suspects, et il n'y aurait pas de tranquillité pour la République tant que l'un et l'autre ne seraient pas devenus des hommes privés (8). » Ces discours plaisaient au peuple, qui commencait d'ailleurs à perdre beaucoup de son estime pour Pompée, depuis que, par sa loi sur la brigue, un grand nombre de citoyens étaient condamnés à l'exil. On louait de tous côtés Curion : on admirait son courage à braver deux hommes si puissants, et plusieurs fois une foule immense le reconduisit à sa maison en lui jetant des fleurs, « comme à " un athlète, dit Appien, qui vient de soutenir un combat » rude et périlleux (3). »

(9) Dion-Cassius, XL, LXI. - Appien, Guerres civiles, II, XXVII.

<sup>(\*) «</sup> Pompée paraît d'accord avec le sénat pour exiger absolument le retour de César aux ides de novembre. Carion est décidé à tout plutôt que de le souffir: : il fait bon marché du reste. Nos gens, que vous connaissez bien, n'osent s'engager dans une lutte à outrance. Voici l'état de la scène. Pompée, en homme qui, sans attaquer César, entend ne lui concéder que ce qui est juste, accuse Curion d'être un agent de discorde. Au fond, il ne veut pas que César soit désigné consul avant d'avoir remis son armée et sa province, et il redoute sinquièrement que cela n'arrive. Il est assez malmené par Curion, qui lui jette continuellement au nez son second consulat. Je vons le prédis : si l'on ne garde des ménagements avec Curion, César y gagnera un défenseur. Avec l'effroi qu'ils laissent voir de l'opposition d'un tribun, ils feront tant que César resteu indéfiniment le maître dans les Gaules. • (Cicéron, Lettres familières, VIII, x.)

<sup>(3)</sup> Appien, Guerres civiles, 11, xxvn.

Les habiles manœuvres de Curion eurent un tel succès, que, lorsque Marcellus proposa de se concerter avec les tribuns du peuple sur les moyens de s'opposer à la candidature de César, la majorité du sénat se prononça en sens contraire. M. Cœlius, à ce sujet, écrivait à Cicéron : « Les » opinions ont tourné, au point qu'on trouve bon de compter » comme candidat au consulat tel qui ne veut remettre ni » son armée ni sa province (1). » Pompée ne donnait plus signe de vie, et laissait faire le sénat.

Il semblait toujours dédaigner ce qu'il convoitait le plus (8). Ainsi, à cette époque, il affectait une complète insouciance et se retranchait dans la légalité, attentif à éviter toute apparence d'hostilité personnelle contre César. En même temps, soit pour échapper à une pression prématurée, soit pour paraître indifférent à la question qui agitait la République, il quitta ses jardins près de Rome pour se rendre en Campanie. De là il envoya au sénat une missive dans laquelle, tout en faisant l'éloge de César et le sien, il rappelait qu'il n'avait jamais sollicité un troisième consulat, ni le commandement des armées; qu'il l'avait reçu, malgré lui, pour sauver la République, et qu'il était prêt à y renoucer, sans attendre le terme fixé par la loi (3). Cette lettre, étudiée et artificieuse, avait pour but de faire ressortir le contraste de sa conduite désintéressée avec celle de César, qui refusait d'abandonner son gouvernement; mais Curion déjoua cette manœuvre. « Si Pompée était sincère, il devait, disait-il, non pas promettre de donner sa démission, mais l'offrir immédiatement; tant qu'il ne serait pas rentré dans la vie privée, le commandement ne pouvait pas être enlevé

<sup>(1)</sup> Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, xIII.

<sup>(\*) -</sup> C'est son habitude de parler d'une façon et de penser de l'autre; mais il n'a pas assez de tête pour ne pas se laisser pénétrer. - (Cœlius à Cicéron, Lettres familières, VIII, 1.)

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxvIII.

à César. D'ailleurs l'intérêt de l'État exigeait la présence de deux rivaux sans cesse opposés l'un à l'autre, et, à ses yeux, c'était Pompée qui aspirait ouvertement à la tyrannie (1). » Cette accusation ne manquait pas de fondement, car depuis dix-neuf ans, c'est-à-dire depuis 684, époque de son premier consulat, Pompée avait presque toujours été en possession de l'imperium, soit comme consul, soit comme général dans les guerres contre les pirates et contre Mithridate, soit enfin comme chargé des approvisionnements de l'Italie. « Oter à César son armée, dit Plutarque, et laisser » à Pompée la sienne, c'était, en accusant l'un d'aspirer à » la tyrannie, donner à l'autre les moyens d'y parvenir (2), »

Pompée recoit des ovations et redemande à César deux légions.

III. Vers cette époque Pompée tomba dangereusement malade, et, lorsqu'il fut guéri, les Napolitains et les peuples de toute l'Italie montrèrent une telle allégresse, que « chaque » ville, petite ou grande, dit Plutarque, célébra des fêtes " pendant plusieurs jours. Lorsqu'il revint à Rome, il n'y » avait pas d'endroits assez spacieux pour contenir la foule » qui accourait au-devant de lui : les chemins, les bourgs et » les ports étaient pleins de gens offrant des sacrifices, fai-" sant des banquets pour témoigner leur joie de son réta-» blissement. Un grand nombre de citoyens, couronnés de » feuillage, allaient le recevoir avec des flambeaux et l'ac-» compagnaient en lui jetant des fleurs; le cortége dont il » était suivi dans sa marche présentait le spectacle le plus » agréable et le plus magnifique (8). » Quoique ces ovations eussent donné à Pompée une opinion exagérée de son influence, de retour à Rome, il observa en public la même réserve, tout en soutenant secrètement les mesures propres à amoindrir le pouvoir de César. Ainsi, prenant prétexte

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxvIII.

<sup>(9)</sup> Plutarque, César, xxxiv.

<sup>(3)</sup> Plutarque, Pompée, ext.

des demandes de renforts, sans cesse renouvelées par Bibulus et Cicéron, proconsuls de Syrie et de Cilicie, qui voulaient mettre leurs provinces à l'abri d'une invasion des Parthes, il représenta que les levées ordonnées par le sénat étaient insuffisantes et qu'il était nécessaire d'envoyer en Orient des troupes aguerries. Il fut alors décidé que Pompée et César, qui se trouvaient à la tête d'armées considérables, en détacheraient, chacun de son côté, une légion pour la défense des provinces menacées. Aussitôt un sénatus-consulte somma César de remettre la sienne et lui ordonna, en outre, de rendre la légion qui lui avait été prêtée par Pompée peu après la conférence de Lucques. Peut-être espérait-on quelque résistance de sa part, car cette dernière légion avait été levée, comme toutes celles de son armée, dans la Gaule cisalpine; mais il n'hésita pas à obéir, en sorte que, seul, il dut fournir les renforts exigés pour l'Orient. Avant de se séparer de ses soldats, qui avaient si longtemps combattu sous ses ordres, il fit distribuer deux cent cinquante drachmes (225 fr.) à chaque légionnaire (1).

Appius Claudius, neveu du censeur du même nom, parti de Rome avec la mission de ramener ces troupes de la Cisalpine en Italie, rapporta, à son retour, que les soldats de César, fatigués de leurs longues campagnes, soupiraient après le repos et qu'il serait impossible de les entraîner à une guerre civile; il prétendait même que les légions en quartiers d'hiver dans la Gaule transalpine n'auraient pas plutôt passé les Alpes, qu'elles se rallieraient aux drapeaux de Pompée (\*). Les événements démentirent dans la suite ces

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxix. - Plutarque, César, xxxii.

<sup>(9)</sup> Appien, Guerres civiles, 11, xxxx. — Cet officier (Appius) affecta de rabaisser les exploits qui s'étaient accomplis dans cette contrée (la Gaule), et de répandre des bruits injurieux à César, « Il faliait, disait-il, que Pompée connût bien peu ses forces et sa réputation; autrement chercherait-il, pour se mesurer avec César, d'autres troupes que celles dont il disposait? il le vaincrait

renseignements, car non-seulement, comme on le verra, les troupes restées sous le commandement de César lui demeurèrent fidèles, mais celles qui lui avaient été retirées conservèrent le souvenir de leur ancien général. En effet Pompée lui-même n'avait nulle confiance dans les deux légions qu'il avait reçues, et sa lettre à Domitius, proconsul au commencement de la guerre civile, explique son inaction par le danger de les mettre en présence de l'armée de César, taut il redoute de les voir passer dans le camp opposé(1). A Rome, cependant, on croyait aux rapports qui flattaient les prétentions de Pompée, bien qu'ils fussent contredits par d'autres plus certains, montrant l'Italie, les provinces cisalpines, la Gaule même, comme également dévouées à César. Pompée, sourd à ces derniers avertissements, affectait le plus grand mépris pour les forces dont son adversaire pouvait disposer. A l'entendre, César se perdait, et n'avait d'autre chance de salut que dans une prompte et complète soumission. Quand on lui demandait avec quelles troupes il résisterait au vainqueur des Gaules, dans le cas où celui-ci viendrait à marcher sur Rome, il répondait d'un air confiant qu'il n'avait qu'à frapper du pied le sol de l'Italie pour en faire sortir des légions (\*).

Il était naturel que sa vanité lui fit interpréter favorablement tout ce qui se passait sons ses yeux. A Rome, les plus grands personnages lui étaient dévoués. L'Italie avait tres-

avec les légions mêmes de son ennemi, aussitôt qu'il paraîtrait, tant les soldats haïssaient Gésar et désiraient de revoir Pompée. « (Plutarque, Pompée, LXI.)

<sup>(</sup>i) « Je voudrais me rapprocher de vous; mais, je le dis à regret, je n'ose me fier aux deux légions... Il ne faut pas, sans les cohortes du Picenum, exposer les deux légions en présence de César. « (Letre de Pompée à Domitius, proconsul. —' Cicéron, Lettres à Atticus, VIII, xII.) — « Toutes mes resources se réduisent à deux légions que Pompée a retenues d'une manière odieuse et dont il n'est pas plus sûr que d'étrangers. « (Cicéron, Lettres à Atticus, VII, xIII.)

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, LXI.

sailli à la nouvelle de sa maladie et fêté sa guérison à l'égal d'un triomphe. L'armée des Gaules, lui disait-on, était prête à répondre à son appel.

Avec moins d'aveuglement, Pompée eût discerné la véritable raison de l'enthousiasme dont il avait été l'objet. Il cût compris que cet enthousiasme s'adressait bien moins à sa personne qu'au dépositaire d'une autorité qui semblait alors seule capable de sauver la République; il cût compris que, du jour où se produirait un autre général dans les mêmes conditions que lui de renommée et de pouvoir, le peuple, dans son admirable discernement, se rangerait aussitot du côté de celui qui s'identifierait le mieux avec ses intéréts.

Pour se rendre un compte fidèle de l'opinion publique, il eût fallu, chose difficile au chef de la cause aristocratique, ne pas s'en tenir uniquement au jugement du monde officiel, mais interroger les sentiments de ceux que leur position rapprochait le plus du peuple. Au lieu de croire aux rapports d'Appins Claudius, et de compter sur le mécontentement de quelques lieutenants de César qui, comme Labienus, montraient déjà des tendances hostiles, Pompée aurait dû méditer sur cette exclamation d'un centurion, qui, placé à la porte du sénat lorsque cette assemblée rejetait les justes réclamations du vainqueur des Gaules, s'écria en mettant la main sur son épée : « Celle-ci lui donnera ce qu'il » demande (1). »

C'est que, dans les troubles civils, chaque classe de la société devine, comme par instinct, la cause qui répond à ses aspirations, et se sent attirée vers elle par une secrète affinité. Les hommes nés dans les classes supérieures, ou élevés à leur niveau par les honneurs et les richesses, sont toujours entraînés vers les causes aristocratiques, tandis que

<sup>(1)</sup> Plutarque, César, xxxin.

les hommes retenus par la fortune dans les rangs inférieurs restent les fermes soutiens de la cause populaire. Ainsi, au retour de l'île d'Elbe, la plupart des généraux de l'empereur Napoléon, comblés de biens comme les lieutenants de Gésar<sup>(1)</sup>, marchaient ouvertement contre lui; mais dans l'armée tous, jusqu'au grade de colonel, disaient, à l'exemple du centurion romain, en montrant leurs armes : « Voilà ce » qui le remettra sur le trône. »

Le sénat vote avec impartialité.

IV. Un examen attentif de la correspondance entre M. Cœlius et Cicéron, ainsi que les récits des différents auteurs, donne la conviction qu'il fallut, à cette époque, de grands efforts de la part de la fraction turbulente du parti aristocratique pour entraîner le sénat contre César. Le censeur Appius, en faisant la revue de cette assemblée, nota Curion, c'est-à-dire voulut le rayer de la liste; mais, sur les instances de son collègue et du consul Paulus, il se borna à exprimer un blâme formel et le regret de ne pouvoir faire justice. En l'entendant, Curion déchira sa toge et protesta avec la dernière vivacité contre une attaque déloyale. Le consul Marcellus, qui soupconnait l'entente de Curion avec César, et qui comptait sur les dispositions du sénat, trèsdéfavorables à l'un et à l'autre, mit en discussion la conduite du tribun. Tout en réclamant contre ce procédé illégal, Curion accepta ce débat et déclara que, fort de sa conscience, et certain d'avoir toujours agi dans les intérêts de la République, il remettait avec confiance son honneur et sa vic entre les mains du sénat. Il ne pouvait résulter de cette scène qu'un vote honorable pour Curion (8); mais bientôt cet incident fut abaudonné, et la discussion s'engagea sur la situation politique. Marcellus posa d'abord cette question :

<sup>(1) -</sup> Approuvez-vous que Labienus et Mamurra aient amassé des richesses immenses? - (Cicéron, *Lettres à Atticus*, VII, vII.)

<sup>(</sup>e) Dion-Cassius, XL, txn1, txrv.

César doit-il être remplacé dans sa province? Il pressa le sénat de voter. Les sénateurs s'étant formés en deux groupes dans la curie, l'immense majorité se déclara pour l'affirmative. La même majorité se prononça pour la négative à une seconde question de Marcellus : Pompée doit-il être remplacé? Mais Curion, reprenant les arguments qu'il avait déjà fait valoir tant de fois sur le danger de favoriser Pompée aux dépens de César, exigea la mise aux voix d'une troisième question : Pompée et César devront-ils désarmer tous les deux? A la surprise du consul, cette proposition inattendue passa à la majorité de trois cent soixante et dix voix contre vingtdeux; alors Marcellus congédia le sénat en disant avec amertume : « Vous l'emportez! vons aurez César pour " maître (1). " Il ne croyait pas si bien prédire l'avenir. Ainsi la presque unanimité de l'assemblée avait donné, par son vote, raison à Curion, qui n'était, dans cette circonstance, que le représentant de César, et, si Pompée et son parti se fussent soumis à cette décision, la lutte que les honnètes gens redoutaient n'auroit plus en de prétexte : César et Pompée seraient rentrés dans la condition commune, chacun avec ses partisans et sa renommée, mais sans armée et par conséquent sans moyen de troubler la République.

Mesurcs violentes adoptées contre César. V. Ce n'était pas l'affaire de ces hommes impatients, qui abritaient leurs petites passions sous les grands mots de salut public et de liberté. Pour détruire l'effet de ce vote du sénat, on fit courir dans Rome le bruit de l'entrée de César en Italie; Marcellus demanda qu'on levât des troupes et qu'on fit venir de Capoue, où elles tenaient garnison, les deux légions destinées à la guerre d'Orient. Curion protesta contre la fausseté de cette nouvelle et intercéda, en sa qualité de tribun, pour s'opposer à tout armement extraordi-

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxx. - Cicéron, Lettres à Atticus, VII, IV.

naire. Alors Marcellus s'écria : « Puisque je ne puis rien » faire ici par le consentement de tous, seul je me charge » du salut public sous ma responsabilité! » Puis il courut dans le faubourg où Pompée avait ses quartiers, et, lui présentant une épée, il lui adressa ces paroles : « Je te somme » de prendre le commandement des troupes qui sont à " Capoue, d'en lever d'autres, et d'aviser aux mesures " nécessaires pour le salut de la République. " Pompée accepta cette mission, mais en faisant des réserves : il dit qu'il obéirait aux ordres des consuls, « si tontefois il n'y » avait rien de mieux à faire. » Cette réflexion prudente, dans un moment si critique, peint le caractère de l'homme (1). M. Marcellus comprit tout ce que sa conduite avait d'irrégulier et amena avec lui les consuls désignés pour l'année suivante (705); même avant leur entrée en fonction (2), qui devait avoir lieu dans quelques jours, ils avaient le droit de rendre des édits indiquant les principes d'après lesquels ils se proposaient d'agir pendant leur magistrature. C'étaient L. Cornelius Lentulus Crus et C. Claudius Marcellus, ce dernier parent du précédent consul du même nom, tous les deux ennemis de César. Ils s'engagèrent auprès de Pompée à soutenir de tous leurs efforts la mesure que leur prédécesseur avait prise à ses risques et périls. On le voit, ce sont les consuls et Pompée qui se révoltent contre les décisions du sénat.

Curion ne put pas s'opposer régulièrement à ces mesures, les tribuns n'ayant pas le droit d'exercer leurs pouvoirs hors de Rome; mais il attaqua devant le peuple ce qui venait de se faire et demanda qu'on n'obéit pas à la levée de troupes ordonnée par Pompée au mépris de la légalité (3).

11.

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, 11, xxx1. — Giceron, Lettres à Atticus, VI, 1x; VII, 1.

<sup>(9)</sup> Dion-Cassius, XL, xLv1.

<sup>(4)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxxi.

État de l'opinion publique. VI. La lettre suivante, de M. Cœlius à Cicéron, fait connaître quel était le jugement des Romains impartiaux sur la situation politique, en septembre 704.

« Plus nous approchons de la lutte inévitable, plus on est » frappé de la grandeur du péril. Voici le terrain où vont se » heurter les deux puissants du jour. Cn. Pompée est décidé » à ne pas souffrir que César soit consul avant d'avoir remis » son armée et ses provinces, et César se persuade qu'il n'y » a pour lui de salut qu'en gardant son armée; il consent » tontefois, si la condition de quitter le commandement » devient réciproque. Ainsi ces effusions de tendresse et » cette alliance taut redoutée aboutiront non pas à une ani-» mosité occulte, mais à une guerre ouverte. Pour ce qui » me touche, je ne sais guère quel parti prendre dans cette » conjoncture, et je ne doute pas que cette perplexité ne nous » soit commune. Dans l'un des partis, j'ai des obligations » de reconnaissance et des amitiés; dans l'autre, c'est la » cause et non les hommes que je hais. Mes principes, que » vous partagez sans doute, sont ceux-ci : dans les dissen-» sions intérieures, tant que les choses se passent entre » citoyens sans armes, préférer le plus honnête parti; mais, » quand la guerre éclate et que deux camps sont en pré-» sence, se mettre avec le plus fort, chercher la raison » là où se trouve la sûreté. Or que vois-je ici? D'un côté, » Pompée avec le sénat et la magistrature; de l'autre, " César avec tout ce qui a quelque chose à craindre ou à » convoiter. Nulle comparaison possible quant aux armées. » Plaise aux dieux qu'on nous laisse le temps de peser les » forces respectives et de faire notre choix (1)! » Cœlius ne fut pas longtemps à faire le sieu : il embrassa le parti de César (2)

<sup>(1)</sup> Corlins à Ciceron, Lettres familières, VIII, xiv.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Attieus, VII, m.

Cette appréciation d'un contemporain était certainement partagée par un grand nombre de personnes qui, sans convictions bien arrêtées, étaient prêtes à se ranger du côté du plus fort. Cicéron, qui revenait en Italie (1), avait la même tendance; toutefois il éprouvait un extrême embarras. Nonseulement il était lié avec les deux adversaires, mais César lui avait prêté une somme considérable, et cette dette lui pesait comme un remords (\*). Après avoir ardemment désiré quitter son commandement par crainte de la guerre contre les Parthes, il allait tomber au milieu des préparatifs d'une guerre civile bien autrement dangereuse. Aussi, lorsque, arrivé en Grèce, il crut, sur de faux bruits, que César avait fait pénétrer quatre légions dans Plaisance, sa première pensée fut de s'enfermer dans la citadelle d'Athènes (3). Quand enfin il fut de retour en Italie, il se félicita d'être en instance pour obtenir les honneurs du triomphe, parce qu'alors l'obligation de rester hors de Rome le dispensait de se prononcer entre les deux rivaux.

<sup>(1)</sup> Cicéron débarqua à Brindes le 7 des calendes de décembre 704. (Cicéron, Lettres à Atticus, VII, 11.)

<sup>(\*) «</sup> Je reçois de César des lettres flatteuses ; Balbus m'en écrit tont autant de sa part. Je suis bien résolu à ne pas m'écarter d'un doigt du chemin de l'honneur; mais vous savez si je suis encore en reste avec César. Pensez-vous que j'aic à craindre qu'on ne me reproche ma dette, si j'opine pour lui seulement en douceur, et, si je me roidis, qu'on ne me la réclame tont haut? Que faire? Le payer, me direz-vous. Eh bien! j'emprunterai à Cœlius. Pensez-y pourtant, je vous prie; car je m'attends bien que, s'il m'arrive de parler avec fermeté dans le sénat, votre bon ami de Tartessus viendra aussitôt me dire : « Payez donc ce que vous devez. « (Anuée 704, 9 décembre. Cicéron, Lettres à Attieus, VII, 111.)

<sup>(</sup>º) - Qu'allons-nous devenir y l'ai bien envie de m'enfermer dans la citadelle d'Athènes, d'où je vous écris. - (Aunée 705. Lettres à Attiens, VI, ux.)—

Aussi, haissant aux foms l'initiative de la parole, je crois que je ferai bien de travailler à obtenir ce triomphe, ne fût-ce que pour avoir une raison de ne pas être dans Rome; mais on saura bien trouver le moyen de venir m'arracher mon opinion. Vous allez vous moquer de moi. Que je voudrais être resté dans na province! - (Lettres à Attiens, VII, 1.)

Il tenait par-dessus tout au triomphe, et, dans ses lettres, il pressait les grands personnages d'y faire consentir le sénat; mais Caton trouvait, comme beaucoup d'antres, que les exploits du proconsul en Cilicie ne méritaient point tant d'honneur, et il lui avait refusé de l'appuyer, tout en donnant force éloges à son caractère. César, moins rigide sur les principes, n'oubliant rien de ce qui pouvait flatter l'amour-propre des hommes importants, avait écrit à Cicéron pour lui promettre son concours et blâmer la sévérité de Gaton (1).

Cependant le célèbre orateur ne se faisait pas illusion sur les ressources des deux partis. Lorsqu'il s'entretenait avec Pompée, l'assurance de cet homme de guerre le tranquillisait; mais, livré à ses propres méditations, il voyait bien que toutes les chances étaient du côté de César.

"Aujourd'hui, écrivait-il, César se trouve à la tête de nonze légions (il oubliait les deux légions données à Pompée), sans compter la cavalerie, dont il aura tant qu'il noudra; il a pour lui les villes transpadanes, la populace de Rome, l'ordre entier des chevaliers, presque tous les ribuns, tout ce qu'il y a de jeunesse désordonnée, l'ascendant de son nom glorieux, son audace extrême. Voila l'homme qu'il faut combattre (b). Il ne manque à ce partin qu'une bonne cause; le reste y abonde. Ainsi il n'y a rien qu'on ne doive faire plutôt que d'en venir à la guerre; le

<sup>(</sup>¹) « Il a témoigné, ce que je ne lui demandais pas, de mon intégrité, de mon équité, de ma donceur, et il m'a refusé ce que j'attendais de lui. Aussi if aut voir comme César, dans la lettre où il me fécilite et me promet tout, sait bien se prévaloir de cette abominable ingratitude de Caton! mais ce même Caton a fait accorder vingt jours à Bibulus : passez-moi d'être rancunier; c'est la une chose que je ne puis souffrir et que je ne lui pardomerai jamais. « (Année 704, novembre. Cicéron, Lettres à Atticus, VII, m.)

<sup>(9)</sup> Année 704, décembre. Cicéron, Lettres à Atticus, VII, vu. — Les mots ordre entier des chevaliers ne sont point dans le texte, mais cela ressort de ce que dit Cicéron dans la même lettre.

" résultat en est toujours incertain, et combien n'est-il pas " plus à redouter pour nous (1)! "

Quant à son propre parti, il le définissait de la manière suivante : « Qu'entendez-vous par ces hommes du bon parti? » Je n'en connais pas que je puisse nommer. J'en connais, » si nous l'entendons de la classe entière des honnêtes gens; " car individuellement, dans le vrai sens du mot, ils sont » rares; mais dans les dissensions civiles, c'est la cause des » honnétes gens qu'il faut chercher où elle est. Est-ce le » sénat qui est ce bon parti, le sénat qui laisse les provinces » sans gouverneurs? Jamais Curion n'aurait résisté si l'on » s'était mis à lui tenir tête; mais le sénat n'en a rien fait, et " l'on n'a pu donner à César un successeur. Sont-ce les che-» valiers, qui n'out jamais été d'un patriotisme très-solide, » et qui aujourd'hui sont tout dévoués à César? Sont-ce les n gens de commerce ou ceux de la campagne, qui ne deman-» dent qu'à vivre en repos? Croirons-nous qu'ils redoutent » beaucoup de voir le pouvoir d'un seul, eux à qui tout " gouvernement est bon, des lors qu'ils sont tranquilles (8)? "

Plus la situation devenait grave, plus les hommes sages inclinaient vers le parti de la paix. Pompée s'était encore absenté de Rome pour quelques jours; il se montrait fort irrité de l'arrogance du tribun Marc-Antoine, qui, dans un discours devant le peuple, l'avait attaqué avec violence. Il paraissait aussi très-blessé du manque d'égards d'Hirtius, cet ami de César, qui était venu à Rome sans lui rendre visite (3). L'absence de Pompée dans des moments si critiques avait été généralement blâmée (4); mais il fut bientôt de retour; ses résolutions étaient arrêtées.

<sup>(1)</sup> Année 704, décembre. Cicéron, Lettres à Atticus, VII, III.

<sup>(4)</sup> Année 704, décembre. Cicéron, Lettres à Atticus, VII, vii.

<sup>(3)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, VII, 1v.

<sup>(4) «</sup> La situation de la République m'inspire de jour en jour plus d'inquiétude. Les honnêtes gens ne sont pas d'accord autant qu'on le croit. Que de

"J'ai vu Pompée, écrivait Cicéron à son ami, le 6 des » calendes de décembre. Nous sommes allés ensemble à » Formies et nous nous sommes entretenus seuls depuis deux » heures jusqu'au soir. Vous me demandez s'il y a quelque » espérance d'accommodement; autant que j'en ai pu juger » par ce qu'il m'a dit dans un long entretien rempli de » détails, on n'en a pas même envie. Il prétend que, si César » obtient le consulat, même après avoir congédié son armée, » il y aura un bouleversement dans l'État. Il est d'ailleurs » persuadé que, lorsque César saura qu'on se met en mesure » contre lui, il laissera là le consulat pour cette année et » qu'il aimera mieux garder son armée et sa province; il a » ajouté que ses fureurs ne lui feraient pas peur et que " Rome et lui sauraient bien se défendre. Que voulez-vous " que je vous dise? Quoique le grand mot, Mars a des chances » égales pour tous, me revînt souvent à l'esprit, je me sentais » rassuré en entendant un homme valeureux, si habile et si » puissant, raisonner en politique sur les dangers d'une " fausse paix. Nous avons lu ensemble la harangue d'Antoine, » du 10 des calendes de janvier, laquelle est, tout d'une » pièce, une accusation contre Pompée, qu'il prend comme » dès la toge de l'enfance. Il lui reproche des condamnations » par milliers; il nous menace de la guerre. Sur quoi Pompée » me disait : « Que ne fera point César, une fois maître de la " République, si son questeur, un homme sans biens, sans » appui, ose parler de la sorte! » En un mot, loin de désirer » une telle paix, il m'a paru la craindre, peut-être parce " qu'il faudrait alors qu'il s'en allât en Espagne. Ce qui me

chevaliers romains, que de sénateurs n'ai-je pas entendus déclamer contre Pompée, notamment pour ce malheureux voyage : C'est la paix qu'il nous faut. Toute victoire sera funcise et fera surgir un tyran. Oui, je suis de ceux qui pensent que mieux vant en passer par tout ce qu'il demande (César) que d'en appeler aux armes. C'est s'y prendre trop tard pour lui résister, quand depuis dix ans nous n'avons fait que lui donner de la force contre nous. (Année 704, décembre. Gicéron, Lettres à Attiens, VII, v.)

" fâche le plus, c'est que je serai obligé de rembourser " César, et de mettre là tout l'argent que je destinais à mon " triomphe, car il serait honteux de rester débiteur d'un " adversaire politique (1). " Par cette déclaration, Cicéron démontre, de la manière la plus positive, que Pompée voulait la guerre et repoussait tout rapprochement; il le répète ailleurs avec plus de précision encore.

Pompée, entraîné par la marche fatale des événements à combattre les justes demandes de César, qu'il avait d'abord favorisées, en était réduit à désirer la guerre civile.

Lui et les siens n'étaient pas arrivés à cette extrémité sans froisser le plus souvent la volonté du sénat, sans blesser le sentiment public et sans sortir de la légalité. Au commencement de 703, lorsque Marcellus avait proposé de rappeler César avant le temps légal, le sénat, réuni en grand nombre, avait passé à l'ordre du jour (2), et pendant le reste de l'année il s'était montré déterminé à ne rien entreprendre contre le proconsul des Gaules. Il avait rejeté une seconde fois la proposition de Marcellus, renouvelée le 1" mars 704, et par la suite le sénat avait témoigné de dispositions favorables à César. Cependant on en vient bientôt à méconnaître la loi qui lui permet de garder son commandement jusqu'aux comices consulaires de 705; après bien des hésitations, le sénat décide que César et Pompée licencieront en même temps leurs armées, mais le décret n'est pas exécuté; les passions s'animent, les mesures les plus arbitraires sont proposées, les tribuns intercèdent : leur veto est regardé comme non avenu. Alors, sans provoquer de sénatus-consulte, sans faire appel au peuple, les consuls chargent Pompée de lever des troupes et de veiller au salut de la République, C'est le parti aristocratique qui se place audessus de la loi et met le droit du côté de César.

<sup>(1)</sup> Année 704, décembre. Cicéron, Lettres à Atticus, VII, vIII.

<sup>(\*) .</sup> Senatus frequens in alia transiit. . (Guerre des Gaules, VIII., XLIII.)

### CHAPITRE DIXIÈME.

#### ÉVÉNEMENTS DU COMMENCEMENT DE L'AN 705.

C. Claudius
Marcellus
et
L. Cornelius
Lentulus,
consuls.

I. Dans le courant de l'été, on se le rappelle, César était revenu à Arras, au milieu de son armée, campée au nord de la Gaule. Il était informé de ce qui se tramait à Rome; il savait que ses ennemis ne voulaient entrer dans aucun arrangement, mais il espérait encore que le sénat maintiendrait la balance égale entre lui et son rival, car cette assemblée avait déjà manifesté ses tendances pacifiques et semblait même ne pas vouloir intervenir dans la querelle (1). Il retourna pendant l'hiver de 704 à 705 dans la Gaule cisalpine, y présida, suivant sa coutume, les assemblées provinciales, et s'arrêta à Ravenne, dernière ville de son comandement (2). Il n'avait à sa disposition que la 13 légion, forte de 5,000 hommes et de 300 chevaux (3); presque toute son armée, au nombre de huit légions, était restée en quartiers d'hiver dans la Belgique et dans la Bourgogne (4).

C'est à Ravenne que Curion, dont l'année de tribunat était expirée en décembre 704<sup>(6)</sup>, vint le rejoindre en grande diligence. César le reçut à bras ouverts, le remercia de son dévouement et conféra avec lui sur les mesures à prendre. Curion lui proposa d'appeler les autres légions qu'il avait

<sup>(1) .</sup> Neque senatu interveniente. . (Guerre des Gaules, VIII. 1v.)

<sup>(1)</sup> Suétone, César, xxx.

<sup>(9)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxxII. — Plutarque, César, xLI; — Pompée, 1.xxxv.

<sup>(4)</sup> Guerre des Gaules, VIII, LIV.

<sup>(3)</sup> Elle finissait avant l'aunce consulaire.

au delà des Alpes et de marcher sur Rome; mais César ne gouta pas cet avis, toujours persuadé qu'on parviendrait à s'entendre. Il engagea ses amis (1) de Rome à présenter un plan d'accommodement approuvé, disait-on, par Cicéron, et que Plutarque attribue expressément à ce dernier : César aurait cédé la Gaule transalpine, et il aurait gardé la Cisalpine, l'Illyrie avec deux légions, jusqu'à ce qu'il eût obtenu le consulat. On prétendait même qu'il se contenterait de l'Illyrie seule avec une légion (1). « Il fit les plus grands » efforts, dit Velleius Paterculus (8), pour que la paix fût » maintenue : les amis de Pompée se refusèrent à tout ce qui " fut offert. " - " Les apparences de la justice, dit Plu-» tarque, étaient du côté de César. » La négociation ayant échoné, il chargea Curion de porter au sénat une lettre, pleine d'impudence selon Pompée, pleine de menaces selon Cicéron (4), bien faite au contraire, suivant Plutarque, pour attirer la multitude dans le parti de César (5).

Curion, après avoir parcouru en trois jours 1,300 stades (210 kilomètres), reparut dans cette assemblée le jour même de l'installation des nouveaux consuls, aux calendes de jauvier 705. Il ne leur remit pas, selon l'usage, la lettre dont il était porteur, de crainte qu'ils ne voulnssent pas la communiquer; et, en effet, ils s'opposèrent d'abord à ce qu'on en donnât lecture; mais deux tribuns du peuple dévoués à César, Marc-Antoine, son ancien questeur, et Q. Cassius, insistèrent avec tant de force, que les nouveaux consuls ne purent s'y refuser (\*).

<sup>(1)</sup> Drumann pense que c'est à tort que les Commentaires parlent de Fabius.

<sup>(9)</sup> Plutarque, Pompée, ux. - Appien, Guerres civiles, II, xxxII.

<sup>(3)</sup> Velleius Paterculus, II, xLIX.

<sup>(4)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, VII, IX.

<sup>(5)</sup> Plutarque, Pompée, LxIII.

<sup>(9)</sup> Plutarque (Pompée, LIX) prétend même qu'ils en firent la lecture devant le peuple.

César, après avoir rappelé ce qu'il avait fait pour la République, se justifiait des imputations répandues contre lui par ses ennemis. En protestant de son respect pour le sénat, il déclarait être prêt à résigner ses fonctions procousulaires, et à licencier son armée ou à la remettre à son successeur, pourvu que Pompée en fit autant. On ne pouvait exiger qu'il se livrât désarmé à ses ennemis, qui demenraient en armes, et qu'il donnât seul l'exemple de la soumission. Il ne parlait pas cette fois de ses prétentions au consulat; la grande question de savoir si Pompée et lui garderaient leur armée dominait toutes les autres. La fin de la lettre témoignait d'un vif ressentiment. César y annonçait que, si on ne lui rendait pas justice, il saurait bien, en se vengeant lui-même, venger aussi la patrie. Cette dernière expression, qui ressemblait fort à une menace, excita les plus vives réclamations. « C'est la guerre qu'il déclare, » s'écria-t-on, et l'irritation fut à son comble (1). On ne put obtenir de délibération sur aucune de ses propositions.

Lentulus entralne le sénat contre César. II. Le consul L. Lentulus, dans un discours véhément, engagea le sénat à montrer plus de courage et de fermeté: il promit de le soutenir et de défendre la République; « si, » au contraire, l'assemblée, en ce moment critique, man- » quait d'énergie; si, comme par le passé, elle entendait » ménager César et se concílier ses bonnes grâces, ce serait » fait de son autorité; pour sa part, il s'empresserait de s'y » soustraire et ne prendrait plus conseil que de lui-même. » Après tout, lui aussi peut gagner l'amitié et la faveur de » César. » Scipion parla dans le même sens : « Pompée, » dit-il, ne fera pas défaut à la République s'il est suivi par » le sénat; mais si l'on hésite, si l'on agit avec faiblesse, » vainement le sénat implorera désormais son secours. » Ce

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxxII.

507

langage de Scipion semblait être l'expression de la pensée de Pompée, qui était aux portes de la ville avec son armée. Des avis plus modérés furent ouverts. M. Marcellus demanda que, avant de rien statuer, le sénat rassemblat des troupes des divers points de l'Italie pour assurer l'indépendance de ses délibérations; M. Calidius, que Pompée se retirât dans sa province pour ôter tout motif de guerre, car César devait craindre de voir employer contre lui les deux légions enlevées à son commandement et retenues sous les murs de Rome; M. Rufus opina à peu près dans les mêmes termes. Lentulus éclata aussitôt en violents reproches contre les derniers orateurs; il leur fit honte de leur défaillance et refusa de faire voter sur la proposition de Calidius, Marcellus, effrayé, retira la sienne. Il se passa alors un de ces revirements étranges si fréquents dans les assemblées révolutionnaires : les violentes apostrophes de Lentulus, les menaces proférées par les partisans de Pompée, la terreur qu'inspirait la présence d'une armée sous les murs de Rome, exercèrent une irrésistible pression sur l'esprit des sénateurs, qui, malgré eux, adoptèrent l'avis de Scipion, et décrétèrent : « que, si César ne licenciait pas son armée » au jour prescrit, il serait déclaré ennemi de la Répu-» blique (1). »

Marc-Antoine et Q. Cassins, tribuns du penple, s'opposent au décret (a). Aussitôt on fait un rapport sur leur opposition, en invoquant la décision prise l'année précédente par le sénat; de graves mesures sont proposées : plus elles sont violentes, plus les ennemis de César applandissent. Sur le soir, après la séance, Pompée convoque les sénateurs dans ses jardins; il leur distribue l'éloge et le blâme, encourage les uns, intimide les autres. En même

<sup>(1)</sup> César, Guerre civile, I, I.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres familières, VIII, vIII.

temps il rappelle de toutes parts un grand nombre de ses vétérans, leur promettant des récompenses et des grades. Il s'adresse même aux soldats des deux légions qui avaient fait partie de l'armée de César (1).

La ville est dans une agitation extrème. Le tribun Curion revendique le droit méconnu des comices. Les amis des consuls, les adhérents de Pompée, tous ceux qui nourrissaient de vieilles haines contre César, se précipitent vers le sénat, réuni de nouveau. Leurs clameurs et leurs menaces enlèvent à cette assemblée toute liberté de décision. Les propositions les plus diverses se succèdent. Le censeur L. Pison et le préteur Roscius offrent de se rendre près de César pour l'instruire de ce qui se passe; ils ne demandent qu'un délai de six jours. D'autres veulent que des députés soient chargés d'aller lui exposer la volonté du sénat.

Toutes ces motions sont rejetées. Caton, Lentulus et Scipion redoublent de violence. D'anciennes inimitiés et la honte de son récent échec dans les élections consulaires animent Caton. Lentulus, accablé de dettes, espère les honneurs et les richesses; il se vante, parmi les siens, de devenir un autre Sylla et maître de l'empire (2). Scipion se berce d'une ambition aussi chimérique. Enfin Pompée, qui ne veut point d'égal, désire la guerre, seule issue aux inconséquences de sa conduite (3), et ce soutien de la République se fait appeler, comme Agamemnon, le roi des rois (4).

Les consuls proposent au sénat un deuil public, afin de frapper l'imagination du peuple et de lui montrer la patrie en danger. Marc-Antoine et son collègue Cassius inter-

<sup>(1)</sup> César, Guerre civile, I, III.

<sup>(9)</sup> Les Livres sibyllins avaient prédit l'empire de Rome à trois Cornelius : L. Cornelius Cinna avait été consul; Sylla, dictateur; Cornelius Lentulus espérait être le troisième.

<sup>(3)</sup> César, Guerre civile, I, 111-1V.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pompée, LXXII.

cedent; mais on ne s'arrête pas à leur opposition. Le sénat se réunit en habits de deuil, résolu d'avance à toutes les mesures de rigueur. Les tribuns, de leur côté, annoncent qu'ils feront usage de leur droit de veto. Au milieu de cette excitation générale, leur opiniatreté n'est plus considérée comme un droit de leur charge, mais comme une preuve de complicité; et d'abord on met en délibération les mesures à prendre contre leur opposition. Marc-Antoine est le plus audacieux; le consul Lentulus l'interpelle avec colère, et lui enjoint de quitter la curie, « où, dit-il, son caractère sacré » ne le préservera pas plus longtemps du châtiment que lui » mérite sa conduite hostile à la République. » Alors Marc-Antoine, se levant impétueusement, prend les dieux à témoin qu'on viole en sa personne les priviléges de la puissance tribunitienne. « On nous outrage, s'écrie-t-il, on nous » traite comme des meurtriers. Vous voulez des proscrip-» tions, des massacres, des incendies. Que tous ces maux » que vous vous êtes attirés retombent sur vos têtes! » Puis, prononcant les formules d'exécration, qui avaient toujours le pouvoir de frapper les esprits superstitieux, il quitte la curie, suivi de Q. Cassius, de Curion et de M. Cœlius (1). Il était temps : la curie allait être cernée par un détachement de troupes qui dejà s'avançait(\*). Ils sortirent tous les quatre de Rome dans la nuit du 6 au 7 janvier, sous des habits d'esclaves, dans un chariot ordinaire, et gagnèrent les quartiers de César (8).

Les jours suivants le sénat se réunit hors de la ville. Pompée y répète ce qu'il a fait dire par Scipion. Il applaudit au courage et à la fermeté de l'assemblée; il énumère ses forces, se vante d'avoir dix légions, dont six en Espagne et

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres familières, XVI, 11; - Philippiques, 11, xx1, xx11.

<sup>(</sup>a) Plutarque, Antoine, vn. - Dion-Cassius, XI.I, u, m.

<sup>(3)</sup> Plutarque, Antoine, vu. - Appien, Guerres civiles, II, xxxIII.

quatre en Italie (1). Dans sa conviction, l'armée n'est point dévouée à César, et elle ne le suivra pas dans ses entreprises téméraires. D'ailleurs oserait-il, avec une seule légion, affronter les forces du sénat? Avant qu'il ait en le temps de faire venir ses troupes qui sont au delà des Alpes, Pompée aura rassemblé une armée formidable (8). Alors le sénat déclare la patrie en danger (c'était le 18 des ides de janvier), mesure suprême, réservée pour les grandes calamités publiques, et le soin de veiller à ce que la République ne recoive aucuu dommage est confié aux consuls, aux proconsuls, aux préteurs, aux tribuns du peuple. Aussitôt tout ce parti, dont l'exaltation a poussé Pompée et le sénat à la guerre civile, se jette sur les dignités, sur les honneurs, sur les gouvernements de provinces comme sur autant de projes. L'Italie est divisée en grands commandements (3), que les chefs principaux se partagent. Cicéron, toujours prudent, choisit la Campauie, comme plus éloignée du théâtre de la guerre. On envoie en Étrurie Scribonius Libon (4); sur la côte du Picenum, P. Lentulus Spinther (6); P. Attius Varus à Auximum et Cingulum (6); en Ombrie, Q. Minucius Thermus (7). Par une fausse interprétation de la loi qui permet de choisir les proconsuls parmi les magistrats qui ont depuis cinq années résigné leurs fonctions, on partage arbitrairement les provinces consulaires et prétoriennes : on donne la Syrie à Metellus Scipion, la Gaule transalpine à L. Domitius Ahenobarbus, la Cisalpine à Considius Nonianus, la Sicile

<sup>(1)</sup> Ciceron, Lettres familières, XVI, xII.

<sup>(2)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxxiv.

<sup>(3)</sup> Cicéron, Lettres familières, XVI, x1.

<sup>(4)</sup> Florns, IV, II.

<sup>(3)</sup> César, Guerre civile, 1, xv. - Cicéron, Lettres à Atticus, VII, xxIII.

<sup>(6)</sup> César, Guerre civile, 1, vn. - Cicéron, Lettres à Atticus, VII, xm.

<sup>(!)</sup> Gésar, Guerre civile, 1, xn. — Gicéron, Lettres à Atticus, VII, xm. — Lucain, Pharsale, II, vers 463.

à Caton, la Sardaigne à M. Aurelius Cotta, l'Afrique à L. Ælius Tubernon, la Cilicie à P. Sextius (1). L'obligation d'une loi curiate pour légitimer leur pouvoir est regardée comme inutile. Leurs noms ne sont point tirés au sort: on n'attend pas, suivant l'ordre établi, que le peuple ait ratifié leur élection et qu'ils aient revêtu l'habit de guerre, après avoir prononcé les vœux d'usage. Les consuls, contre la coutume, sortent de la ville ; des hommes étrangers jusquelà à toute haute fonction se font précéder de licteurs dans Rome et an Capitole. On propose de déclarer le roi Juba ami et allié du peuple romain. Qu'importe qu'il soit ou non dévoué à la domination romaine, pourvu qu'il devienne un auxiliaire utile pour la guerre civile! On décrète une levée de 130,000 hommes en Italie. On met à la disposition de Pompée toutes les ressources du trésor public; on prend l'argent enfermé dans les temples, et, s'il est insuffisant, les biens des particuliers eux-mêmes seront employés à la solde des troupes. Au milieu de ce bouleversement subit, les droits divins et humains sont également foulés aux pieds (2). Et cependant, quelques jours s'étaient à peine écoulés, « que » le sénat, dit Appien, se repentait de ne pas avoir accepté , les conditions de César, dont il sentait la justice dans un » moment où la crainte le ramenait, de l'exaltation de l'es-» prit de parti, aux conseils de la sagesse (8). »

César harangue ses troupes. III. Pendant qu'à Rome tout était confusion, et que Pompée, chef nominal de son parti, en subissait les exigences et les impulsions diverses, César, maître de lui-même et libre dans ses résolutions, attendait tranquillement à Ravenne

<sup>(1)</sup> César, Guerre civile, 1, 11, xxx. — Cicéron, Lettres familières, V, xx; XV1, xu; — Lettres à Attieus, X, xv1. — Suétone, César, xxxiv.

<sup>(\*)</sup> Ciceron, Lettres familières, XV, x1. — Appien, Guerres civiles, II, xxxiv. — César, Guerre civile, 1, vii.

<sup>(</sup>a) Appien, Guerres civiles, II, xxxvi.

que la fougue irréfléchie de ses ennemis vint se briser contre sa fermeté et son bon droit. Les tribuns du peuple Marc-Antoine et Q. Cassius, accompagnés de Curion et de M. Cœlius, accourent près de lui (1). A la nouvelle des événements de Rome, il envoie des courriers au delà des monts pour réunir son armée; mais, sans l'attendre, il assemble la 13º légion, la seule qui eût passé les Alpes; il rappelle en peu de mots à ses soldats les outrages anciens, les injustices récentes dont il est victime.

« Le peuple l'avait autorisé à briguer, quoique absent, un nouveau consulat, et, des qu'il crut devoir profiter de cette faveur, on s'y opposa. On lui a demandé, dans l'intérêt de la patrie, de se dépouiller de deux légions, et, lorsqu'il en a fait le sacrifice, c'est contre lui qu'on les emploie. On a méprisé les décrets du sénat et du peuple, légalement rendus, et d'autres décrets ont été sanctionnés malgré l'opposition des tribuns. Ce droit d'intercession, que Sylla même avait respecté, on n'en a tenu aucun compte, et c'est sous des habits d'esclaves que les représentants du peuple romain viennent chercher un refuge dans son camp. Toutes ses propositions de conciliation ont été repoussées. Ce qu'on lui a refusé, on l'a accordé à Pompée, qui, entraîné par une malignité envieuse, a rompu les liens d'une ancienne amitié. Enfin quel prétexte pour déclarer la patrie en danger et appeler aux armes le peuple romain? Est-on en face d'une révolte populaire, d'une violence tribunitienne comme au temps des Gracques, ou d'une invasion des barbares comme au temps de Marins? D'ailleurs aucune loi n'a été promulguée, aucune proposition soumise à la sanction du peuple; tout ce qui a été fait sans le peuple est illégitime (2). Que les

<sup>(</sup>¹) Les Commentaires disent, il est vrai, que les tribuns du peuple rejoiguirent César à Rimini; mais il est plus probable que ce fut à Ravenue, ainsi que le rapporte Applieu (II, xxxIII), ou dans son camp, entre Ravenne et Rimini.

<sup>(9)</sup> Paroles de la proclamation de l'empereur Napoléon débarquant au golfe Juan en 1815.

soldats défendent donc le général sous lequel ils ont, pendant neuf ans, servi la République avec tant de bonheur, gagné tant de batailles, subjugué la Gaule entière, dompté les Germains et les Bretons, car ses ennemis sont les leurs, et son élévation, comme sa gloire, est leur ouyrage. »

D'unanimes acclamations répondent à ce discours de César. Les soldats de la 13º légion déclarent qu'ils sont prêts aux derniers sacrifices; ils vengeront de tous les outrages leur général et les tribuns du peuple; comme preuve de son dévouement, chaque centurion offre d'entretenir un cavalier à ses frais; chaque soldat, de servir gratuitement, les plus riches se chargeaut des plus pauvres; et pendant toute la guerre civile, affirme Suétone, aucun ne manqua à cet engagement (1). Voilà quel était le dévouement de l'armée; senl, Labienus, que César affectionnait particulièrement, qu'il avait comblé de ses bienfaits, déserta la cause du vainqueur des Gaules, et passa à Pompée (8). Cicéron et son parti crurent que ce transfuge allait leur apporter une grande force. Labienus (3), général habile sous César, ne fut, que médiocre dans le camp opposé. Les défections n'ont jamais grandi personne!

César est forcé à la uerre civile. IV. Le moment suprême était arrivé. César en était réduit à cette alternative, de se maintenir à la tête de son armée malgré le sénat, on de se livrer à ses ennemis, qui lui auraient réservé le sort des complices de Catilina, condamnés à mort, s'il n'était pas, comme les Gracques, Saturninus

11.

33

<sup>(1)</sup> Suetone, Cesar, LxvIII.

<sup>(1)</sup> Cicéron, Lettres à Atticus, VII, xII.

<sup>(2) «</sup> Gésar vient de recevoir un coup terrible: T. Labienus, qui avait tant d'influence dans son armée, n'a pas voulu se rendre son complice: il l'a quitté et s'est joint à nous. Cet excuple aura de nombreux imitateurs. « (Gicéron, Lettres fumilières, XVI, xn.) — « Labienus regarde Gésar comme tout à fait hors d'état de soutenir la lutte. « (Gicéron, Lettres à Atticus, VII, xv.)

et tant d'autres, tué dans une émeute. Ici se pose naturellement cette question : César, qui si souvent avait affronté la mort sur les champs de bataille, ne devait-il pas aller l'affronter à Rome sous une autre forme, et renoucer à son commandement, plutôt que d'engager une lutte qui devait jeter la République dans tons les déchirements d'une guerre civile? Oui, si par son abnégation il pouvait arracher Rome à l'anarchie, à la corruption, à la tyrannie. Non, si cette abnégation devait compromettre ce qui lui tenait le plus à cœur, la régénération de la République. César, comme les hommes de sa trempe, faisait peu de cas de la vie, et encore moins du pouvoir pour le pouvoir lui-même; mais, chef du parti populaire, il sentait une grande cause se dresser derrière lui; elle le poussait en avant et l'obligeait à vaincre en dépit de la légalité, des imprécations de ses adversaires et du jugement incertain de la postérité. La société romaine en dissolution demandait un maître; l'Italie opprimée, un représentant de ses droits; le monde, courbé sous le joug, un sauveur. Devait-il, en désertant sa mission, tromper tant de légitimes espérances, tant de nobles aspirations? Eh quoi! César, redevable au penple de toutes ses dignités, et se renfermant dans son droit, se serait retiré devant Pompée, qui, devenu l'instrument docile d'une minorité factionse du sonat, foulait aux pieds le droit et la justice; devant Pompée, qui, de l'aven même de Cicéron, aurait été, après sa victoire, un despote cruel, vindicatif, et eût laissé exploiter l'univers dans l'intérêt de quelques familles, incapable d'ailleurs d'arrêter la décadence de la République, et de fonder un ordre de choses assez solide pour retarder de plusieurs siècles l'invasion des barbares! Il aurait reculé devant un parti qui lui faisait un crime de réparer les maux causés par les fureurs de Sylla et les rigueurs de Pompée en rappelant les exilés (1); de donner

<sup>(1) «</sup> Est-ce tenir à l'honneur... (de la part de César) de ne rêver qu'aboli-

des droits aux peuples d'Italie; de distribuer des terres aux pauvres et aux vétérans, et d'assurer, par une administration équitable, la prospérité des provinces! o'cût été insensé. La question n'avait pas les proportions mesquines d'une querelle entre deux généraux se disputant le pouvoir : c'était la rencontre décisive entre deux causes ennemies, entre les privilégiés et le peuple; c'était la continuation de la lutte formidable de Marius et de Sylla (!)!

Il y a des circonstances impérieuses qui condamnent les hommes politiques soit à l'abnégation, soit à la persévérance. Tenir au pouvoir lorsqu'on ne saurait plus faire le bien, et que, représentant du passé, on ne compte, pour ainsi dire, de partisans que parmi ceux qui vivent des abus, c'est une obstination déplorable; l'abandonner lorsqu'on est le représentant d'une ère nouvelle et l'espoir d'un meilleur avenir, c'est une lacheté et un crime.

César passe le Rubicon V. César a pris son parti. Il a commencé la conquête des Gaules avec quatre légions; il va commencer celle de l'univers avec une seule. Il lui faut d'abord s'emparer à l'improviste d'Ariminum (Rimini), première place importante de l'Italie, du côté de la Cisalpine. A cet effet, il envoie en avant un détachement composé de soldats, de centurions éprouvés et commandés par Q. Hortensius; il échelonne une partie de sa cavalerie sur la route (à). Le soir arrivé, sous prétexte d'une indisposition, il quitte ses officiers, qui étaient à table, monte dans un char avec quelques amis et va rejoindre son avant-garde. Parvenu près du Rubicon, ruisseau qui formait la limite de son gouvernement et que

tion de dettes, rappel d'exilés et tant d'autres attentats? « (Gicéron , Lettres à Attieus , VII , x1.)

<sup>(1) «</sup> Un pouvoir à la Sylla , voilà ce que Pompée envie , et tout ce que veulent ceux dont il est entouré. » (Cicéron , Lettres à Atticus , VIII , XI.)

<sup>(1)</sup> Appien, Guerres civiles, II, xxxv. — Plutarque, César, xxxv.

les lois lui défendaient de franchir, il s'arrête un moment comme frappé de terreur; il communique ses appréhensions à Asinius Pollion et à ceux qui l'entourent. Une comète s'est montrée dans le ciel (1); il prévoit les malheurs qui vont fondre sur l'Italie et se rappelle le songe qui, la nuit précédente, était venu oppresser son esprit : il avait révé qu'il violait sa mère. La patrie n'était-elle pas en effet sa mère; et, malgré la justice de sa cause et la grandeur de ses desseins, son entreprise un attentat contre elle? Mais les augures, ces interprètes flatteurs de l'aveuir, affirment que ce songe lui promet l'empire du monde : cette femme qu'il a vue renversée n'est autre que la terre, mère commune de tous les mortels (2). Puis tout à coup une apparition frappe, dit-on, les yeux de César : c'est un homme de haute stature, entonuant sur la trompette des airs guerriers et l'appelant sur l'autre rive. Toute hésitation cesse; il se porte en avant et passe le Rubicon en s'écriant : « Le sort en est jeté! allons » où m'appellent les prodiges des dieux et l'iniquité de mes » ennemis (3), » Bientôt il arrive à Ariminum, dont il s'empare sans coup férir. La guerre civile est commencée!

Le véritable auteur de la guerre, a dit Montesquieu, n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. Il n'est pas donné à un homme, malgré son génie et sa puissance, de soulever à sou gré les flots populaires; cependant, quand, désigné par la voix publique, il apparaît au milieu de la tempête qui met en péril le vaisseau de l'État, lui seul alors pent diriger sa conrse et le conduire au port. César n'était donc pas l'instigateur de cette profonde perturbation de la société romaine, il était devenu le pilote indispensable. S'îl en eût été autrement, lorsqu'il disparut tout serait rentré dans l'ordre; au contraire, sa mort livra

<sup>(1)</sup> Lucain, Pharsale, I, vers 526.

<sup>(4)</sup> Suétone, César, vu. - Plutarque, César, xxxvii.

<sup>(3)</sup> Suetone, Cesar, xxxII.

l'univers entier à toutes les horreurs de la guerre. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, furent le théâtre de luttes sanglantes entre le passé et l'avenir, et le monde romain ne retrouva de calme que lorsque l'héritier de son nom eut fait triompher sa cause. Mais il ne fut plus possible à Auguste de refaire l'ouvrage de César; quatorze années de guerre civile avaient épuisé les forces de la nation et usé les caractères; les hommes imbus des grands principes du passé étaient morts; les survivants avaient alternativement servi tous les partis; pour réussir, Auguste lui-même avait pactisé avec les assassins de son père adoptif; les convictions étaient éteintes, et le monde, aspirant au repos, ne renfermait plus les éléments qui eussent permis à César, comme il en avait l'intention, de rétablir la République dans son ancien lustre, ses anciennes formes, mais sur de nouveaux principes.

Aux Tuileries, le 20 mars 1866.

NAPOLEON.

## APPENDICES.

#### APPENDICE A.

#### CONCORDANCE DES DATES

# L'ANCIEN CALENDRIER ROMAIN AVEC LE STYLE JULIEN POUR LES ANNÉES DE BOME 691-709.

BASES SUR LESQUELLES SONT FONDÉS LES TABLEAUX DE CONCORDANCE.

Avant la réforme julienne, l'année romaine comprenait 355 jours répartis en douze mois, savoir : Januarius, 29 jours; Februarius, 28; Martius, 31; Aprilis, 29; Maius, 31; Junius, 29; Quintilis, 31; Sextilis, 29; September, 29; October, 31; November, 29; December, 29.

Tous les deux ans on devait ajouter, après le vingt-troisième jour de février, une intercalation de 22 ou de 23 jours alternativement.

L'année moyenne étant ainsi trop forte de 1 jour, on devait retrancher 24 jours dans les huit dernières années d'une période de 24 ans. Nous n'aurons pas à tenir compte ici de cette correction.

L'intercalation paraît avoir été régulièrement suivie depuis l'an de Rome 691 (consulat de Gicéron) jusqu'en l'an 702, où elle fut de 23 jours. Au milieu des troubles, l'intercalation fut omise dans les années 704, 706 et 708.

Vers la fin de l'an 708, César remédia au désordre en plaçant extraordinairement, entre novembre et décembre, 67 jours, et en introduisant un nouveau mode d'intercalation.

L'année 708 est la dernière de la confusion.

L'année 709 est la première du style julien.

DONNÉES HISTORIQUES AUXQUELLES LA CONCORDANCE DOIT SATISFAIRE.

Cicéron rapporte qu'au commencement de son consulat la planete Jupiter éclairait tout le ciel. (*De Divin.* 1, xi.) Cicéron entra en charge aux calendes de janvier de l'an 691 de Rome, c'est-à-dire au 14 décembre 64 avant Jésus-Christ. Jupiter avait atteint l'opposition onze jours auparavant, le 3 décembre (1).

(1) De La Nauze reporte cette opposition au 17 avril suivant, (Académie des Inscriptions, t. XXVI, 244.) Son calcul est inexact.

En l'an 691, le 5 des ides de novembre, dans sa seconde Catilinaire, x, Gicéron demande comment les compagnons efféminés de Catilina supporteront les frimas de l'Apennin, surtout dans ces nuits déjà longues (his presertim Lan noctibus) (1). On est en effet au 15 octobre 63 avant Jésus-Christ. — Plus tard, dans son plaidoyer pour Sextius, parlant de la défaite de Catilina au commencement de janvier 692 (le milieu de décembre 63 avant Jésus-Christ), Gicéron assure que ce résultat est dù à Sextius, sans l'activité duquel on eût laissé à l'hiver le temps d'intervenir (datus illo in hello esset hiemi locus).

L'an 696 de Rome (58 avant Jésus-Christ), les Helvètes se donneut rendezvous à Genève pour un jonr déterminé : « is dies erat a. d. v kal. Aprilis. » (Gésar, Guerre des Gaules, I, vt.) Cette date correspond au 24 mars julien, jour oi tombait l'équinoxe du printemps. Les Helvètes avaient pris cette époque naturelle; Gésar l'a rapportée au calendrier romain (9).

En l'an 700 de Rome (54 avant Jésus-Christ), César, après sa seconde campagne en Bretagne, rembarque ses troupes, «quod æquinoctium suberat.» (Guerre des Gaules, V, xXIII.) Il en informe Cicéron le 6 des calendes d'octobre, 21 septembre julien. (Cicéron, Lettres à Atticus, IV, xXIII.) L'équinoxe arriva le 26 septembre (4).

L'an 702, le 13 des calendes de février, c'est-à-dire le 30 décembre 53 avant Jésus-Christ, Clodius est tué par Milon. (Cicéron, Discours pour Milon, x.) — Pompée est créé consul pour la troisième fois le 5 des calendes de mars, dans le mois intercalaire (Asconius).

- En l'an 703, Cicéron écrit à Atticus (V, xm): « Je suis arrivé à « Éphèse le 11 des calendes de sextilis (12 juillet 51 avant Jésus-» Christ), 560 jours après le combat de Bovilles; » supputation exacte en comptant le jour du meurtre de Clodius et en portant à 23 jours l'intercalation de l'an 702 (4).
- (1) De La Nauze, influencé par son faux calcul de l'opposition, de Jupiter, veut que ces événements aient eu lieu à l'approche du printemps; il ne prend pas garde à la particule jam. Ideler la supprime du texte latin.
- (2) Dans le système d'Ideler, les Helvètes ne seraient partis que le 16 avril julien. On ne trouve point alors de place pour les nombreux événements survenus sans que les blés fusient encore mêrs. (César, Guerre des Gaules, 1, xvi.)
- (3) Le système d'Ideler (Voy. Korb., dans Orelli, Onomasticum Tullianum, t. I, p. 170), suivant lequel le 6 des calendes d'octobre serait tombé le 30 août julien, est manifestement en défaut. César ne se serait pas inquiété de l'équinoxe encorç distant de 27 jours, lui qui, l'année précédente, trouvait bon de passer en Bretagne à la fin d'août.
  - (4) Le général de Guler a voulu élever un nouveau système fondé sur ce que

En l'année 704, l'intercalation est omisc. Les partisans de Gésar la réclamèrent en vain. (Dion-Gassius, XL, LXI, LXII.)

En 705, Cicéron, qui hésite à rejoindre Pompée, écrit à Atticus, « a. d. xvu kal. Junii: Nunc quidem æquinoctium nos moratur, quod » valde perturbatum erat. » On était au 16 avril; l'équinoxe était passé depuis 21 jours, et les troubles atmosphériques pouvaient durer encore. Était-ce d'ailleurs autre chose qu'un prétexte pour Cicéron?

César s'embarque à Brindes la veille des nones de janvier 706. (Guerre civile, III, vi.) On est au 28 novembre 49 avant Jésus-Christ. «Gravis autumnus in Apulia circumque Brundusium... omnem exervicitum valetudine tentaverat. » (Guerre civile, III, n, vi.) — «Bibulus » gravissima hieme in navibus excubabat. » (Guerre civile, III, vii.) — «Janque hiems appropinquabat. » (Guerre civile, III, 1x.)

Après être venu à Rome vers la fin de l'an 707, César en repartit pour la guerre d'Afrique. Ce fut seulement à son retour, vers le milieu de l'an 708, qu'il put s'occuper de la réorganisation de la République et de la réforme du calendrier. Selon Dion-Cassius (XLIII, XXVI), « comme les jours des années ne concordaient pas » bien ensemble, César introduisit la manière actuelle de compter, » intercalant 67 jours nécessaires pour rétablir la concordance. » Quelques auteurs ont prétendu qu'il en intercala davantage; mais » voilà la vérité (1). »

Quelle concordance s'agissait-il de rétablir ainsi? Les 67 jours nécessaires étaient précisément ce qu'il fallait ajouter pour qu'en l'an séculaire 700 de Rome le mois de mars julien coïncidât avec l'ancien mois de mars romain. Le mois de mars de l'année 700 de Rome est le véritable point de départ du style julien.

l'année romaine n'aurait eu que 354 jours. Suivant lui, cette réduction eût été nécessaire pour trouver les 560 jours dont parle Cicéron. L'auteur commet plus d'une creur : entre autres, il attribue, sans y prendre garde, 29 jours au lieu de 27 au mois de février de l'an 703. (De Geler, p. 91.)

(1) Suétone avait écrit : « César mit, pour cette fois, deux autres mois entre novembre et décembre, en sorte que l'année fut de quinze mois, y compris l'intercalaire, qui, en suivant l'usage, était tombé dans cette même année. « Censorin, adoptant ce sentiment, trouve que César intercala 90 jours en l'année 708. Mais Suétone nous a légité d'autres erreurs. Dion-Cassins, consul pour la seconde fois en l'an 229 après Jésus-Christ, avait puisé aux sources authentiques; il vaut mieux s'en tenir à son système, qui rétablit la concordance astronomique pour l'équinoxe en l'an 700, tandis qu'avec le système de Censorin on a vainement cherché ce que César avait pu se proposer.

| wors Johnson | SEPTEMBER,    | OCTOBRE.     | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE.     | JANVIER.       | PÉVRIER.      | MARS.         | AVRIL.      |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|              |               | •            |              | AN DE         | ROME.          |               |               |             |
| MANUE        | 690           | 690          | 690          | 690           | 691            | 691           | 691           | 691         |
| ,            | XVI Kal. Oct. | XVII K. Nov. | XV Kal. Dec. | XIV Kal. Jan  | XII K. Febr.   | IX Kal. Mart. | XII Kal. Apr. | X Kal, Maii |
| 2            | XV            | xvi          | XIV .        | XIII          | XI             | VIII          | XI            | ıx          |
| 3            | XIV           | xv           | XIII         | XII .         | x              | VII           | X             | VIII        |
| ١            | XIII          | XIV          | XII          | XI            | ıx             | VI            | IX            | VII         |
|              | XII           | XIII         | XI           | x             | viii .         | v             | VIII          | ٧ı          |
| 8            | XI            | XII          | x            | ıx            | VII            | ıv            | vii           | v           |
| ı            | x             | XI           | 1X           | VIII          | vi             | 111           | VI            | ıv          |
|              | IX            | x            | VIII         | VII           | v              | Pridie        | v             | 111         |
| ,            | VIII          | IX -         | VII          | vi            | iv             | KAL, MART.    | iv            | Pridie      |
| ,            | VII           | VIII         | VI           | v             | m,             | VI Nonas      | 111           | KAL. MAN    |
|              | VI            | VII          | v            | iv            | Pridie         | v             | Pridie        | VI Nonas    |
| 1            | v             | VI           | IV           | 215           | KAL, FERR.     | iv            | KAL. APR.     | v           |
| 3            | IV            | v            | IH           | Pridie        | IV Nonas       | u             | IV Nonas      | ıv          |
| ١            | Ш             | IV           | Pridie       | KAL. JAY.     | 111            | Pridie        | 111           | III         |
| -1           | Pridie        | 111          | KAL. BEC.    | IV Nonas      | Pridie         | Nonz          | Pridie        | Pridie      |
| 5            | KAL. OCT.     | Pridie       | IV Nonas     | 111           | Nonz           | VIII Idus     | Nona          | Non-e       |
| 7            | VI Nonas      | KAL. 50Y.    | 111          | Pridie        | VIII Idus      | VII           | VIII Idus     | VIII Idus   |
| 4            | v             | IV Nonta     | Pridie       | Nooz          | VII            | VI            | VII           | VII         |
| ,            | iv            | III          | Nonz         | VIII Idus     | v <sub>i</sub> | v             | vi            | VI          |
| 9            | 111           | Pridie       | VIII Idus    | VII           | v              | IV            | v             | v           |
|              | Pridie        | Nonz         | VII          | vi            | ıv             | m             | iv            | IV          |
| 4            | None          | VIII Idus    | VI           | v             | 111            | Pridie        | 111           | 111         |
| 3            | VIII Idus     | VII          | v            | ıv .          | Pridie         | Idus          | Pridie        | Pridie      |
| ١            | VII           | VI           | IV           | 111           | Idus           | XVII K. Apr   | Idus          | Idus        |
| 1            | VI            | v            | 111          | Pridie        | XVI K. Mart.   | XVI           | XVII K. Maii  | XVII K. Ju  |
|              | v             | iv           | Pridie       | Idus          | xv             | xv            | xvi           | xvi         |
| 1            | IV            | 111          | Idus         | XVII K. Febr. | XIV            | XIV           | xv            | xv          |
| ı            | 111           | Pridie       | XVII K. Jan. | xvt           | XIII           | XIII          | XIV           | XIV         |
| ١            | Pridie        | Idus.        | XVI          | XV            | XII            |               | 210           | XIII        |
| 9            | Idus          | XVII K. Dec. | XV           | XIV           | XI             |               | XII           | XII         |
| ,            |               | xvı          |              | vin.          | x              |               | XI.           |             |

| ALLENS.   | ANNÉE JULIENNE 63 AVANT J. C. |               |               |               |              |               |              |              |  |  |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| Mats 18   | MAI.                          | JUIN.         | JUHLLET.      | AOUT.         | SEPTEMBRE.   | OCTOBRE.      | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE.    |  |  |
| FOURS DES |                               |               | •             | AN DE         | ROME.        |               |              |              |  |  |
| JOURS     | 691                           | 691           | 691           | 691           | 691          | 691           | 691          | 691          |  |  |
| -         | XI Kal. Jun.                  | IX K. Quint.  | X Kal. Sext.  | VIII K. Sept. | VI Kal. Oct. | VII Kal. Nov. | V Kal. Dec.  | IV Kal. Jan. |  |  |
| 9         | X                             | VIII          | 1X            | VII           | v            | VI            | IV           | 111          |  |  |
| 3         | IX                            | VII           | VIII          | V1            | IV           | v             | 111          | Pridie       |  |  |
| 4         | VIII                          | VI            | VII           | v             | 111          | iv            | Pridie       | KAL. JAY.    |  |  |
| ð         | VII                           | v             | VI            | IV            | Pridie       | 111           | KAL. DEC.    | iV Nonas     |  |  |
| 6         | vi                            | ıv            | v             |               | KAL, OCT.    | Pridie        | IV Nonas     | ııı          |  |  |
| 7         | v                             | 111           | iv            | Pridie        | VI Nonas     | KAL. NOV.     | 111          | Pridie       |  |  |
| 8         | IV                            | Pridie        | 111           | KAL. SEPT.    | v            | IV Nonas      | Pridie       | None         |  |  |
| 9         | 111                           | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nonas      | IV           | III           | None         | VIII Idus    |  |  |
| 10        | Pridie                        | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | 111           | iii          | Pridie        | VIII Idus    | VII          |  |  |
| 11        | KAL, JEMI                     | v             | IV Nonas      | Pridie        | Pridie       | None          | VII          | VI           |  |  |
| 13        | IV Nonas                      | iv            | III           | None          | None         | VIII Idns     | vi           | v            |  |  |
| 13        | 111 .                         | 111           | Pridie        | VIII Idus     | VIII Idus    | VII           | v            | ıv           |  |  |
| 14        | Pridie                        | Pridie        | None          | VII           | VII          | vı            | iv           | 111          |  |  |
| 15        | Nonz                          | Nonz          | VIII Idus     | VI            | VI           | v             | III          | Pridie       |  |  |
| 16        | VIII Idus                     | VIII Idus     | vii           | v             | v            | IV            | Pridie       | Idus         |  |  |
| 17        | VII                           | VII           | VI            | IV            | IV           | 10            | Idus         | XVII K. Febr |  |  |
| 18        | VI                            | VI            | v             | 111           | 111          | Pridie        | XVII K. Jan. | XVI          |  |  |
| 19        | v                             | v             | IV            | Pridie        | Pridie       | Idns          | XVI          | xv           |  |  |
| 40        | iv                            | IV            | D1            | Idus          | Idus         | XVII K. Dec.  | xv           | XIV          |  |  |
| 51        | m                             | m             | Pridie        | XVII K. Oct.  | XVII K. Nov. | XVI           | XIV          | XIII         |  |  |
| 33        | Pridie                        | Pridie        | Idus          | XVI           | XVI          | XV            | XIII         | XII          |  |  |
| 23        | Idus                          | Idus          | XVII K. Sept. | xv            | xv           | XIV           | XII          | XI           |  |  |
| 26        | XVII K. Quin.                 | XVII K. Sext. | XVI           | XIV           | XIV          | XIII          | XI           | x            |  |  |
| 25        | XVI                           | XVI           | xv            | XIII          | XIII         | XII           | x            | ix           |  |  |
| 26        | xv                            | xv            | XIV           | XII           | XII          | XI            | ıx           | VIII         |  |  |
| 27        | XIV                           | XIV           | XIII          | XI            | XI           | x             | VIII         | VII          |  |  |
| 28        | XIII                          | XIII          | XII           | x             | x            | ix            | VII          | VI           |  |  |
| 29        | XII                           | XII           | XI            | ix            | ix           | VIII          | VI           | v            |  |  |
| 30        | XI .                          | XI            | x             | VIII          | VIII         | vii           | v            | IV           |  |  |
| 31        | x                             |               | ix            | vii           |              | VI            |              | 111          |  |  |

| STIERS        |                |              | ANNÉE         | JULIENNE     | 62 AVAI      | NT J. C.      |               |                  |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| MOIS JULIEUS. | JANVIER.       | PÉVRIER.     | MARS.         | AVRIL,       | MAI.         | JUIN.         | JULLET.       | AOUT.            |
| 5 DE3         |                |              |               | AN DE        | ROME.        |               |               |                  |
| loths         | 692            | 692          | 692           | 692          | 692          | 692           | 692           | 692              |
| 1             | Pr. Kal. Febr. | VI Idus int. | VII Id. Mart. | V Idus Apr.  | VI Idus Maii | IV Idus Junii | V Idus Quint. | III Idus Sext    |
| 2             | KAL. FEBR.     | v            | VI            | IV           | v            | 111           | IV            | Pridie           |
| 3             | IV Nonas       | IV           | v             | 111          | IV           | Pridie        | ш             | Idus             |
| 4             | 111            | 111          | IV            | Pridie       | ш            | Idus          | Pridie        | XVII K. Sep      |
| 3             | Pridie         | Pridie       | 111           | Idus         | Pridie       | XVII K. Quin. | Idns          | XVI              |
| 6             | Nonz           | Idus         | Pridie        | XVII K. Maii | ldus         | XVI           | XVII K. Sext. | xv               |
| 7             | VIII Idus      | XV K. Mart.  | Idus          | xvi          | XVII K. Jun. | xv            | XVI           | xiv              |
| 8             | VII            | XIV          | XVII K. Apr.  | XV           | XVI          | XIV           | xv            | XIII             |
| 9             | VI             | XIII         | XVI           | XIV          | xv           | XIII          | XIV           | XII              |
| 10            | v              | XII          | xv            | XIII         | XIV          | XII           | XIII          | ХI               |
| 12            | ıv             | ХI           | XIV           | XII          | XIII         | XI            | xn .          | x                |
| 12            | 111            | x            | XIII          | XI           | XII          | x             | XI            | 1X               |
| 13            | Pridie .       | IX           | XII           | x            | XI           | ix            | x             | VIII             |
| 1 4           | Idus           | VIII         | XI            | ıx           | x            | VIII          | ıx            | VII              |
| 61            | XI Kal. int.   | VII          | x             | VIII         | IX           | VII           | viii          | vi               |
| 16            | x              | VΙ           | 1X            | vn           | VIII         | VI            | VII           | v                |
| 17            | 1X             | v            | VIII          | vi .         | VII          | v             | VI            | iv               |
| 18            | VIII           | IV           | VII           | v            | VI           | IV            | v             | 111              |
| 19            | VII            | 111          | VI            | iv           | v            | 111           | iv            | Pridie           |
| 10            | vi             | Pridie       | v             | 111          | IV           | Pridie        | 111           | KAL. SEPT.       |
| 21            | v              | KAL, MART.   | IV            | Pridie       |              | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nonas         |
| 33            | IV             | VI Nonas     | m             | KAL. MAII    | Pridie       | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | 111              |
| 23            | 111            | v .          | Pridie        | VI Nonas     | KAL. JUNII   | v             | IV Nonas      | Pridie           |
| 24            | Pridie         | iv           | KAL. APR.     | v            | IV Nonas     | IV            | III           | None             |
| 28            | KAL. INT.      | m            | IV Nonas      | iv '         | ш            | ш             | Pridie        | VIII Idna        |
| 26            | IV Nonas       | Pridie       | 111           | 111          | Pridie       | Pridie        | Nonæ          | VII              |
| 27            | 111            | None         | Pridie        | Pridie       | None         | None          | VIII Idus     | VI               |
| 28            | Pridie         | VIII Idus    | Nonæ          | Nonz         | VIII Idus    | VIII Idus     | VII           | v                |
| 20            | Nonz           |              | VIII Idus     | VIII Idus    | VII          | VII           | VI            | IV               |
| 30            | VIII Idas      |              | VII           | vn           | VI           | VI            | v             | <sup>111</sup> . |
| 31            | VII            |              | vi            |              | v            |               | IV            | Pridie           |

|   | SEPTEMBRE.   | OCTOBRE.      | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE.     | JANVIER.     | PÉVRIER.      | MARS.        | AVRIL.     |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|   |              |               |              | AN DE         | ROME.        |               |              |            |
|   | 692          | 692           | 692          | 693           | 693          | 693           | 693          | 693        |
| , | Idus Sept.   | Pr. Idus Oct. | XVII K. Dec. | XVI Kal. Jan. | XIV K. Febr. | XI Kal. Mart. | XIII K. Apr. | X1 Kal. Ma |
| 2 | XVII K. Oct. | Idus          | xvi          | xv            | XIII         | x             | XII          | X          |
| 3 | XVI          | XVII K. Nov.  | xv           | xiv           | XII          | IX            | xı ·         | IX         |
| ۰ | xv           | XVI           | XIV          | XIII          | X)           | VIII          | x            | VIII       |
| 5 | XIV          | xv            | XIII         | XII           | x            | VII           | ıx           | VII        |
|   | XIII         | XIV           | XII          | xı .          | ıx           | VI            | VIII         | vi         |
| - | XII          | XIII          | XI           | x             | VIII         | v             | vu           | v          |
|   | XI           | XII           | x            | IX            | VII          | IV            | VI           | iv         |
| , | X            | xı            | ix           | VIII          | VI           | m             | v            | 111        |
| ŀ | ıx           | x             | viii         | VII           | v            | Pridie        | iv           | Pridie     |
| ŀ | VIII         | ix            | vii          | vi            | iv           | KAL. MART.    |              | KAL. MA    |
|   | VII          | VIII          | VI           | v             |              | VI Nonas      | Pridie       | VI Nonas   |
|   | VI           | VII           | v            | IV            | Pridie       | v             | KAL, APR.    | V          |
| d | v            | vi            | IV           | ш             | KAL. FERR.   | IV            | IV Nonas     | IV         |
|   | IV           | v             | m .          | Pridie        | IV Nonas     | ш             | ш            | 111        |
| , | ш            | iv            | Pridie       | KAL. JAN.     |              | Pridie        | Pridie       | Pridie     |
| , | Pridie       | 111           | KAL. DEC.    | IV Nonas      | Pridie       | None          | None         | Nonz       |
|   | KAL. OCT.    | Pridie        | IV Nonas     | 111           | None         | VIII Idus     | VIII Idus    | VIII Idus  |
| 9 | VI Nonas     | KAL. NOV.     | III          | Pridie        | VIII Idas    | VII           | VII          | vii *      |
| , | v            | IV Nonas      | Pridie       | None          | VII          | VI            | VI           | VI         |
|   | ıv           |               | None         | VIII Idus     | vi           | v             | v            | v          |
| 2 | Ш            | Pridie        | VIII Idus    | VII           | v            | IV            | IV           | IV         |
|   | Pridie       | None          | VII          | VI            | IV           | III .         | 111          | 111        |
|   | None         | VIII Idus     | VI           | v             | 111          | Pridie        | Pridie       | Pridie     |
|   | VIII Idas    | VII           | v            | IV            | Pridie       | Ides          | Ides         | Idus       |
| - | VII          | vi            | iv           | 111           | Idus         |               | XVII K. Maii | XVII K. J. |
| 1 | VI           | v             | 111          | Pridie        | XVI K. Mart. | XVI           | xvi          | ZVI        |
|   | v            | IV            | Pridie       | Idus          | xv           | xv            | xv           | xv         |
| 9 | IV           | 111           | Idus         | XVII K. Feb.  | XIV          | XIV           | XIV          | XIV        |
| D | 111          | Pridie        | XVII K. Jan. | XVI           | XIII         |               | XIII         | XIII       |

| MOIS JULIENS. | NAL.          | JUIN.         | JUILLET.      | AOUT.         | SEPTEMBRE.    | OCTOBRE.     | NOVEMBRE.    | DECEMBE      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DES 340       |               |               | 1             | 1             | ROME.         | 1            |              |              |
| JOURS 1       | 693           | 693           | 693           | 693           | 693           | 693          | 693          | 693          |
| -             | XII Kal. Jun. | X Kal. Quint. | XI Kal. Sext. | 1X Kal. Sept. | VII Kal. Oct. | VIII K. Nov. | VI Kal. Dec. | V Kal. Jan   |
| 9             |               | IX            | X Kal. Sest.  | VIII          | VI Nai. Oct.  | VIII K. Nov. | VI Kai. Dec. | IV Kal. Jan. |
| *             | X             | VIII          | ix            | VII           | v             | vi ·         | iv           | 111          |
| 3             | IX            | VIII          | VIII          | VII           | iv            | v            | in in        | Pridie       |
|               | VIII          | VI            | VIII          | v             | III           | iv           | Pridie       |              |
| b             | VIII          | ,,            | ***           | 1             | ""            | 1,           | rrate        | KIL. JAY     |
| 6             | vII           | v             | vi            | iv            | Pridie        | m            | KAL. DEG.    | IV Nonas     |
| 7             | vi            | IV            | v             | 111           | KAL. OCT.     | Pridie       | IV Nonas     | 111          |
| 8             | v             | 111           | IV            | Pridie        | VI Nonas      | KAL. NOV.    | 111          | Pridie       |
| 9             | IV            | Pridie        | 111           | KAL. SEPT.    | v             | IV Nonas     | Pridie       | None         |
| 0             | III           | KAL. QUIST.   | Pridie        | IV Nonas      | IV            | III          | Nonz         | VIII Idus    |
|               | Pridie        | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | m             | 111           | Pridie       | VIII Idus    | VII          |
| 3             | KAL, JEVII    | v             | IV Nonas      | Pridie        | Pridie        | None         | VII          | VI           |
| 3             | IV Nonas      | iv            | 111           | None          | None          | VIII Idus    | VI           | v            |
| 4             | III           | 111           | Pridie        | VIII Idus     | VIII Ides     | VII          | v            | IV           |
| 3             | Pridie        | Pridie        | Nonze         | VII           | VII           | vi           | ıv           | 111          |
| 81            | Nonz          | Nonæ          | VIII Idus     | VI            | vi            | v            | 111          | Pridie       |
| 7             | VIII Idus     | VIII Idea     | VII           | v             | v             | iv           | Pridie       | Idus         |
| H             | VII a         | VII           | VI            | iv            | IV            | 111          | Idus         | XVII K. F    |
| 9             | VI .          | VI            | v             | 111           | 111           | Pridie       | XVII K. Jan. | xvi          |
| 0             | v             | v             | IV            | Pridic        | Pridie        | Idus         | XVI          | xv           |
| 1             | ıv            | iv            |               | Idus          | ldus          | XVII K. Dec. | xv           | xiv          |
| - 1           | 111           | 111           | Pridie        | XVII K. Oct.  | XVII K. Nov.  | XVI          | XIV          | XIII         |
| 3             | Pridie        | Pridie        | Idus          | XVI           | XVI           | xv           | XIII         | XII          |
| 5             | Idus          | Idos          | XVII K. Sept. | XV            | χv            | XIV          | XII          | XI           |
| 5             | XVII K. Quin. | XVII K. Seat. | XVI           | XIV           | XIV           | XIII         | XI           | x            |
| - 1           | xvi           | XVI           | xv            | XIII          | XIII          | XII          | x            | ıx           |
| 7             | XV            | XV            | XIV           | XII           | XII           | XI           | IX           | VIII         |
| H             | xiv           | XIV           | XIII          | XI            | XI            | x            | VIII         | VII          |
| 9             | XIII          | XIII          | XII           | X             | x             | ix           | VII          | VI.          |
| 0             | XII           | XII           | XI            | IX            | 1X            | VIII         | VI           | v            |

| ANNÉE JULIENNE 60 AVANT J. C. |                |              |              |               |                |               |               |              |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| Mols                          | JANVIER.       | FÉVRIER.     | MARS.        | AVRIL.        | MAI.           | JUIN.         | JUILLET.      | AOUT.        |  |  |  |
| 900                           |                |              |              | AN DE         | AN DE ROME.    |               |               |              |  |  |  |
| JOURS                         | 694            | 694          | 694          | 694           | 694            | 694           | 694           | 694          |  |  |  |
| 1                             | III Kal. Febr. |              | None Mart.   | VII Idus Apr. | VIII Idus Maii |               | VII Idus Qu.  | V Idus Sext. |  |  |  |
| 3                             | Pridie         | VI           | VIII Idus    | VI            | VII            | v             | VI            | IV           |  |  |  |
| 3                             | KAL. FEB.      | V            | VII          | v             | VI             | IV            | v             | 111          |  |  |  |
| 4                             | IV Nonas       | IV           | VI           | IV            | Y              | 111           | IV            | Pridie       |  |  |  |
| à                             | 111            | 111          | v            | 111           | IV             | Pridie        | 111           | Idus         |  |  |  |
| 6                             | Pridie         | Pridie       | ıv           | Pridie        | 111            | Idus          | Pridie        | XVII K. Sept |  |  |  |
| 7                             | None           | Idus         | 10           | Idus          | Pridie         | XVII K. Quin. | Idus          | XVI          |  |  |  |
| 8                             | VIII Idus      | XVI K. Mart. | Pridie       | XVII K. Maii  | Idus           | XVI           | XVII K. Sext. | xv           |  |  |  |
| 9                             | VII            | XV           | Idas         | XVI           | XVII K. Jon.   | xv            | XVI           | XIV          |  |  |  |
| 0                             | VI             | XIV          | XVII K. Apr. | xv            | XVI            | XIV           | xv            | XIII         |  |  |  |
| 1                             | v              | XIII         | XVI          | XIV           | xv             | XIII          | XIV           | XII          |  |  |  |
| 2                             | IV             | XII          | χv           | XIII          | XIV            | XII           | XIII          | XI           |  |  |  |
| 3                             | Ш              | XI           | XIV          | XII           | XIII           | XI            | XII           | x            |  |  |  |
| 9                             | Pridie         | Z            | XIII         | XI            | XII            | x             | XI            | 1X           |  |  |  |
| ò                             | Idus           | IX           | XII          | x             | XI             | IX            | x             | VIII         |  |  |  |
| 6                             | XI Kal, int.   | viii         | X1           | ıx            | x              | viii          | ıx            | VII          |  |  |  |
| 17                            | X              | VII          | x            | VIII          | IX             | VII           | VIII          | VI           |  |  |  |
| 8                             | IX             | VI           | ix           | VII           | VIII           | Vi            | VII           | v            |  |  |  |
| 9                             | VIII           | v            | VIII         | VI            | VII            | v             | VI            | IV           |  |  |  |
| 10                            | VII            | IV           | All .        | v             | VI             | IV            | v.            | 111          |  |  |  |
| .,                            | VI             | m            | vı           | iv            | v              | ш             | iv            | Pridie       |  |  |  |
| 22                            | v              | Pridie       | v            | 111           | IV             | Pridie        | 111           | KAL. SEPT.   |  |  |  |
| 3                             | IV             | KAL. MART.   | iv           | Pridie        | 111            | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nonas     |  |  |  |
| 11                            | III            | VI Nonas     | 111          | KAL. MAII     | Pridie         | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | 111          |  |  |  |
| è                             | Pridie         | v            | Pridie       | VI Nonas      | KAL. JUNII     | v             | IV Nonas      | Pridie       |  |  |  |
| 6                             | KAL. INT.      | iv           | KAL. APR.    | v             | IV Nonas       | ıv            | 111           | Nonz         |  |  |  |
| :                             | IV Nonas       | 111          | IV Nonas     | iv            | 111            | 111           | Pridie        | VIII Idea    |  |  |  |
| BH.                           | ш              | Pridie       | III          | ш             | Pridie         | Pridie        | None          | VII          |  |  |  |
| 19                            | Pridie         |              | Pridie       | Pridie        | Nonæ           | None          | VIII Idus     | VI .         |  |  |  |
| 10                            | Nonz           |              | None         | Nonz          | VIII Idos      | VIII Idus     | VII           | v            |  |  |  |
| 33                            | VIII Idus      |              | VIII Idea    |               | VII            |               | vi            | ıv           |  |  |  |

34

| 2                      | SEPTEMBRE.     | OCTOBRE.     | NOVEMBER      | DÉCEMBRE.    | JANVIER.     | PÉVRIER.      | MARS.         | AVRIL.       |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| OURS DES MOIS JULIEUS. | SEPTEMBRE.     | OCTOBRE.     | NOT EMBRE.    | 1            | H            | PEVALEN.      |               | AVAIL.       |
| NS DE                  |                |              |               |              | ROME.        |               |               |              |
| MH                     | 694            | 694          | 694           | 694          | 695          | 695           | 695           | 695          |
| 1                      | III Idus Sept. | IV Idus Oct. | Pr. Idus Nov. | Idus Dec.    | XVI K. Febr. | XIII K. Mart. | XVI Kal. Apr. | XIV K. Maii  |
| 3                      | Pridie         | 111          | Idus          | XVII K. Jan. | xv           | XII           | xv            | XIII         |
| 3                      | Idus           | Pridie       | XVII K. Dec.  | XVI          | XIV          | XI            | XIV           | XII          |
| 4                      | XVII K. Oct.   | Idus         | xvi           | xv           | XIII         | x             | XIII          | XI-          |
| 5                      | XVI            | XVII K. Nov. | xv .          | XIV          | XII          | ıx            | XII           | X            |
| 6                      | xv             | XVI          | XIV           | XIII         | XI           | VIII          | ХI            | ıx           |
| 7                      | XIV            | XV           | XIII          | XII          | x            | VII           | x             | VIII         |
| 8                      | XIII           | XIV          | XII           | X1           | ıx           | VI            | 1X            | VII          |
| 9                      | XII            | XIII         | XI            | X            | VIII         | v             | vm            | VI           |
| 10                     | X1             | XII          | x             | ıx ,         | VII          | ıv            | VII           | v            |
| 11                     | x              | XI           | 1X            | viii         | VI           | m             | ٧ı            | iv           |
| 13                     | tx             | x            | VIII          | VII          | v            | Pridie        | v             | 111          |
|                        | VIII           | 1X           | VII           | vi           | iv           | KAL. MARY.    | IV            | Pridie       |
|                        | VII            | VIII         | vi            | v            | 111          | VI Nonas      | 111           | KAL. MAII    |
| 1ò                     | vi             | VII          | v             | IV           | Pridie       | v             | Pridie        | VI Nonas     |
| 16                     | v              | vi           | ıv            | 111          | KAL. FEBR.   | ıv            | KAL. APR.     | v            |
| 17                     | IV             | v            | ш             | Pridie       | IV Nonas     | 111           | IV Nonas      | IV           |
| 18                     | III            | IV           | Pridie        | KAL. JAX.    | 111          | Pridie        | 111           | 111          |
| 19                     | Pridie         | Ш            | KAL. DEC.     | IV Nonas     | Pridie       | None          | Pridie        | Pridie       |
| 30                     | KAL. OCT.      | Pridie       | IV Nonas      | 111          | None         | VIII Idus     | Nonz          | Nonz         |
| 31                     | VI Nonas       | KAL. NOV.    | ш             | Pridie       | VIII Idus    | VII           | VIII Ides     | VIII Ides    |
| 21                     | v              | IV Nonas     | Pridie        | Nonz         | VII          | VI            | VII           | VII          |
| 23                     | IV             | 111          | None          | VIII Idus    | V)           | v             | VI            | VI.          |
| 24                     | 111            | Pridie       | VIII Idus     | VII          | v            | IV            | v             | v            |
| 25                     | Pridie         | None         | VII           | V1           | ıv           | 111           | IV            | IV           |
| <del>2</del> 6         | None           | VIII Idus    | VI            | v            | 111          | Pridie        | 111           | m            |
| 27                     | VIII Idus      | VII          | v             | IV           | Pridie       | Idus          | Pridie        | Pridie       |
| 38                     | VII            | VI           | 11            | ut           | Idus         | XVII K. Apr.  | Idus          | Idus         |
| 19                     | VI             | v            | 111           | Pridie       | XVI K. Mart. |               | XVII K. Maii  | XVII K. Juni |
| 30                     | v              | iv           | Pridie        | Idus         | xv           |               | XVI           | XVI          |
|                        |                | 111          | 1             | XVH K. Febr. | ll           | I             | xy            |              |

| -   |              |               | ANNÉE         | JULIENNE     | 59 AVA       | NT J. C.     |              |               |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|     | MAI.         | JUIN.         | JULLEY.       | AOUT.        | SEPTEMBRE.   | остовки,     | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE.     |
|     |              |               |               | AN DE        | ROME.        |              |              |               |
|     | 695          | 695           | 695           | 698          | 695          | 695          | 695          | 895<br>696    |
| - 1 | XV Kal. Jun. | XIII K. Quin. | XIV K, Sest.  | XII K. Sept. | X Kal. Oct.  | XI Kal. Nov. | IX Kal. Dec. | VIII Kal. Jan |
| 2   | XIV          | XII           | XIII          | XI           | 1X           | X            | VIII         | VII           |
| 3   | XIII         | XI            | XII           | X            | VIII         | 1X           | VII          | VI            |
| ٨   | XII          | X             | XI            | IX           | VII          | VIII         | VI           | v             |
| à   | XI           | ix            | x             | VIII         | vi           | VII          | v            | IV            |
| 6   | x            | viii          | ıx            | vii          | v            | vi           | IV           | 111           |
| 7   | 1X           | VII           | VIII          | VI           | IV           | v            | ш            | Pridie        |
| n   | VIII         | vi            | VII .         | v •          | 111          | ıv           | Pridie       | KAL. JAN.     |
| 9   | VII          | v             | VI            | IV           | Pridie       | 111          | KAL. DEC.    | IV Nonas      |
| 0   | VI           | iv            | v             | 111          | KAL. OCT.    | Pridie       | IV Nonas     | 111           |
|     | v            | 111           | iv            | Pridie       | VI Nonas     | KAL. NOV.    | ш            | Pridie        |
| 2   | IV           | Pridie        | III           | KAL. SEPT.   | v            | IV Nonas     | Pridie       | None          |
| 3   | 111          | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nones     | IV           | 111          | None         | VIII Idus     |
| 4   | Pridie •     | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | 111          | 111          | Pridie       | VIII Idus    | VII           |
| ð   | KAL. JUNII   | v             | IV Nonas      | Pridie       | Pridie       | Nonz         | VII          | VI            |
| 6   | IV Nonas     | iv            | 111           | None         | None         | VIII Idus    | VI           | v             |
| 7   | Ш            | m             | Pridie        | VIII Idus    | VIII Idus    | VII          | v            | IV            |
| 8   | Pridie       | Pridie .      | Nonz          | VII          | VII          | vi           | IV           | 111           |
| 9   | None         | None          | VIII Ides     | vi           | VΙ           | v            | 111          | Pridie        |
| 0   | VIII Idus    | VIII Idus     | vii           | v            | v            | IV           | Pridie       | Idus          |
|     | vн           | VII           | VI.           | ıv           | iv           | ını          | Idus         | XVII K. Fel   |
| 3   | VI           | VI            | v             | 111          | m            | Pridie       | XVII K. Jan. | xvi           |
| - 1 | v            | v             | ıv            | Pridie       | Pridie       | Idus         | xvı          | xv            |
| 4   | IV           | IV            | 111           | Idus         | Idus         | XVII K. Dec. | xv           | XIV           |
| è   | 111          | III           | Pridie        | XVII K. Oct. | XVII K. Nov. | XVI          | XIV          | XIII          |
| 6   | Pridie       | Pridie        | Idus          | XVI          | XVI          | xv           | xın          | XII           |
| 7   | Idus         | Idus          | XVII K. Sept. | xv           | xv           | XIV          | XII          | XI            |
| *   |              | XVII K. Sext. | XVI           | XIV          | XIV          | XIII         | XI           | x             |
| 9   | XVI          | XVI           | xv            | XIII         | XIII         | XII          | x            | IX            |
| 0   | xv           | xv            | XIV           | XII          | XII          | XI           | ıx           | VIII          |
|     | XIV          |               | XIII          | XI           |              | x            |              | VII           |

34.

| MOIS JULIEUS, | JANVIER.      | FEVRIER.      | MARS.         | AVRIL,       | MAL.          | JUIN.         | JUILLET.      | AOUT.        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               |               | 1             | 1             | 1            | ROME.         | 1             | 1             | 1            |
| JOURS DES     | 696           | 696           | 696           | 896          | 696           | 696           | 696           | 696          |
| -             | VI Kal. Febr. | Pr. Non. int. | III Non. Mart | None Apr.    | Pr. Non. Maii | VIII Idus Jun | None Qu.      | VII Idas Sex |
| 2             |               | Nonz          | Pridie        | VIII Idus    | None          | VII           | VIII Idus     | VI           |
| 3             | iv            | VIII Idus     | None          | VII          | VIII Idus     | VI            | VII           | v            |
| 4             | 111           | VII           | VIII Idus     | VI           | VII           | v             | VI            | iv           |
| b             | Pridie        | VI            | VII           | v            | VI            | IV            | v             | ui .         |
| 6             | KAL. FEBR.    | v             | VI            | rv           | v             | 111           | iv            | Pridie       |
| 7             | IV Nonas      | iv            | v             | ш            | ıv            | Pridie        | ш             | Ides         |
| 8             | 111           | 111           | iv            | Pridie       | 111           | Idus          | Pridie        | XVII K. Sep  |
| 9             | Pridie        | Pridie        | III           | Idus         | Pridie        | XVII K. Quin. | Idus          | XVI          |
| (3)           | None          | Idus          | Pridie        | XVII K. Maii | Idus          | XVI           | XVII K. Sext. | xv           |
|               | VIII Idas     | XV K. Mart.   | Idus          | xvı          | XVII K. Jun.  | XIV           | XVI           | XIV          |
| 2             | VII           | XIV           | XVII K. Apr.  | xv           | XVI           | xv            | χv            | XIII         |
|               | VI            | XIII          | XVI           | XIV          | xv            | XIII          | XIV           | XII          |
| 4             | V             | XII           | XV            | XIII         | XIV           | XII           | XIII          | XI           |
| å             | IV            | XI            | XIV           | XII          | XIII          | XI            | XII           | x            |
| 6             | m             | x             | XIII          | ХI           | XII           | x             | XI            | ıx           |
| 7             | Pridic        | ix            | XII           | x            | X1            | 1X            | X             | VIII         |
| 8             | Idus          | VIII          | XI            | tΧ           | X             | VIII          | 1X            | VII          |
| 9             | XI Kal. int.  | VII           | x             | VIII         | IX            | VII           | VIII          | VI           |
| 0             | x             | VI            | IX            | VII          | VIII          | VI            | VII           | v            |
| ۰             | IX            | v             | VIII          | vi           | VII           | v             | VI            | īv           |
| -1            | VIII          | IV            | VII           | v            | VI            | IV            | v             | Ш            |
| 1             |               | Ш             | VI            | IV           |               | 111           | IV            | Pridie       |
| 1             |               | Pridie        | v             | Ш            |               | Pridie        | 111           | KIL. SEPT.   |
| 3             | v             | KAL. MART.    | IV            | Pridie       | ""            | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nonas     |
| ч             |               | VI Nonas      | 111           | KAL. MAU     |               | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | ш            |
| 1             |               | v             | Pridie        | VI Nonas     | KAL. JUNE     | v             |               | Pridie       |
| 1             |               | IV            | KAL. APR.     | v            |               | IV            | Ш             | None         |
| 9             | KAL. IVT.     |               |               | IV           |               | Ш             | Pridie        | VIII Idus    |
| 9             | IV Nonas      |               | III           | m            | Pridie        | Pridie        | None          | VII          |

|       |          |              |              | 1 .           |               | 1             |              | 1            |
|-------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| SEPT  | FEMBRE,  | OCTOBRE.     | NOVEMBRE,    | DÉCEMBRE.     | JANVIER.      | FÉVRIER.      | MARS.        | AVRIL.       |
|       |          |              |              |               | ROME.         |               |              |              |
|       | 696      | 696          | 696          | 696           | 697           | 697           | 697          | 697          |
| V Ide | as Sept. | VI Idus Oct. | IV Idus Nov. | III Idus Dec. | Idus Jan.     | XV Kal. Mart. | XVII K. Apr. | XV Kal, Maii |
| IV    |          | v            | 111          | Pridie        | XVII K. Febr. | XIV           | XVI          | XIV          |
| ш     |          | IV           | Pridie       | ldus          | XVI           | XIII          | XV           | XIII         |
| Pridi | e        | TH           | ldus         | XVII K. Jan.  | xv            | XII           | XIV          | XII          |
| Ide   | LS.      | Pridie       | XVII K. Dec. | XVI           | XIV           | XI            | XIII         | XI           |
| XVII  | K. Oct.  | Idus         | XVI          | xv            | xIII          | x             | ХII          | x            |
| XVI   |          | XVII K. Nov. | xv           | XIV           | XII           | 1X            | XI           | 1X           |
| xv    |          | XVI          | XIV          | XIII          | XI            | VIII          | X            | VIII         |
| XIV   |          | XV           | XIII         | XII .         | x             | VII           | IX           | VII          |
| XIII  |          | XIV          | XII          | XI            | ix            | VI            | vm           | VI           |
| XII   |          | XIII         | ХI           | x             | VIII          | v             | vii          | v            |
| ХI    |          | XII          | x            | IX            | VII           | iv            | vi           | IV           |
| X     |          | XI           | ıx           | VIII          | VI            | 111           | v            | 111          |
| 1X    |          | x            | VIII         | VII           | v             | Pridie        | IV           | Pridie       |
| VШ    |          | IX           | vii          | VI            | IV            | KAL. MART.    | 111          | KAL. MAII    |
| VII   |          | viii         | ¥1           | v             | m             | VI Nonas      | Pridie       | VI Nonas     |
| VI    |          | VII          | v -          | IV            | Pridie        | v             | KAL. APR.    | v            |
| v     |          | VI           | 10           | m             | KAL. FEBR.    | IV            | IV Nonas     | IV           |
| IV    |          | v            | ur           | Pridie        | IV Nonas      | 111           | 111          | 111          |
| Ш     |          | IV           | Pridie       | KAL. JAN.     | m             | Pridie        | Pridie       | Pridie       |
| Pridi |          | ııı          | KAL. BEC.    | IV Nonas      | Pridie        | None          | Nonæ         | None         |
| KAI   | L. OCT.  | Pridie       | IV Nonas     | 111           | Nonz          | VIII Idus     | VIII Idus    | VIII Idus    |
| VIN   | onas     | KAL. NOV.    | 111          | Pridie .      | VIII Idus     | VII           | VII          | VII          |
| V     |          | IV Nonas     | Pridie       | None          | VII           | VI            | VI           | VI           |
| IV    |          | 111          | Nonæ         | VIII Idus     | VI            | v             | v            | v            |
| m     |          | Pridie       | VIII Idus    | VII           | v             | ıv            | ıv           | ıv           |
| Pridi | e        | Nona         | VII          | VI            | IV            | 111           | 111          | 111          |
| No    | næ       | VIII Idas    | VI           | v             | III           | Pridie        | Pridie       | Pridie       |
| VIII  | ldus     | VII          | v            | IV            | Pridie        | Idus          | Idus         | Idus         |
| VII   |          | vi           | IV           | m             | Idus          |               | XVII K. Maii | XVII K. Jun  |
| 1     |          | v            |              | Pridie        | XVI K. Mart.  |               | xvi          |              |

| WORD PURENCE. | MAI.                | JUIN.                | JUILLET.      | AOUT.         | SEPTEMBRE,        | OCTOBRE.      | NOVEMBRE.    | DÉCEMBE E.   |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
|               |                     |                      |               |               | ROME.             |               |              |              |
| MOUNTS OF     | 897                 | 69T                  | 697           | 697           | 697               | 697           | 697          | 697<br>698   |
| -             |                     |                      |               |               |                   |               |              |              |
| . 1           | XVI Kal. Jun.<br>XV | XIV K. Quin.<br>XIII | XV Kal. Sext. | XIII K. Sept. | XI Kal. Oct.<br>X | XII Kal. Nov. | X Kal. Dec.  | IX Kal. Jan. |
| -1            | XIV                 | XIII                 | XIII          | XI            | IX                | X             | VIII         | viii<br>vii  |
| -1            | XIII                | XI                   | XIII          | X             | VIII              | IX            | VII          | VI VI        |
| 1             | XIII                | X                    | XI            | IX            | VII               | VIII          | VI VI        | v            |
| ٦             | All .               | •                    |               |               |                   |               |              | ,            |
| 6             | XI                  | ıx                   | x             | VIII          | V1                | VII           | v            | ıv           |
| ,             | x                   | VIII                 | ıx            | VII           | v                 | VI            | iv           | 111          |
| 8             | ıx                  | VII                  | VIII          | VI            | ıv                | v             | 111          | Pridie       |
| 9             | VIII                | vi                   | VII           | v             | 111               | ıv            | Pridie       | KIL. JIV.    |
| 0             | VII                 | v                    | VI            | ıv            | Pridie            | 111           | KAL. DEC.    | IV Nonas     |
|               | VI                  | ıv                   | v             | m             | KAL. OCT.         | Pridie        | IV Nonas     | uı           |
| 2             | v                   | 111                  | 1V            | Pridie        | VI Nonas          | KAL. NOV.     | 111          | Pridie       |
| 3             | ıv                  | Pridie               | ш,            | KAL. SEPT.    | v                 | IV Nonas      | Pridie       | None         |
| 4             | 111                 | KAL. QUINT.          | Pridie        | IV Nonas      | ıv                | 111           | Nonz         | VIII Idus    |
| à             | Pridie              | VI Nonas             | KAL. SEXT.    | ш             | 111               | Pridie        | VIII Idas    | VII          |
| 6             | KAL. JEVII          | v                    | IV Nonas      | Pridie        | Pridie            | Nona -        | vii          | VI           |
| 17            | IV Nonas            | IV                   | 111           | None          | None              | VIII Idus     | V1           | v            |
| 8             | 111                 | 111                  | Pridie        | VIII Idus     | VIII Idus         | VII           | v            | IV           |
| 9             | Pridie              | Pridie               | None          | VII           | VII               | VI            | IV           | 111          |
| 90            | Nonz                | None                 | VIII Idus     | VI            | VI                | v             | 111          | Pridie       |
| 21            | VIII Idus           | VIII Idus            | vu            | v             | v                 | 1¥            | Pridie       | Idus         |
| 22            | VII                 | VII                  | VI            | ıv            | IV                | 111           | Idus         | XVII K. Feb  |
| 23            | V1                  | VI                   | v             | 111           | 111               | Pridie        | XVII K. Jan. | XVI          |
| 24            | v                   | ٧                    | ıv            | Pridie        | Pridie            | Idus          | XVI          | xv           |
| 25            | IV                  | ıv                   | 111           | Idus          | Idus              | XVII K. Dec.  | xv           | XIV          |
| 8             | ш                   | 111                  | Pridie        | XVII K. Oct.  | XVII K. Nov.      | XVI           | XIV          | XIII         |
| 27            | Pridie              | Pridie               | ldus          | XVI           | XVI               | XV            | XIII         | XII          |
| 28            | ldus                | Idus                 | XVII K. Sept. | xv            | xv                | XIV           | XII          | XI           |
| 29            | XVII K. Quin.       |                      |               | XIV           | XIV               | XIII          | XI           | x            |
| 10            | XVI                 | XVI                  | xv            | XIII          | XIII              | XII           | x            | ıx           |
|               | xv                  |                      | XIV           | XII           |                   | XI            |              | VIII         |

| MOIS JULIEUS. | JANVIER.     | PÉVRIER.      | MARS.        | AVRIL.        | MAL.         | JUIN.         | JUILLET.      | AOUT.       |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|               | JANUAR.      | PEVALES.      | MARS.        |               |              | JUIN.         | JUILLEY.      | AUCT.       |
| ts DES        |              |               |              | AN DE         | ROME.        |               |               |             |
| JOURS         | 698          | 698           | 698          | 898           | 698          | 698           | 698           | 698         |
| 1             | VII K. Febr. | III Non. int. | V Non. Mart. | III Non. Apr. | IV Non. Maii | Pr. Non. Jan. | III Non.Quin. | None Sext   |
| 2             | VI           | Pridie        | IV           | Pridie        | III          | None          | Pridie        | VIII Idaa   |
| 3             | V            | Nonze         | III          | Nonz          | Pridie       | VIII Idus     | None          | VII         |
| 4             | IV           | VIII Ides     | Pridie       | VIII Idus     | None         | VII           | VIII Idus     | VI          |
| 5             | ш            | VII           | Nonæ         | VII           | VIII Idus    | VI            | VII           | v           |
| 6             | Pridie       | vi            | VIII Idas    | vi .          | VII          | v             | VI            | IV          |
| 7             | KAL. FEBR.   | v             | VII          | v             | VI           | IV            | v             | 111         |
| 8             | IV Nonas     | IV            | VI           | rv            | v            | 111           | IV            | Pridie      |
| 9             | 111          | ш             | v            | m             | iv           | Pridie        | m             | Idus        |
| 10            | Pridie       | Pridie        | IV           | Pridie        | m            | Idus          | Pridie        | XVII K. Sep |
| 11            | Nonæ         | Idus          | ш            | Idus          | Pridie       | XVII K. Quin. | Idus          | xvi         |
| 12            | VIII Ides    | XVI K. Mart., | Pridie       | XVII K. Maii  | Idus         | XVI           | XVII K. Sest. | xv          |
| 13            | VII          | xv            | Idus         | xvi           | XVII K. Jun. | xv            | xvi           | XIV         |
| 14            | VI           | XIV           | XVII K. Apr. | xv            | XVI          | XIV           | xv            | XIII        |
| 15            | v ·          | XIII          | XVI          | xiv           | xv           | XIII          | XIV           | XII         |
| 16            | ıv           | XII           | xv           | xiii          | xıv          | XII           | XIII          | ХI          |
| 17            | 111          | XI            | XIV          | XII           | XIII         | XI            | XII           | x           |
| 18            | Pridie       | x             | XIII         | XI            | XII          | x             | XI            | IX          |
| 19            | Idus         | IX            | XII          | x             | XI           | IX            | x             | VIII        |
| 90            | XI Kal. int. | VIII          | ХI           | ıx            | x            | VIII          | ix            | VII         |
| 21            | x            | VII           | x            | VIII          | ix           | VII           | VIII          | vi          |
| 22            | IX           | VI            | ix           | VII           | VIII         | VI            | VII           | v           |
| 23            | VIII         | v             | VIII         | VI            | VII          | v             | VI .          | IV          |
| 24            | VII          | IV            | VII          | v             | VI           | IV            | ٧             | ш           |
| 25            | VI           | 111           | VI           | IV            | v            | UI            | IV            | Pridie      |
| 26            | v            | Pridie        | v            | ш             | ıv           | Pridie        | 111           | KAL. SEPT.  |
| 27            | iv           | KAL. MART.    | ıv           | Pridie        | 111          | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nonas    |
| 28            | 111          | VI Nonas      | 111          | KAL. MAH      | Pridie       | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | 111         |
| 29            | Pridie       |               | Pridie       | VI Nonas      | KAL. JUNI    | v             | IV Nonas      | Pridie      |
| 30            | KAL. INT.    |               | KAL. APR.    | v             | IV Nonas     | IV            | 111           | None        |
|               |              | 1             |              | 1             |              |               |               |             |

| MOIS JULIERS. | SEPTEMBRE.     | OCTOBRE.       | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE,    | JANVIER.      | PÉVRIER.     | MARS.          | AVBIL.      |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| DES           |                |                |              | AN DE        | ROME.         |              |                |             |
| JOURS         | 698            | 698            | 698          | 699          | 699           | 699          | 699            | 699         |
| ,             | VII Idus Sept. | VIII Idus Oct. | VI Idus Nov. | V Idus Dec.  | III Ides Jan. | Idus Febr.   | III Idus Mart. | Idas Apr.   |
| 9             | VI             | VII            | v            | IV           | Pridie        | XVI K. Mart. | Pridie         | XVII K. Mai |
| 3             | v              | 17             | IV           | ш            | ldns          | xv           | Idus           | XVI         |
| 4             | IV             | v              | 111          | Pridie       | XVII K. Febr. | XIV          | XVII K. Apr.   | xv          |
| 5             | 111            | IV             | Pridie       | Idus         | XVI           | XIII         | xvı            | XIV         |
| 6             | Pridie         | ш              | Idus         | XVII K. Jan. | xv            | XII          | xv             | XIII        |
| 7             | Idus           | Pridie         | XVII K. Dec. | XVI          | XIV           | XI           | XIV            | XII         |
| 8             | XVII K. Oct.   | Idus           | XVI          | xv           | XIII          | X            | XIII           | XI          |
| 9             | XVI            | XVII K. Nov.   | xv           | XIV          | XII           | ıx           | XII            | x           |
| 10            | xv             | XVI            | XIV          | XIII         | XI            | VIII         | XI             | IX          |
| 11            | XIV            | xv             | XIII         | XII          | x             | VII          | x              | viii        |
| 12            | XIII           | XIV            | XII          | XI           | IX            | VI           | ix             | VII         |
| 13            | XII            | XIII           | XI           | x            | VIII          | v            | VIII           | VI          |
| 14            | XI             | XII            | x            | IX           | VII           | IV           | VII            | v           |
| 15            | x              | ХI             | IX           | VIII         | V1            | 111          | vı .           | IV          |
| 16            | IX             | x              | VIII         | VII          | v             | Pridie       | v              | 111         |
| 17            | VIII           | lx             | VII          | vi           | ıv            | KAL. MART.   | IV             | Pridie      |
| 18            | VII            | VIII           | VI           | v            | 111           | VI Nonas     | 111            | KAL. MAII   |
| 19            | vi             | VII            | v            | iv           | Pridie        | v            | Pridie         | VI Nonas    |
| ŧ0            | v              | AI             | IV           | 111          | KAL. FEBR.    | IV           | KAL. APR.      | v           |
| 21            | IV             | v              | 111          | Pridie       | IV Nonas      | 111          | IV Nonas       | iv          |
| 22            | 111            | IV             | Pridie       | KAL. JAY.    | 111           | Pridie       | m              | 311         |
| 53            | Pridie         | 111            | KAL. DEC.    | IV Nonas     | Pridie        | Nonz         | Pridie         | Pridie      |
| 24            | KAL. OCT.      | Pridie         | IV Nonas     | m            | Nonz          | VIII Idus    | Nonz           | Nonz        |
| 25            | VI Nonas       | KAL. NOV.      | III          | Pridie       | VIII Idus     | VII          | VIII Idus      | VIII Idus   |
| 26            | v              | IV Nonas       | Pridie       | Nonz         | VII           | vi           | VII            | VII         |
| 27            | IV             | 111            | None         | VIII Idus    | VI            | v            | vi             | vi          |
| £8            | Ш              | Pridie         | VIII Idus    | VII          | v             | ıv           | v              | v           |
| 29            | Pridie         | Nonz           | VII          | vi           | iv            |              | IV             | IV          |
| 30            | Nonæ           | VIII Idus      | VI           | v            | 111           |              | III            | ш           |
| 34            |                | VII            |              | IV           | Pridie        |              | Pridie         |             |

# APPENDICE A.

| nes wors topics. | MAI.          | JUIN.         | SUILLET.      | AOUT.        | SEPTEMBRE.    | OCTORRE.     | NOVEMBRE.      | DÉCEMBRE.     |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|                  |               |               |               | AN DE        | ROME.         |              |                |               |
| NOT BE           | 699           | 699           | 699           | 699          | 699           | 699          | 699            | \$ 699<br>700 |
|                  | Pr. Idus Maii | XVII K. Quin. | Idus Quint.   | XVI K. Sept. | XIV Kal. Oct. | XV Kal. Nov. | XIII Kal. Dec. | XII Kal. Jan  |
| 3                | Idus          | XVI           | XVII K. Sest. | xv           | XIII          | XIV          | XII            | XI            |
| 3                | XVII K. Junii | xv            | XVI           | XIV          | XII           | XIII         | XI             | x             |
| 4                | XVI           | XIV           | XV            | XIII         | XI IX         | XII          | x              | 1X            |
| 5                | xv            | XIII          | XIV           | XII          | x             | XI           | ix             | VIII          |
| 6                | xıv           | XII           | XIII          | X1           | ıx            | x            | VIII           | VII           |
| 7                | XIII          | XI            | XII           | x            | VIII          | 1X           | VII            | VI            |
| 8                | XII           | x             | ΧI            | ıx           | VII           | VIII         | VI             | V             |
| 9                | X1            | 1X            | x             | VIII         | VI            | VII          | v              | IV            |
| 0                | x             | VIII          | ıx            | VII          | v             | VI           | IV             | 111           |
| ,                | ıx            | vii           | viii          | vı           | ıv            | v            | 101            | Pridie        |
| 2                | VIII          | VI            | VII           | v            | 111           | iv           | Pridie         | KAL, JAN.     |
| 3                | VII           | v             | ٧ı            | IV           | Pridie        | III T        | KAL, DEC.      | IV Nonas      |
| 4                | VI.           | ıv            | v             | 111          | KAL. OCT.     | Pridie       | IV Nonas       | 111           |
| 5                | v             | 111           | IV            | Pridie       | VI Nonas      | KAL. NOV.    | 111            | Pridie        |
| 6                | IV            | Pridie        | ııı           | KAL, SEPT.   | v             | IV Nonas     | Pridie         | None          |
| 7                | 111           | KAL. QUINT.   | Pridie        | IV Nonas     | 1V            | III          | None           | VIII Idus     |
| 8                | Pridie        | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | 111          | 111           | Pridie       | VIII Idas      | VII           |
| 9                | KAL JUNIL     | v             | IV Nonas      | Pridie       | Pridie        | None         | VII            | VI            |
| 0                | IV Nonas      | ıv            | 111           | Nonæ         | Nonz          | VIII Idus    | VI             | v             |
|                  | 111           | 111           | Pridie        | VIII Idus    | VIII Idus     | VII          | v              | ıv            |
| 12               | Pridie        | Pridie        | Nonz          | VII          | VII           | VI           | ıv             | 111           |
| 3                | Nonze         | Nonz          | VIII Idus     | VI           | VI            | v            | 111            | Pridie        |
| 4                | VIII Idus     | VIII Idus     | VII           | v            | v             | IV           | Pridie         | Idus          |
| 5                | VII           | VII           | VI            | IV           | iv            | 111          | Idus           | XVII K. Fel   |
| 6                | VI            | vi            | v             | 111          | m             | Pridie       | XVII K. Jan.   | xvı           |
| 27               | v             | v             | ıv            | Pridie       | Pridie        | Idus         | XVI            | xv            |
| 8                | ıv            | iv            | 111           | Idus         | Idus          | XVII K. Dec. | xv             | XIV           |
| 19               | 111           | 111           | Pridie        | XVII K. Oct. | XVII K. Nov.  | XVI          | XIV            | XIII          |
|                  | Pridie        | Pridie        | Idus          | XVI          | XVI           | xv           | XIII           | XII           |

| MOIS JULIENS. | JANVIER.     | PÉVRIER.        | MARS.        | AVRIL.       | MAI.         | JUIN.         | SUILLET.      | AOUT.        |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| DES NO        |              | 1               | 1            | AN DE        | BOME.        | 1             | 1             |              |
| Sunor         | 760          | 700             | 700          | 700          | 700          | 700           | 700           | 700          |
| _             | X Kal. Febr. | Prid. Kal. int. | KAL, NART.   | KAL. APR.    | VI Non. Maii | IV Non. Jun.  | V Non. Onin.  | III Non. Ses |
| 2             | 1X           | KAL. IST.       | VI Nonas     | IV Nonas     | v            | 111           | 17            | Pridie       |
| 3             | VIII         | IV Nonas        | v            | m            | iv           | Pridie        | 111           | Nonz         |
| 4             | VII          | 111             | iv           | Pridie       | 111          | None          | Pridie        | VIII Idus    |
| 5             | VI           | Pridie          | ш            | Nonz         | Pridie       | VIII Ides     | Nonz          | VII          |
| 6             | v            | Nonz            | Pridie       | VIII Idus    | Nonz         | VII           | VIII Ides     | vi           |
| 7             | IV           | VIII Idus       | Nonz         | VII          | VIII Idus    | VI            | VII           | v            |
| 8             | 111          | VII             | VIII Idus    | VI           | VII          | v             | Ví            | íV           |
| 9             | Pridie       | VI              | VII          | v            | VI           | iv            | v             | 113          |
| 10            | KAL. FEBR.   | v               | VI           | IV           | v            | ш             | IV            | Pridie       |
| 11            | IV Nonas     | iv              | v            | m            | ıv           | Pridie        | 111           | Idus         |
| 12            | 111          | ш               | ıv           | Pridie       | 111          | Idus          | Pridie        | XVII K. Sej  |
| 13            | Pridie       | Pridie          | 111          | Idus         | Pridie       | XVII K. Quin. | Idus          | XVI          |
| 14            | Nonz         | Idus            | Pridie       | XVII K. Maii | Idus         | XVI           | XVII K. Sext. | xv           |
| 15            | VIII Idus    | XV K. Mart.     | Idus         | XVI          | XVII K. Jun. | xv            | XVI .         | XIV          |
| 16            | VII          | xiv             | XVII K. Apr. | xv           | xvı          | xiv           | xv            | XIII         |
| 17            | VI           | XIII            | XVI          | XIV          | xv           | XIII          | XIV           | XII          |
| 18            |              | XII             | xv           | XIII         | XIV          | XII           | XIII          | XI           |
|               | IV           | XI              | XIV          | XII          | XIII         | XI            | XII           | x            |
| 20            | 111          | x               | XIII         | XI           | XII          | x             | XI            | IX           |
|               | Pridie       | ıx              | XII          | x            | X1           | ıx            | x             | VIII         |
| 35            | Idus         | VIII            | XI .         | 1X           | x            | VIII          | IX            | VII          |
| 23            | XI Kal. int. | VII             | X            | VIII         | ıx           | VII           | VIII          | VI           |
| 24            |              | VI              | 1X           | VII          | VIII         | Vi            | VII           | V            |
| 25            | ıx           | v               | VIII         | VI           | VII          | v             | VI            | IV           |
| -             | VIII         | IV              | VII          | v            | VI           | íV            | v             | 111          |
| 27            | VII          | 111             | Vi           | IV           | v            | 311           | IV            | Pridie       |
| -             | VI           | Pridie          | V            | Ш            | IV           | Pridie        | 111           | KAL. SEPT.   |
| 99            | v            |                 | IV           | Pridie       | 111          | KAL. QUIST.   | Pridie        | IV Nonas     |
| 10            | īV           |                 | 111          | KAL. MAII    | Pridie       | VI Nonas      | KAL. SEXT.    | III          |

|    | SEPTEMBRE.   | OCTOBRE.      | NOVEMBRE.     | DÉCEMBRE.     | JANVIER.      | PÉVRIER.       | MARS.         | AVBII        |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|    |              |               |               | ANDE          | ROME.         |                |               |              |
|    | 700          | 700           | 700           | 700           | 701           | 701            | 701           | 701          |
|    | None Sept.   | Prid Non. Oc. | VIII Id. Nov. | VII Idus Dec. | V Idus Jan.   | III Idus Febr. | IV Idus Mart. | Pr. Idus Apr |
| 2  | VIII Idus    | None          | VII           | VI            | iv            | Pridie         | 111           | Idus         |
| 3  | VII          | VIII Idus     | VI            | v             | 111           | Idus           | Pridie        | XVII K. Ma   |
| 4  | VI           | VII           | v             | ıv            | Pridie        | XVI K. Mart.   | Idus          | XVI          |
| S  | v            | VI            | iv            | 111           | Idus          | xv             | XVII K. Apr.  | xv           |
| 6  | iv           | v             | m             | Pridie        | XVII K. Febr. | XIV            | xvi           | xiv          |
| 7  | 111          | iv            | Pridie        | Idus          | xvi           | XIII           | xv            | XIII         |
| 8  | Pridie       | 111           | 1dus          | XVII K. Jan.  | xv            | XII            | XIV           | XII          |
| 9  | Idus         | Pridie        | XVII K. Dec.  | XVI           | XIV           | X1             | XIII          | X1           |
| 0  | XVII K. Oct. | Idus          | xvi           | xv            | XIII          | x              | XII           | x            |
| 1  | xvi          | XVII K. Nov.  | xv            | xiv           | XII           | ıx             | xı .          | ıx           |
| 2  | XV           | XVI           | XIV           | XIII          | XI            | VIII           | X             | VIII         |
| 3  | XIV          | xv            | XIII          | XII           | x             | VII            | 1X            | VII          |
| 4  | X111         | XIV           | XII           | XI            | ıx            | VI             | VIII          | V1           |
| ь  | XII          | XIII          | XI            | x             | VIII          | V              | VII           | v            |
| 6  | X1           | XII           | x             | ıx            | VII           | iv             | vi            | ıv           |
| 7  | x            | XI            | 1X            | VIII          | VI            | 111            | v             | 111          |
| 8  | 1X           | X             | VIII          | VII           | v             | Pridie         | 1V            | Pridie       |
| 9  | V111         | 1X            | VH            | VI            | ıv            | KAL. MART.     | 111           | KAL MAII     |
| 10 | VII          | VIII          | Vi            | v             | 311           | VI Nonas       | Pridie        | VI Nonas     |
| 21 | VI           | VII           | v             | ıv            | Pridie        | v              | KAL. APB.     | v            |
| 53 | v            | V1            | IV            | 111           | KAL. FEB.     | IV             | IV Nonas      | iv           |
| 23 | IV           | v             | 111           | Pridie        | IV Nones      | 111            | 111           | 111          |
| 24 | 111          | ıv            | Pridie        | KAL. JAN.     | 111           | Pridie         | Pridie        | Pridie       |
| 25 | Pridie       | 111           | KAL. DEC.     | iV Nonas      | Pridie        | Nonz           | Nonz          | Nonz         |
| 26 | KAL. OCT.    | Pridie        | IV Nonas      | 111           | None          | VIII Ides      | VIII Idus     | VIII Idus    |
| 27 | VI Nonas     | KAL. NOV.     | 111           | Pridie        | VIII Idus     | VII            | VII           | V11          |
| 28 | v            | IV Nonas      | Pridie        | Nonz          | VII           | V1             | VI            | VI           |
| 29 | iv           | 111           | Nonæ          | VIII Idns     | VI            | v              | v             | v            |
| 30 | 111          | Pridie        | VIII Idus     | VII           | v             |                | iv            | IV           |

| MOIS JULIERS. | MAI.          | JUIN.       | JUILLET.      | AOUT.         | SEPTEMBRE.   | OCTORRE.      | NOVEMBRE.     | DÉCEMBRE      |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| DES           |               |             | 1             | AN DE         | ROME.        |               |               |               |
| JOURS         | 701           | 701         | 701           | 701           | 701          | 701           | 701           | 701           |
| -             | III Idus Maii | Idus Junii  | Pr. Id. Quin. | XVII K. Sept. | XV Kal. Oct. | XVI Kal. Nov. | XIV Kal. Dec. | XIII Kal. Jar |
| 2             | Pridie        | XVIIK Quin, | ldus          | XVI           | XIV          | xv            | XIII          | XII           |
| 3             | Idus          | XVI         | XVII K. Sext. | xv            | XIII         | XIV           | XII           | xı xı         |
| 4             | XVII K. Jun.  | xv          | XVI           | XIV           | XII          | XIII          | XI            | x             |
| 5             | XVI           | XIV         | xv            | XIII          | XI           | хи            | x             | ıx            |
| 6             | xv            | XIII        | XIV           | XII           | x            | χī            | ıx            | VIII          |
| 7             | XIV           | XII         | XIII          | XI            | ix           | x             | VIII          | VII           |
| 8             | XIII          | XI          | XII           | x             | VIII         | ıx            | VII           | VI            |
| 9             | XII           | x           | X1            | 1X            | VII          | VIII          | VI            | v             |
| 10            | XI            | ix          | x             | VIII          | VI           | vii           | v             | ıv            |
| 11            | x .           | viii        | ıx            | VII           | v            | VI            | ıv            | ш             |
| 12            | 1X            | VII         | VIII          | VI            | ıv           | v             | 111           | Pridie        |
| 13            | VIII          | VI.         | VII           | v             | III          | IV            | Pridie        | KIL. JAS.     |
| 14            | VII           | v           | VI            | IV            | Pridie       | 111           | KAL. DEC.     | IV Nonas      |
| 15            | VI            | IV          | v             | 111           | KAL. OCT.    | Pridie        | IV Nonas      | 111           |
| 16            | v             | 111         | ıv            | Pridie        | VI Nonas     | KAL. NOV.     | 111           | Pridie        |
| 17            | IV            | Pridie      | 111           | KAL. SEPT.    | v            | IV Nonas      | Pridie        | Nonz          |
| 18            | 111           | KAL. QUIST. | Pridie        | IV Nonas      | ıv           | 133           | Nonz          | VIII Idas     |
| 19            | Pridie        | VI Nonas    | KAL. SEXT.    | 111           | 111          | Pridie        | VIII Idus     | VII           |
| 20            | KAL. JUNII    | v           | IV Nonas      | Pridie        | Pridie       | Nonz          | VII           | VI            |
|               | IV Nonas      | IV          | 113           | None          | Nonz         | VIII Idus     | VI            | v             |
| 35            | 111           | 111         | Pridie        | VIII Idus     | VIII Idus    | VII           | v             | IV            |
| 23            | Pridie        | Pridie      | Nonze         | VII           | VII          | VI            | 18.           | 111           |
| 24            | Nonz          | Nonz        | VIII Idus     | VI            | VI           | v             | 111           | Pridie        |
| 2\$           | VIII Idus     | VIII Idus   | VII           | v             | v            | iv            | Pridie        | ldus          |
| 26            | vii           | VII         | vı            | iv            | iv           | ш             | Idus          | XVIIK. Feb    |
| 27            | VI .          | vr          | v             | III           | 111          | Pridie        | XVII K. Jan.  | XVI           |
| 28            | v             | v           | ıv            | Pridie        | Pridie       | Idus          | XVI           | xv            |
|               | IV            | iv          | 111           | Idus          | Idus         | XVII K. Dec.  |               | XIV           |
| 30            | 111           | ш           | Pridie        | XVII K. Oct.  | XVII K. Nov. | XVI           | XIV           | XIII          |
| 31            | Pridie        |             | Idus          | XVI           |              | xv            |               | XII           |

# APPENDICE A.

|   | JANVIER.      | FÉVRIER.      | MARS.          | AVRIL.        | MAT.          | JUIN.          | JUILLET.      | AOUT.       |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
|   |               |               |                | AN DE         | ROME.         |                |               | ` `         |
|   | 702           | 702           | 702            | 702           | 709           | 702            | 702           | 702         |
| - | XI Kal. Febr. | III Kal. iot. | III Kal. Mart. | III Kal. Apr. | Pr. Kal. Maii | Pr. Kal. Junii | KAL. QUIST.   | KAL. SEXT.  |
| 2 | X             | Pridie        | Pridie         | Pridie        | KAL. MAU      | KAL. JENU      | VI Nonas      | IV Nonas    |
| 3 | IX            | KAL. IST.     | KAL. MART.     | KAL. APR.     | VI Nonas      | IV Nonas       | v             | 111         |
| ١ | VIII          | IV Nonas      | VI Nonas       | IV Nonas      | v             | 111            | IV            | Pridie      |
| , | VII           | m             | v              | m             | IV            | Pridie         | 111           | None        |
|   | VI            | Pridie        | ıv             | Pridie        | 1111          | None           | Pridie        | VIII Idus   |
|   | v             | Nonz          | 111            | Nonz          | Pridie        | VIII Idus      | Nonæ          | VII         |
| 3 | IV            | VIII Idus     | Pridie         | VIII Idus     | None          | VII            | VIII Idus     | V)          |
| ł | III           | vn            | None           | VII           | VIII Idus     | VI             | VII           | v           |
| 1 | Pridic        | VI            | VIII Idus      | vi            | VII           | v              | vı            | ıv          |
| ı | KAL. FEBR.    | v             | VII            | v             | vi            | ıv             | v             | III         |
| 2 | IV Nonas      | IV            | vi             | ıv            | v             | 111            | IV            | Pridie      |
| ١ | III           | 111           | v              | 111           | ıv            | Pridie         | 111           | Idus        |
| 1 | Pridie        | Pridie        | IV             | Pridie        | 111           | Idus           | Pridie        | XVII K. Ser |
|   | None          | Idus          | 111            | Idus          | Pridie        | XVII K.Quin.   | Idus          | XVI         |
|   | VIII Idus     | XVI K. Mart.  | Pridie         | XVII K. Maii  | Idus          | XVI            | XVII K. Seat. |             |
| 7 | VII           | XV            | Idus           | XVI           | XVII K. Jun.  | xv             | XVI           | XIV         |
| 3 | VI            | XIV           | XVII K. Apr.   | xv            | XVI           | XIV            | xv            | XIII        |
| , | v             | XIII          | xvt            | XIV           | xv            | XIII           | XIV           | XII         |
| 9 | IV            | XII           | xv             | XIII          | XIV           | XII            | XIII          | XI          |
|   | 111           | XI            | XIV            | XII           | XIII          | ХI             | XII           | x           |
| 2 | Pridie        | x             | XIII           | XI            | XII           | X              | XI            | IX          |
| 3 | Idus          | IX            | XII            | x             | XI            | IX             | x             | VIII        |
| 6 | XI Kal. int.  | VIII          | XI             | ix            | X             | VIII           | IX            | VII         |
| , | X             | VII           | x              | VIII          | IX            | VII            | VIII          | VI          |
|   | IX            | vi            | ix             | VII           | viii          | vi             | vii           | v           |
| , | VIII          | v             | viii           | VI            | VII           | v              | VI            | IV          |
|   | VII           | IV            | VII            | v             | vi            | ıv             | v             | 111         |
| , | VI.           |               | VI             | IV            | v             | 111            | IV            | Pridie      |
|   | v             | 1             | v              | m             | IV            | Pridie         | 111           | KAL. SEPT.  |

|    | SEPTEMBRE.     | OCTOBRE.     | NOVEMBRE.     | DÉCEMBRE.    | JANVIER.      | PÉVRIER.     | MARS,         | AVRIL.      |
|----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1  | 1              |              |               | AN DE        | ROME.         |              |               |             |
|    | 702            | 702          | 702           | 702          | 703           | 703          | 703           | 703         |
| 1  | III Non. Sept. | IV Non. Oct. | Pr. Non. Nov. | Nonz Dec.    | VII Idus Jan. | V Idus Febr. | VII Id. Mart. | V Idus Apr. |
| ı  | Pridie         | 111          | None          | VIII Idus    | VI            | ıv           | VI            | IV          |
| 1  | None           | Pridie       | VIII Idus     | VII          | v             | 111          | v             | III         |
| 1  | VIII Idus      | None         | VII           | vi           | īv            | Pridie       | IV            | Pridie      |
|    | VII            | VIII Idus    | vi            | v            | m             | Idus         | 111           | Idus        |
|    | VI VII V       |              | v             | IV           | Pridie        | XVI K. Mart. | Pridie        | XVII K. Ma  |
|    | v              | VI           | IV            | 111          | Idus          | xv           | Idus          | XVI         |
| ,  | IV             | v            | 111           | Pridie       | XVII K. Febr. | XIV          | XVII K. Apr.  | xv          |
| 0  | 111            | iv           | Pridie        | Idas         | XVI           | XIII         | XVI           | xiv         |
| )  | Pridie         | m            | Idus          | XVII K. Jan. | xv            | XII          | xv            | XIII        |
|    | Idus           | Pridie       | XVII K. Dec.  | xvi          | XIV           | ХI           | xiv           | XII         |
| 1  | XVII K. Oct.   | Idus         | XVI           | XV           | XIII          | x            | XIII          | XI          |
|    | XVI            | XVII K. Nov. | xv            | XIV          | XII           | ıx           | XII           | x           |
| 4  | xv             | XVI          | XIV           | XIII         | XI            | viii         | XI            | 1X          |
| à  | XIV            | xv           | XIII          | XII          | x             | VII .        | x             | VIII        |
| 6  | XIII           | XIV          | XII           | XI           | ıx            | vi           | ıx            | vii         |
| 7  | XII            | XIII         | XI            | x            | viit          | v            | VIII          | VI          |
| H  | XI             | XII          | x             | 1.%          | VII           | iv           | VII           | v           |
| 9  | x              | XI           | 1X            | VIII         | VI            | 111          | VI            | IV          |
| 0  | IX             | x            | VIII          | VII          | v             | Pridie       | v             | III         |
| ı  | vni            | 1X           | VII           | VI           | iv            | KAL. MART.   | iv            | Pridie      |
| П  | VII            | VIII         | VI            | v            | ш             | VI Nonas     | III           | KAL. MAIL   |
| 3  | VI             | VII          | V             | IV           | Pridie        | v            | Pridie        | VI Nonas    |
| 1  | v              | VI           | ıv            | III          | KAL. FERR.    | IV           | KAL. APR.     | v           |
| 3  | IV             | v            | III           | Pridie       | IV Nouas      | 111          | IV Nonas      | IV          |
| 6  | m              | ıv           | Pridie        | KAL. JAN.    | m             | Pridie       | m             | 111         |
| 7  | Pridie         | m            | MAL. BEC.     | IV Nonas     | Pridie        | Nonz         | Pridie        | Pridie      |
| 8  | MAL. OCT.      | Pridie       | IV Nonas      | III          | None          | VIII Idus    | Nonæ          | None        |
| 29 | VI Nonas       | MAL. NOV.    | III           | Pridie       | VIII Idus     |              | VIII Idus     | VIII Idas   |
| 10 | v              | IV Nonas     | Pridie        | None         | VII           |              | VII           | VII         |

|   | MAI.         | JUIN.                      | JUILLEY.      | AOUT.          | SEPTEMBRE.   | OCTOBRE.      | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE.    |
|---|--------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|   |              |                            |               | AN DE          | ROME.        |               |              |              |
|   | 703          | 703                        | 703           | 703            | 703          | 703           | 703          | 703<br>704   |
| - | VI Idns Maii | IV Idus Junii              | V Idas Quin.  | III Idus Sext. | Idus Sept.   | Pr. Idus Oct. | XVII K. Dec. | XVI Kal. Jan |
| 1 | v            | 111                        | IV            | Pridie         | XVII K. Oct. | Idus          | XVI          | xv           |
| ı | IV           | Pridie                     | 111           | Idus           | XVI          | XVII K. Nov.  | xv           | XIV          |
| d | 111          | ldus                       | Pridie        | XVII K. Sept.  | xv           | XVI           | XIV          | XIII         |
|   | Pridie       | XVII K. Quin.              | Idus          | XVI            | XIV          | xv            | XIII         | XII          |
|   | Idus         | XVI                        | XVII K. Sext. | xv             | XIII         | XIV           | XII          | ХI           |
|   | XVII K. Jun. | xv                         | xvi           | XIV            | XII          | XIII          | XI           | x            |
|   | XVI          | XIV                        | xv            | XIII           | XI.          | XII           | x            | IX           |
|   | XV           | XIII                       | XIV           | XII            | x            | XI            | 1X           | VIII         |
|   | XIV          | XII                        | XIII          | XI             | ix           | x             | VIII         | VII          |
|   | XIII         | XI                         | XII           | x              | VIII         | ıx            | VII          | VI           |
| 1 | XII          | x                          | XI            | ix             | VII          | VIII          | VI.          | V            |
| 4 | XI           | IX                         | X             | VIII           | VI           | vii           | v            | V1           |
| 1 | X            | VIII                       | ix            | VII            | v            | VI            | IV           | III          |
|   | 1X           | VII                        | VIII          | VI.            | IV           | v in          |              | Pridie       |
| - | VIII         | vi                         | VII           | v              | nı           | ıv            | Pridie       | KAL. JAN.    |
| i | WII          | v                          | VI            | IV             | Pridie       | ш             | KAL. DEC.    | IV Nonas     |
| 1 | VI           | IV                         | v             | ш              | KAL. CCT.    | Pridie        | IV Nonas     | III          |
| ł | v            | 111                        | IV            | Pridie         | VI Nonas     | KAL. NOV.     | 111          | Pridie       |
|   | IV           | Pridie                     | m             | KAL. SEPT.     | v            | IV Nonas      | Pridie       | Nonze        |
|   | 111          | KAL. QUINT.                | Pridie        | IV Nonas       | ıv           | 111           | Nonz         | VIII Idus    |
| i | Pridie       | VI Nonas                   | KAL. SEXT.    | 111            | m            | Pridie        | VIII Idus    | VII          |
| ١ | KAL. JUMI    | v                          | IV Nonas      | Pridie         | Pridie       | None          | VII          | Vi           |
| ı | IV Nonas     | IV                         | 111           | None           | Nonz         | VIII Idas     | VI           | v            |
|   | III          | 111                        | Pridie        | VIII Idus      | VIII Idus    | VII           | v            | IV           |
| - | Pridie       | Pridie                     | None          | vii            | VII          | vi            | IV           | ın           |
| ı | Nonz         | Nonæ VIII Idus VI VI V III |               | 111            | Pridie       |               |              |              |
| 1 | VIII Idus    | VIII Idus                  | VII           | v              | v            | IV            | Pridie       | Idus         |
| 1 | VII          | VII                        | vi            | IV             | įv           | 111           | Idns         | XVII K. Feb  |
| 1 | VI           | VI                         | v             | III            | 111          | Pridie        | XVII K. Jan. | XVI          |
|   | v            |                            | IV            | Pridie         |              | Idus          |              | xv           |

| MILIEMS, |               |               | ANNÉE        | JULIENNI      | E 50 AVA       | NT J. C.      |                |             |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Mels     | JANVIER.      | FÉVRIER.      | MARS.        | AVBIL.        | MAI.           | JUIN.         | JUILLET.       | AOUT.       |
| DES      |               |               |              | AN DE         | ROME.          |               |                |             |
| JOURS    | 704           | 704           | 704          | 704           | 704            | 704           | 704            | 704         |
| 1        | XIV Kal. Feb. | XI Kal. Mart. | XIV Kal. Apr | XII Kal. Maii | XIII Kal. Jun. | XI Kal. Quiu  | XII Kal. Seat. | X Kal. Sept |
| 3        | XIII          | X             | XIII         | XI            | XII            | X             | XI             | 13          |
| 3        | XII           | 1X            | XII          | X             | XI             | 1X            | x              | Atii        |
| 4        | X1            | viii          | XI           | 1%            | X              | vin           | IX             | VII         |
| 3        | x             | vii           | X            | VIII          | 1X             | VII           | VIII           | VI          |
| 6        | ıx            | vı            | IX           | VII           | VIII           | VI            | VII            | v           |
| 7        | VIII          | v             | VIII         | VI            | VII            | v             | VI             | IV          |
| 8        | VII           | 1V            | VII          | v             | VI             | iv            | v              | 111         |
| 9        | VI            | 111           | VI           | IV            | v              | m             | IV             | Pridie      |
| 10       | v             | Pridie        | v            | m             | iv             | Pridie        | ш              | KAL. SEPI   |
| 11       | iv            | NAL. MART.    | iv           | Pridie        | 111            | AAL. QUINT.   | Pridie         | IV Nonas    |
| 13       | 111           | IV Nonas      | 111          | KAL. MAII     | Pridie         | VI Nonas      | KAL, SEXT.     | 111         |
| 13       | Pridie        | v             | Pridie       | VI Nonas      | KAL. JENU      | v             | IV Nonas       | Pridie      |
| 1 6      | KAL. FEBR.    | IV            | KAL. APR.    | v             | IV Nonas       | iv            | III            | None        |
| 61       | IV Nonas      | 111           | IV Nonas     | IV            | m              | 111           | Pridie         | VIII Idus   |
| 16       | 111           | Pridie        | m            | m             | Pridie         | Pridie        | Nonz           | VII         |
| 17       | Pridie        | None          | Pridie       | Pridie        | None           | None          | VIII Idus      | VI          |
| 18       | Nona          | VIII Idus     | None         | None          | VIII Idus      | VIII Idus     | VII            | v           |
| 18       | VIII Idus     | VII           | VIII Idus    | VIII Idus     | VII            | VII           | VI             | ıv          |
| 20       | VII           | VI            | VII          | VII           | vi             | VI            | v              | ш           |
| 21       | vi            | v             | VI.          | vi            | v              | v             | IV             | Pridie      |
| 12       |               | IV            | v            | v             | IV             | ıv            | 111            | Ides        |
|          |               | Ш             | 18.          | ıv            | ш              | 111           | Pridie         | XVII K. Oc  |
| - 1      |               | Pridie        | III          | 111           | Pridie         | Pridie        | Idus           | XVI         |
| 23       | Pridie        | Idus          | Pridie       | Pridie        | Idus           | Idus          | XVII K. Sept.  | XV          |
| 6        |               | XVII K. Apr.  | Idus         | Idus          | XVII K. Quin.  | XVII K. Sext. | XVI            | XIV         |
|          |               | xvi           | XVII K. Maii | XVII K. Jun.  | X VI           | XVI           | XV             | XIII        |
| 28       | XV            | xv            | XVI          | XVI           | XV             | xv            | XIV            | XII         |
| 29       | XIV           |               | XV           | xv            | XIV            | XIV           | XIII           | XI          |
| 0        | XIII          |               | XIV          | XIV           | XIII           | XIII          | XII            | x           |
|          | XII           |               | XIII         |               | XII            |               | XI             | IX          |

| MOIS ILLIEUS | SEPTEMBRE.        | OCTOBRE.                                           | NOVEMBRE.    | DÉCEMBRE.    | JANVIER.                | FÉVRIER.     | MARS.         | AVRIL.     |  |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|--|
| 2            |                   |                                                    |              | AN DE        | ROME.                   |              |               |            |  |
| MACHA        | :01               | 701                                                | 704          | 704          | 708                     | 706          | 705           | 705        |  |
|              | VIII Kal. Oct.    | III Kal. Oct. IX Kal. Nov. VII Kal. Dec. VI Kal. J |              | VI Kal. Jan. | ial. Jan. IV Kal. Febr. |              | III Kal. Apr. | KAL. MAH   |  |
| 2            | VII               | VIII                                               | VI           | v            | 111                     | VI Nonas     | Pridie        | VI Nonas   |  |
| 3            | VI                | VII                                                | v            | IV           | Pridie                  | v .          | KAL, APR.     | v          |  |
| 4            | v                 | V1                                                 | IV           | ut           | KAL, FERR.              | iv           | IV Nonas      | IV         |  |
| 5            | ıv                | v                                                  |              | Pridie       | IV Nonas                | m            | 101           | 111        |  |
| 6            | ш                 | IV Pridie KAL, JAS.                                |              | 111          | Pridie                  | Pridie       | Pridie        |            |  |
| 7            | Pridie            | ш                                                  | KAL, DEC.    | IV Nonas     | Pridie                  | None         | Nonæ          | None       |  |
| 8            | KAL. OCT.         | Pridie                                             | IV Nonas     | 111          | Nonæ                    | VIII Idus    | VIII Idus     | VIII Idus  |  |
| 9            | VI Nonas          | KAL. NOV.                                          | m            | Pridie       | VIII Idus               | VII          | VII           | VII        |  |
| 0            | V IV Nonas Ptidie |                                                    | Pridie       | None         | vii                     | VI           | VI            | vi         |  |
| ,            | IV                | 111                                                | None         | VIII Idus    | VI                      | v            | v             | v          |  |
| - 1          | III               | Pridie                                             | VIII Idus    | VII          | v                       | iv           | ıv            | ıv         |  |
| - 1          | Pridie            | None                                               | VIII         | VI           | iv                      | 111          | ın :          | 111        |  |
| ١            |                   | VIII Idus                                          |              | v III        |                         | Pridie       | Pridie        | Pridie     |  |
| - 1          | VIII Idus         | VII                                                | v            | īv           | Pridie                  | Idus         | Ides          | Idus       |  |
| 6            | vii               | vi                                                 | iv           |              | Idus                    | XVII K. Apr. | XVII K. Maii  | XVII K. Ju |  |
| 7            | VI                | v                                                  | 111          | Pridie       | XVI K. Mart.            | xvi          | xvi           | XVI        |  |
| 8            | v                 | IV                                                 | Pridie       | Idus         | xv                      | xv           | xv            | xv         |  |
| 9            | iv                | 111                                                | Idus         | XVIIK Febr.  | XIV                     | XIV          | XIV           | XIV        |  |
| 0            | ш                 | Pridie                                             | XVII K. Jan. | xvi          | XIII                    | XIII         | XIII          | xin        |  |
| ,            | Pridie            | Idus                                               | XVI          | xv           | xu                      | XII          | XII           | XII        |  |
| 2            | Idus              | XVII K. Dec.                                       | xv           | XIV          | XI                      | XI           | ΧI            | XI         |  |
| 3            | XVII K. Nov.      | XVI                                                | XIV          | XIII         | x                       | x            | x             | X          |  |
| 14           | xvi               | xv                                                 | XIII         | XII          | tX                      | IX           | IX            | IX         |  |
| đ            | XV                | XIV                                                | XII          | XI           | VIII                    | VIII         | VIII          | VIII       |  |
| 6            | XIV               | XIII                                               | XI           | 7            | VII                     | VII          | vii           | VII        |  |
| - 1          | XIII              | XII                                                | x            | IX           | VI                      | VI           | VI            | VI         |  |
|              | XII               | XI                                                 | ıx.          | VIII         | v                       | v            | v             | v          |  |
| -            | XI                | x                                                  | VIII         | VII          | iv                      | iv           | IV            | ıv         |  |
| -            | X.                | ix                                                 | VII          | VI           | in                      |              |               | 111        |  |

11.

35

| MOES JULIENS. | MAI.          | JUIN.         | JUILLET.      | AOUT.        | OCTOBRE.      | NOVEMBRE.    | . DECEMBER.  |             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DES MO        |               | 1             | 1             |              | ROME.         | I            | 1            | 1           |
| JOURS D       | 708           | 705           | 708           | 708          | 706           | 704          | 705          | 796         |
| -             |               | VI Non. Quin. |               | 1            | III Non. Oct. |              |              | 1           |
| 8             | 20100 20100   | v             | IV Nonas      | Pridie       | Pridie        | None         | VII          | VI          |
| 3             |               | IV            | H             | None         | Nonæ          | VIII Idus    | VI           | V           |
| 4             |               | 111           | Pridie        | VIII Idus    | VIII Idus     | VII          | v            | IV          |
| b             | Pridie        | Pridie        | None          | VII          | VII           | VI           | iv           | 111         |
| 6             | None          | Nonæ          | VIII Idus     | VI           | vi            | v            | 111          | Pridie      |
| 7             | VIII Idus     | VIII Idus     | VII           | v            | v             | IV           | Pridie       | Ides        |
| 8             | VII           | VII           | VI            | IV           | iv            | 111          | Idus         | XVII K. Feb |
| 9             | VI            | VI            | v             | 111          | m             | Pridie       | XVII K. Jan. | XVI         |
| 10            | v             | v             | IV            | Pridie       | Pridie        | Idus         | XVI          | XV          |
| н             | ıv            | iv            | 111           | Idus         | Idus          | XVII K. Dec. | xv           | XIV         |
| 12            | m             | m             | Pridie        | XVII K. Oct. | XVII K. Nov.  | XVI          | XIV          | XIII        |
| 13            | Pridie        | Pridie        | Idus          | XVI          | XVI           | xv           | XIII         | XII<br>XI   |
| 14            | Idus          | Idus          | XVII K. Sept. | XV           | xv            | XIV          | XII          |             |
| 18            | XVII K. Quin. | XVII K. Sext. | XVI           | XIV          | XIV           | XIII         | XI           | x           |
| 16            | xvi           | XVI           | xv            | XIII         | XIII          | XII          | x            | IX          |
| 17            | XV            | xv            | XIV           | XII          | XII           | XI           | 1X           | VIII        |
| 8             | XIV           | XIV           | XIII          | XI           | XI            | x            | VIII         | VII         |
| 50            | XIII          | XIII          | XII           | X            | x             | IX           | VII          | VI          |
| 20            | XII           | XII           | XI            | IX           | IX            | viii         | VI           | v           |
| 11            | XI            | XI            | x             | ym           | vui           | VII          | v            | IV          |
| 23            | x             | x             | IX            | vii          | VII.          | VI           | IV           | Ш           |
| 23            | IX            | IX            | VIII          | vi           | VI            | v            | 111          | Pridie      |
| 14            | VIII          | vm            | VII           | v            | v             | IV           | Pridie       | KAL. FEBR   |
| 25            | VII           | VII           | VI            | IV .         | IV            | ш            | KAL. JAN.    | IV Nonas    |
| 6             | VI            | VI            | v             | 111          | ш             | Pridie       | IV Nonas     | 111         |
| 27            | v             | v             | IV            | Pridie       | Pridje        |              |              | Pridie      |
|               | 1             | ıv            | ill           | KAL, OCT.    | KAL, VOV.     | HALL DEG.    | Pridie       | None        |
| "             |               |               | Pridie        |              |               | III          |              | VIII Idas   |
| ٠,            |               | Pridie        | KAL. SEPT.    |              |               | Pridie       |              | VII         |
| 1             | KAL, OHIST.   |               | IV Nonas      | IV           |               |              |              |             |

# APPENDICE A.

| Cross                   |              |                | ANNEE            | JULIENNE     | E 48 AVAI    | NT J. C.      |                |            |  |
|-------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|--|
| JOURS OES MOIS JULIUSS. | JANVIER.     | FÉVRIER.       | MARS.            | AVRIL.       | MAJ.         | JUIN.         | JUILLET.       | AOUT.      |  |
| 2                       |              |                |                  | AN DE        | ROME.        |               |                |            |  |
| JOUR                    | 706          | 706            | 706              | 706          | 706          | 706           | 706            | 706        |  |
| ,                       | V Idus Febr. | IV Idus Mart.  | V Idus Apr.      | V Idus Maii  | IV Idus Jun. | IV Idns Quin. | III Idus Sext. | Idus Sept. |  |
| 3                       | IV           | 113            | IV .             | IV           | III          | 111           | Pridie         | XVII K. Oc |  |
| 3                       | III Pridie   |                | 111              | 111          | Pridie       | Pridie        | Idus           | XVI        |  |
| 4                       | Pridie       | Tan I Tan      |                  | Idus         | Ides         | XVII K. Sept. | xv             |            |  |
| à                       | Idus         | XVII K. Apr.   | Idus             | Idus         | XVII K.Quin. | XVII K. Seat. | xvi            | XIV        |  |
|                         | XVI K. Mart. | XVI            | XVII K. Maii     | XVII K. Jun. | XVI          | XVI           | xv             | XIII       |  |
|                         | XV           | xv             | XVI              | XVI          | xv           | xv            | XIV            | XII        |  |
| 8                       | XIV          | XIV            | XV               | xv           | XIV          | XIV           | ZIII           | XI         |  |
| 9                       | XIII         | XIII           | XIV              | XIV          | XIII         | XIII          | XII            | x          |  |
| 0                       | XII          | XII            | XIII             | XIII         | XII          | XII           | XI             | IX         |  |
| ,                       | XI           | XI             | XII              | XII          | хı           | хı            | x              | VIII       |  |
| 3                       | x            |                |                  | XI           | X            | X             | IX             | VII        |  |
| 3                       | IX           |                |                  | X            | ix           | IX            | VIII           | VI         |  |
| 4                       | VIII         | VIII           | 1X               | 1X           | VIII         | VIII          | VII            | v          |  |
| ā                       | VII          | vii viii, v    |                  | VIII VII     |              | VII           | VI             | IV         |  |
| 6                       | VI           | vi             | VII              | VII          | vi           | vi            | v              | 1111       |  |
| 7                       | v            | v              | VI               | VI           | v            | v             | IV             | Pridie     |  |
| 8                       | IV           | IV             | v                | v            | IV           | IV            | m              | KAL. OCT.  |  |
| 9                       | 111          | 111            | IV               | IV           | 111          | HI            | Pridie         | VI Nonas   |  |
| 90                      | Pridie       | Pridie         | 111              | 111          | Pridie       | Pridic        | KAL. SEPT.     | v          |  |
| 11                      | KAL. MART.   | KAL. APZ.      | Pridie           | Pridie       | KAL. QUIAT.  | KAL. SEXT.    | IV Nonas       | iv         |  |
|                         | VI Nonas     | IV Nonas       | KAL. MAH         | KAL. JIMI    | VI Nouas     | IV Nonas      | 111            | 111        |  |
| 23                      | v            | m              | VI Nosas         | IV Nonas     | v            | 111           | Pridie         | Pridie     |  |
| •                       | IV           | Pridie         | v                | 111          | tv           | Pridie        | None           | None       |  |
| 25                      | III          | Nonz IV Pridic |                  | 111          | Nonz         | VIII Ides     | VIII Idus      |            |  |
| 6                       | Pridie       | VIII Idus      | 111              | Nonz         | Pridie       | VIII Idus     | VII            | VII        |  |
| 7                       | None         | VII            | Pridie           | VIII Idus    | Nonæ         | VII           | VI             | VI.        |  |
| 8                       | VIII Ides    | VI             | None             | VII          | VIII Idus    | VI            | v              | v          |  |
| 19                      | VII          |                | VIII Idus        | vi           | VII          | v             | IV             | iv         |  |
| 90                      | vi           |                | VII              | v            | VI           | IV            | 111            | 111        |  |
| Bt                      | v            |                | v <sub>1</sub> · |              | v            |               | Pridie         | Pridie     |  |

35.

| MOSS JULIENS. | SEPTEMBRE.   | OCTOBRE.     | NOVEMBRE.                 | DÉCEMBRE.   | JANVIER.      | FÉVRIER.     | MARS.         | AVBIL        |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| DES M         |              | '            |                           | 1           | ROME.         | 1            | 1             | 1            |
| POURS         | 706          | 706          | 706                       | 707         | 707           | 707          | 707           | 707          |
| _             | 700          | 700          | 707                       | 107         | 101           | 101          | 101           | 101          |
| 1             | Idus Oct.    | XVII K. Dec. | XV Kal, Jan               | XIV K. Febr | XI Kal. Mart. | XI Kal. Apr. | XII Kal. Maii | XII Kal. Jun |
| 2             | XVII K. Nov. | XVI          | XIV                       | XIII        | X             | x            | XI            | XI           |
| 3             | XVI          | XV           | XIII                      | XII         | IX            | 1X           | x             | X            |
| 4             | XV           | XIV          | XII                       | XI          | VIII          | VIII         | 1X            | IX           |
| 8             | XIV          | XIII         | XI                        | x           | vii           | VII          | VIII          | vin          |
| 6             | xui xu       |              | x ix                      |             | vi vi         |              | VII           | VII          |
| 7             | XII          | XI           | 1X                        | viii        | v             | v            | Vi            | VI           |
| 8             | XI           | x            | VIII                      | VII         | iv            | IV           | v             | v            |
| 9             | X            | IX           | VII                       | VI          | 111           | 111          | IV            | IV           |
| 10            | IX           | viii vi      |                           | v           | Pridie        | Pridie III   |               | ıır          |
| 1             | viii         | VII          | V IV KAL. MART. KAL. APR. |             | Pridie        | Pridie       |               |              |
| 2             | VII          | VI           | IV                        | Ш           | VI Nonas      | IV Nonas     | KAL, MAII     | KAL, JESH    |
| 3             | VI           | v            | ш                         | Pridie      | v             | 111          | VI Nonas      | IV Nonas     |
| 4             | v            | iv           | Pridie                    | KAL. PERR.  | iv            | Pridie       | v             | 111          |
| ٥             | tv           | 111          | AAL. JAN.                 | IV Nonas    | ш             | None         | iv            | Pridie       |
| 6             | ш            | Pridie       | IV Nonas                  | ш           | Pridie        | VIII Idus    | III           | Nonz         |
| 7             | Pridie       | KAL. DEC.    | 111                       | Pridie      | Nonæ          | VII          | Pridie        | VIII Ides    |
| 8             | KAL. NOV.    | IV Nonas     | Pridie                    | None        | VIII Idus     | VI           | None          | VII          |
| 9             | IV Nonas     | Ш            | None                      | VIII Idas   | VII           | v            | VIII Idus     | VΙ           |
| 10            | Ш            | Pridie       | VIII Idus                 | VII         | VI.           | IV           | VII           | v            |
| 1             | Pridie       | None         | vii                       | vi          | v             | m            | VI            | IV           |
| 3             | Nonæ         | VIII Idus    | VI                        | v           | IV            | Pridie       | v             | 111          |
| 3             | VIII Idus    | VII          | v                         | IV          | 111           | Idus         | IV            | Pridie       |
| 4             | VII          | VI           | IV                        | 111         | Pridie        | XVII K. Maii | 111           | Idus         |
| ā             | VI           | v            |                           | Pridie      | Idus          | XVI          | Pridie        | XVII K.Quir  |
| ٦.            | v            | IV           | Pridie                    | Idos        | XVII K. Apr.  | xv           | Idus          | xvi          |
| 7             | IV           | Ш            | Idus XVI K. Mart. XVI     |             | XVI           |              |               | xv           |
| 8             | Ш            | Pridie       | XVII K. Febr.             | xv          | XV            | XIII         | XVI           | XIV          |
| 9             | Pridie       | ldus         | XVI                       | XIV         | XIV           |              | XV            | XIII         |
| o             | Idus         | XVII K. Jan. | XV                        | XIII        | XIII          |              | XIV           | XII          |

| - 1            | -             |               |              |                |               | JUILLET. AOUT. SEPTEMBRE. OCTOBRE. 3 |               |             |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| HOIS MILITARY. | MAt.          | juis.         | JUILLET.     | AOUT.          | SEPTEMBRE.    | OCTOBRE.                             | NOVEMBRE.     | DÉCEMBRE.   |  |  |  |  |  |
| OURS DES       |               |               |              | AN DE          | ROME.         |                                      |               |             |  |  |  |  |  |
| JOUR           | 707           | 707           | 707          | 707            | 707           | 707                                  | 707           | 708         |  |  |  |  |  |
| ,              | XI Kal. Quin. | XI Kal. Sext. | X Kal. Sept. | VIII Kal. Oct. | VIII Kal Nov. | VII Kal. Dec.                        |               |             |  |  |  |  |  |
| 3              | X             | X             | LX           | VII            | VII           | VI                                   | ıv            | 111         |  |  |  |  |  |
| 3              | 1X            | IX            | VIII         | VI.            | VI            | v                                    | 111           | Pridie      |  |  |  |  |  |
| 4              | VIII          | viii          | VII          | v              | v             | iv                                   | Pridie        | KAL. FEBR.  |  |  |  |  |  |
| 3              | VII           | VII           | VI           | iv             | iv            | 111                                  | KAL. JAN.     | IV Nonas    |  |  |  |  |  |
| 6              | vi            | vi            | v            | ш              |               | Pridie                               | IV Nonas      | ш           |  |  |  |  |  |
| 7              | v             | v             | IV           | Pridie         | Pridie        | KAL. DEC.                            | 111           | Pridie      |  |  |  |  |  |
| 8              | IV            | IV            | 111          | KAL. OCT.      | KAL. NOV.     | IV Nonas                             | Pridie        | None        |  |  |  |  |  |
| y              | III           | III           | Pridie       | Vi Nonas       | IV Nonas      | 111                                  | None          | VIII Idus   |  |  |  |  |  |
| 0              | Pridie        | Pridie        | KAL. SEPT.   | v              | ш             | Pridie                               | VIII Idus     | VII         |  |  |  |  |  |
| ١              | KAL. QUIST.   | KAL. SEXT.    | IV Nonas     | īv             | Pridie        | None                                 | VII           | vi          |  |  |  |  |  |
| 3              | VI Nonas      | IV Nonas      | Ш            | III            | None          | VIII Idas                            | vi            | v           |  |  |  |  |  |
| 3              | v             | III           | Pridie       | Pridie         | VIII Idus     | VII                                  | v             | IV          |  |  |  |  |  |
| 4              | IV            | Pridie        | Nona         | Nonze          | VII           | VI .                                 | IV            | 111         |  |  |  |  |  |
| 5              | Ш             | None          | VIII Ides    | VIII Idus      | vi ,          | v                                    | 111           | Pridie      |  |  |  |  |  |
| 6              | Pridie        | VIII Idus     | vii          | VII            | v             | īv                                   | Pridie        | Idus        |  |  |  |  |  |
| 7              | Nonz          | VII           | Vi           | Vi             | iv            | 111                                  | Idus          | XVI K. Mart |  |  |  |  |  |
| 8              | VIII Idus     | vi            | v            | v              | 111           | Pridie                               | XVII K. Febr. | XV          |  |  |  |  |  |
| 9              | VII           | v             | IV           | IV             | Pridie        | Idus                                 | XVI           | XIV         |  |  |  |  |  |
| 0              | Vi            | 1V            | 111          | 111            | Idus          | XVII K. Jan.                         | xv            | XIII        |  |  |  |  |  |
| 21             | v             | 111           | Pridie       | Pridie         | XVII K. Dec.  | xvi                                  | xiv           | XII         |  |  |  |  |  |
| 2              | IV            | Pridie        | Idus         | Idus           | XVI           | xv                                   | XIII          | 7.1         |  |  |  |  |  |
| 3              | 111           | Idus          | XVII K. Oct. | XVII K. Nov.   | 1             | XIV                                  | XII           | X           |  |  |  |  |  |
| 4              | Pridie        | XVII K. Sept. |              | XVI            | XIV           | XIII                                 | XI            | 1X          |  |  |  |  |  |
| 16             | Idns          | XVI           | xv           | Xv _           | XIII          | XII                                  | x             | viii        |  |  |  |  |  |
| 6              | XVII K. Seat. | xv            | XIV          | xiv            | XII           | ХI                                   | ıx            | vn          |  |  |  |  |  |
|                | XVI           | XIV           | XIII         | XIII           | XI            | X                                    | VIII          | VI          |  |  |  |  |  |
|                | xv            | XIII          | XII          | XII            | X             | IX                                   | VII           | v           |  |  |  |  |  |
|                | XIV           | XII           | X1           | Xi             | IX            | VIII                                 | VI            | īV          |  |  |  |  |  |
| 10             | ZIII          | XI            | x            | x              | vin           | VII                                  | v             | 111         |  |  |  |  |  |
|                | XII           |               | ıx           | IX             |               | vi                                   |               | Pridie      |  |  |  |  |  |

|         | JANVIER.             | PÉVRIER.       | MARS.         | AVRIL.         | MAI.          | JUIN.         | JUILLET.      | AOUT.        |
|---------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                      |                |               | AN DE          | ROME.         |               |               | '            |
|         | 708                  | 708            | 708           | 708            | 708           | 708           | 708           | 708          |
| 1       | KAL, MART.           | KAL, APR.      | Pr. Kal. Maii | Pr. Kal. Junii | KAL. QUIST.   | KAL. SEXT.    | IV Non. Sept. | IV Non. Oct. |
| 4       | VI Nonas             | IV Nonas       | KAL. MAII     | KAL. JESH      | VI Nonas      | IV Nonas      | 111           | III          |
| 3       | v                    | 111            | VI Nonas      | IV Nonas       | v             | 111           | Pridie        | Pridie       |
| ٠       | IV                   | Pridie         | v             | 1              |               | Pridie .      | Nonz          | None         |
| 8       | III                  | Nonæ           | IV.           | Pridie         | 111           | Nonz          | VIII Idus     | VIII Idus    |
| 6       | Pridie VIII Idus III |                | None          | Pridie         | VIII Idus     | VII           | VII           |              |
| 7       | None                 | VII            | Pridie        | VIII Idus      | None          | VII           | vi            | VI           |
| 8       | VIII Idus VI Nonz    |                |               | VII            | VIII Idus     | VI            | v             | v            |
| 9       |                      |                | VIII Idus     | vi             | VII           | v             | IV            | IV           |
| 0 VI IV |                      | IV             | VII           | v              | VI            | ıv            | 111           | m            |
| 1       | v                    | 111            | VI            | iv             | v             | 111           | Pridie        | Pridie       |
| 9       | IV                   | Pridie .       | v             | m              | iv            | Pridie        | Idus          | Idus         |
| 3       | 111                  | Idus           | iv            | Pridie         | 111           | ldus          | XVII K. Oct.  | XVII K. No   |
|         | Pridie               | XVII K. Maii   | 111           | Idus           | Pridie        | XVII K. Sept. | XVI           | xvi          |
| ь       | Idus                 | XVI            | Pridie        | XVII K. Quin.  | in. Idus      | XVI           | xv            | xv           |
| 6       | XVII K. Apr.         | xv             | Idus          | xvi            | XVII K. Seat. | xv            | xiv           | XIV          |
| 7       | XVI                  | VIV            | XVII K. Jun.  | XV             | XVI           | XIV           | XIII          | XIII         |
| 8       | xv                   | SIII           | XVI           | XIV            | XV            | XIII          | XII           | XII          |
| 9       | XIV                  | XII            | xv            | XIII           | XIV           | XII           | XI            | XI           |
| 10      | XIII                 | XI             | XIV           | XII            | XIII          | XI            | x             | x            |
| 11      | XII                  | x              | XIII          | XI             | XII           | x             | ıx            | IX           |
| 2       | XI                   | 1X             | XII           | x              | XI            | IX            | VIII          | VIII         |
| 3       | x                    | VIII           | X1            | IX             | X             | vm            | Att           | VII          |
| 4       | 1X                   | VII            | X             | VIII           | 1X            | VII           | VI            | 41           |
| 3       | VIII                 | Ví             | IX            | VII            | VIII          | VI            | v             | v            |
| 6       | vii                  | ru v vm vi vii |               | vii            | v             | iv            | IV            |              |
| 7       | Ý1                   | iv             | VII           | v              | VI            | IV            | 111           | 111          |
| 8       | v                    | III            | vi            | IV             | v             | III           | Pridie        | Pridie       |
| 19      | IV                   |                | v             | III            | IV            | Pridie        | KAL. OCT.     | EAL. 501     |
| 0       | m                    |                | iv            | Pridie         | 111           | KAL. SEPT.    | VI Nonas      | IV Nonas     |
|         | Pridie .             | 1              |               |                |               |               | v             |              |

| 1000 | SEPTEMBRE.     | OCTOBRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOVEMBRE.      | DÉCEMBRE.     | JANVIER      | FEVRIER.     | MARS.        | AVRIL.      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|      | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ANDE          | ROME.        |              |              |             |
| -    | 708            | 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208            | 708           | 709          | 709          | 789          | 709         |
| 1    | 708            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .00            | 100           |              |              |              |             |
| 1    | Pr. Non. Nov.  | Non. int. pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIIId ist post | III Kal. Dec. | KAL. JAN.    | KAL. FEBR.   | KAL. MART.   | KAL. APR.   |
| ž    | None           | VIII Idus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI             | Pridie        | IV Nonas     | IV Nonas     | VI Nonas     | IV Nonas    |
| 3    | VIII Idus      | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v              | KAL. DEC.     | 111          | m            | v            | ш           |
| 4    | VII            | V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV             | IV Nonas      | Pridie       | Pridie       | IV           | Pridie      |
| 5    | VI             | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111 III None   |               | None         | None         | 111          | Nonæ        |
| 6    | v              | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pridie         | Pridic        | VIII Idus    | VIII Idus    | Pridie       | VIII Idus   |
| -    | ıv             | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Idus           | None          | VII          | VII          | Nonze        | VII         |
| 1    | 10             | Pridie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXVI N. Dec.   | VIII Idas     | VI           | vi           | VIII Idus    | VI          |
| 9    | Pridie         | Idus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xxv            | VII           | v            | v            | VII          | v           |
| 0    | Idus           | XVII K. fat. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXIV           | VI -          | ıv           | IV           | VI           | īv          |
|      | XVII K to an   | VII K. Int. pr. XVI XXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | v             | 111          |              | v            | 101         |
|      | XVI            | The state of the s |                | iv            | Pridje       | Pridie       | IV           | Pridie      |
| - 1  | Xv.            | XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXI            | 1111          | Ides         | Idus         | ш            | Idus        |
| -1   | XIV            | XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XX             | Pridie        | XIX K. Febr. | XVI K. Mart. | Pridie       | XVIII R. Ma |
| - 1  | XIII           | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XIX            | Idus          | xviii        | xv           | Idus         | xvn         |
| 6    | XII            | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xviii          | XVII K. Jan.  | XVII         | XIV          | XVII K. Apr. | XVI         |
| - 1  | XI.            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XVII           | XVI           | XVI          | XIII         | XVI          | xv          |
| 8    |                | 1X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XVI            | xv            | xv           | XII          | XV           | XIV         |
| -1   | 18             | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | xv             | XIV           | XIV          | XI           | XIV          | XIII        |
|      | vin            | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XIV            | XIII          | XIII         | x            | XIII         | XII         |
|      | VII            | vı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XIII           | XII           | XII          | 1X           | XII          | ΧI          |
|      | VI             | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XII            | XI            | XI           | VIII         | XI           | x           |
| 18   |                | īv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XI             | x             | x            | VII          | x            | IX          |
| ~    | ıv             | ш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x              | IX            | IX           | Bissext.     | ix           | VIII        |
|      | 111            | Pridie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rx             | VIII          | VIII         | vi           | AIII         | VII         |
| es.  | Pridie         | K. INT. POST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | viii           | vii           | vii          | v            | VII          | VI          |
| 17   | K. INT. PRIOR. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | VI            | IV           | VI           | v            |             |
|      | IV Nonas       | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI.            | v             | v            | 111          | v            | IV          |
|      | III            | Pridie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v              | iv            | iv           | Pridie       | IV           | m           |
|      | Pridie         | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iv             | int .         | m            |              | m            | Pridie      |

| MAI.           | JUIN.        |                    |              | 1             |               |                  |                      |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
|                | JUN.         | JUILLET.           | AOUT.        | SEPTEMBRE,    | OCTOBBE,      | NOVEMBRE,        | DECEMBRI             |
|                |              |                    | AN DE        | ROME.         |               |                  |                      |
| 700            | 709          | 709                | 709          | 709           | 709           | 709              | 709                  |
| AL. MAIL       | KAL. JESH    | KAL. OTIST.        |              |               | KAL. OCT.     | KAL. 50Y.        | KAL. DEC             |
| Nonas          | IV Nonas     | VI Nonas           |              |               | VI Nonas      | IV Nonas         | IV Nonas             |
|                | 111          | v                  | 111          | ш             | v             | Ш                | III                  |
|                | Pridie       | iv                 | Pridie       | Pridie        | IV            | Pridie           | Pridie               |
|                | None         | 111                | None         | None          | 111           | None             | Nonze                |
| die            | VIII Idus    | Pridie             | VIII Idus    | VIII Idus     | Pridie        | VIII Idus        | VIIII les            |
| Nonæ           | VII          | Nonæ               | VII          | VII           | None          | vii              | vii                  |
| II Idus        | vi           | VIII Idus          | VI           | V1            | VIII Idus     | vi               | vi                   |
| 1              | v            | VII                | v            | v             | VII           | v                | v                    |
| VI IV          |              | vi                 | iv           | iv            | VI            | iv               | iv                   |
|                | ш            | v                  |              | m             | v             | 1111             |                      |
| V Pridie IV Pr |              | Pridie             | Pridie       | iv            | Pridie        | Pridie           |                      |
| Idus III Idus  |              | Idus               | Idus         | m             | Idus          | Idm              |                      |
| die            | XVIII K. Ou. | Pridie             | XIX K. Sept. | VVIII K. Oct. | Pridie        | XVIII K. Dec.    | XIX K. Jar           |
| Idus XVII      |              | Idus               | xviii        | XVII          | Idus          | XVII             | xvm                  |
| II K. Jun.     | XVI          | XVII K. Sext. XVII |              | xvi           | XVII K. Nov.  | XVI              | XVII                 |
| 1              | xv           | XVI                | XVI          | xv            | XVI           | XV               | XVI                  |
| 7              | XIV          | XV                 | XV           | XIV           | χv            | XIV              | XV                   |
| v              | XIII         | XIV                | XIV          | XIII          | XIV           | XIII             | XIV                  |
| II             | XII          | XIII               | XIII         | XII           | XIII          | XII              | XIII                 |
|                | XI           | XII                | XII          | XI.           | XII           | X1               | XII                  |
|                | X            | X1                 | XI           | Υ             | XI            | X                | XI                   |
|                | IX           | x                  | x            | ix            | x             | IX               | x                    |
|                | viii         | IX                 | IX           | VIII          | 17            | VIII             | 1X                   |
| II             | VII          | VIII               | VIII         | vii           | viii          | VII              | vm                   |
| 1              | vi           | vII                | VII          | vi            | vii           | vı               | VII                  |
|                | v            | vi ·               | VI           | v             | VI            | v -              | VI                   |
|                | IV           | v                  | v            | iv            | v             | IV               | v                    |
|                | m            | iv                 | IV           | Ш             | iv            | 101              | IV                   |
|                | Lucia        | lui                | lin          | Deidie        | lin           | Pridie           | 111                  |
|                | Pridie       | 1111               | [            | True          |               |                  |                      |
|                |              | 1                  | III IV       | III IV IV     | III IV IV III | III IV IV III IV | III IV IV III IV III |

# APPENDICE B.

#### CONCORDANCE DES HEURES ROMAINES ET MODERNES

POUR L'AN 699 DE ROME (55 AVANT J. C.) ET SOUS LA LATITUDE DE PARIS.

Les dates sont rapportées au style julien, Les heures romaines sont comptées à partir du concher et du lever du soleil. Les heures modernes sont données en temps solaire vrai.

|                 |      | Lo VE   | tlli  | . 1       | • VE  | ILLE.  | . 11    | t vi   | EILL     | E. 1    | v• v     | EILL   | E.     |        |             |
|-----------------|------|---------|-------|-----------|-------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| NUITS.          | i.   | · h. 11 | b. 10 | h. (V     |       |        | b. VIII |        |          |         | · b. XI  | ъ. X   | He b.  | ,      | OURS.       |
| Join 🕿          | 8    | - 8'41" | 9"20" | 10' 0"    | ₩ 40° | 111300 | 18'0    | 0, 40- | 1-90-    | 2, 0    | ° 8' 40" | 22 19~ | 3'59"  | Déci   | embre ≌     |
| aill. 5 Jule 1  | 2.5  | 8 8.39  | 9.19  | 9.59      | 10.40 | 11.90  | 18.0    | 0.40   | 1.50     | 2. 1    | 2.41     | 3.21   | 4. 9   | Janv.  | I Déc. 1    |
| aiti. 16 Join 4 |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        | lenv.  | II Déc.     |
| will, 96 Mei 🙎  | 7.4  | 8.25    | 9. Z  | 9.51      | 10.34 | 11.47  | 19.0    | 0.43   | Lilli    | 9. 9    | 2.53     | 3,36   | 4.18   | Jeur.  | 81 Nov. 2   |
| Leas S Mai L    | 7.01 | 8.13    | 8.50  | 9.44      | 10.20 | 11.15  | 12.0    | 0.55   | 1.31     | 9.16    | 3, 1     | 3.47   | 4.88   | lenv.  | 31 Nov. 1   |
| 1001 16 Mel     |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        | Vár.   | 10 Yer.     |
| Andi 26 Avril 2 |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        | Fév.   | 20 Oct. 1   |
| iept. 5 Avril 1 | li . |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        | 2 Oct. 1    |
| Sept. 16 Avril  |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        |             |
| Sept. 26 Mars 2 |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        |             |
|                 | N.   |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        | 11     |             |
| Oct. 6 Mars L   |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        |             |
| Bct, 16 Mars    |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        | 13 Sep1.    |
| Det. 25 Fév. 2  | 5.   | 6.15    | 7,24  | 5 33      | 2.41  | 10.51  | 18.0    | L 2    | 2.18     | 3.27    | 4.36     | 5.45   | 0.54   | Aveil  | Août 1      |
| Nov. 4 Pér. 1   | 13.4 | 9 6. 1  | 7.13  | 8, 25     | 9,36  | 10.18  | 19.0    | 1.12   | 2.25     | 3.30    | 4.67     | 5.59   | 7.11   | Wal    | 3 Août 1    |
| Nov. 14 Fév.    | 4.8  | 3 5.48  | 1. 2  | 8.17      | 9.31  | 10,45  | 19.0    | 1.13   | 2.20     | 3.43    | 4.58     | 6.13   | 2.87   | Mul    | LA Août     |
| Yor. 24 Janv.   | 4.41 | 5.36    | 6.53  | 8.10      | 9.27  | 10.43  | 12.0    | 1.17   | 2.33     | 3.54    | 5. I     | 6.24   | 141    | lab    | 21 Julii. 1 |
| Dic. 3 Jony. L  | ١    |         | 6 40  |           |       | 10.44  |         |        |          |         | 5 14     | 6 19   |        | lanta. | 3 Juill, 4  |
| Déc. 13 Joov.   |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        |             |
| Décembre 23     |      |         |       |           |       |        |         |        |          |         |          |        |        |        | Jula 93     |
| presupre _      | 1    |         |       |           | ~ ~   |        |         |        |          | ·       |          | -      |        |        |             |
| NUITS.          | l t  | * b. 10 | b. 11 | t* h. I¥* | b. Ve | b. Yfe | h. YIII | b. VII | 1° h. 17 | (+ Б. 3 | ° b. X1  | · b. ) | CTIO h |        | Jouns.      |

Les heures romaines sont inscrites en tête des colonnes, en chiffres romains. Les heures modernes sont en chiffres ordinaires. Deux exemples feront comprendre l'usage du tableau.

Division de la nuit le 16 août. — Pour l'obtenir, on chèrche la date dans la colonne indicatrice de gauche, intimiée Nutrs. On conclut de la ligne en face : a 17 112, coucher du soleil, commeucement de la première heure et de la première veille; à 90 36°, fin de la première veille et commencement de la seconde; à 124 02°, il est minuit, la seconde veille finit, la troisième commence; à 29 34°, fin de la troisième veille, commencement de la quatrième; à 49 49°, le soleil se lève et la quatrième veille finit.

Division du jour le 16 août. — On cherche la date dans la colonne indicatrice de droite, intitulée Jouns. On conclut de la ligne en face : à 4º 49º, lever du soleil, commencement de la première heure; la troisième heure fait à 8º 25º; la sixième heure à midi; la neuvième heure à 3º 35º; à 1º 11º, le soleil se couche.

Au solstice d'été, chaque veille embrasse deux de nos heures; au solstice d'hiver, elle en embrasse quatre.

## APPENDICE C.

# NOTE SUR LES MONNAIES ANTIQUES RECUEILLIES DANS LES FOULLES D'ALISE.

Le résultat des fouilles exécutées autour d'Alise-Sainte-Reine serait bien suffisant pour établir l'identité de cette localité avec l'Alesia de César; mais l'abondance des preuves ne pent nuire à la thèse, et il en est une dont la valeur ne saurait être contestée: nous voulons parler de celle que fournissent les monnaies antiques trouvées dans les fossés du camp D. (Voir planche 25.) Perdues dans un combat et tombées dans un fossé plein d'eau, elles ont été soustraites aux recherches immédiates qui se font d'ordinaire sur les champs de bataille.

Pour établir la date d'un événement qui a occasionné l'enfouissement de certaines monnaies, il faut d'abord constater que ces monnaies ont été frappées à une époque antérieure à cet événement. Ainsi les monnaies perdues à Alesia doivent naturellement appartenir à une époque antérieure au siège de cette ville.

Les monnaies recneillies sont au nombre de six cent dix-neuf; elles se répartissent en deux groupes distincts : les unes portent l'empreinte du monnayage romain, les autres du monnayage gaulois.

Cela posé, examinons séparément l'age des deux groupes. M. le comte de Salis et M. de Saulcy ont bien voulu se charger d'en établir la classification.

Toutes les monnaies romaines, sans exception, ont été fabriquées par l'ordre et sous la surveillance des magistrats monétaires institués par le gouvernement de la République : elles appartiennent à la période républicaine et rentrent dans la classe des monnaies dites consulaires. Grâce aux travaux des Morell, des Borghesi, des Cavedoni, des Cohen, des Monumsen, et surtout de M. le comte de Salis, l'âge des monnaies de cette classe est aujourd'hui assez nettement déterminé. Sur la date de leur émission, en général, il serait, pour

ainsi dire, impossible de commettre une erreur de quelques années. La série des deniers et quinaires nous offre les noms de quatre-vingt-deux magistrats, et la massue, symbole d'un quatre-vingt-troisième; quatre de ces deniers ne présentent ni nom ni symbole; il en est de même d'un as de cuivre au type de Janus avec la proue de navire, lequel n'a probablement pas porté d'autre légende que le mot ROMA. Les plus récentes de ces monnaies remontent à l'an 700 de Rome, 54 avant Jésus-Christ. L'année dans laquelle eut lieu le siège d'Alesia est l'année 702; ce fait seul servirait au besoin à démontrer qu'Alise et Alesia sont une même localité.

L'examen des monnaies de fabrication gauloise n'a pas une moindre importance. Elles appartiennent à vingt-quatre civitates on peuplades différentes. Des contingents militaires accourus de tous les points du territoire gaulois ont donc pris part à la guerre dans laquelle ces monnaies ont été perdues et éparpillées sur le sol. Mais ce qui est décisif, c'est que, dans le nombre, nous en trouvons cent trois qui sont incontestablement d'origine arverne; l'une d'elles porte en toutes lettres le nom de Vercingetorix. Sur quatre cent quatre-vingt-sept monnaies gauloises, cent trois appartiennent aux Arvernes.

Ajoutons que, parmi ces dernières, soixante et une pièces portent le nom d'Epasnactus, qui devint, après la capitulation d'Alesia, un allié fidèle des Romains et le chef de l'Arvernie. (Guerre des Gaules, VIII, XLIV.) Or les monnaies d'Epasnactus sont bien connues depuis longtemps; elles se subdivisent en deux classes: les unes, antérieures à la soumission de ce personnage, présentent des types gaulois purs; les autres, postérieures, n'offrent plus que des types romanisés, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Dans les fossés du camp D on n'a trouvé que des monnaies d'Epasuactus au type primitif: la bataille dans laquelle ces monnaies ont été perdues par des Arvernes devant Alise est donc antérieure à l'année 51 avant Jésus-Christ, année de la soumission d'Epasnactus.

# CATALOGUE GÉNÉRAL DES MONNAIES ANTIQUES TROUVÉES DANS LES FOUILLES D'ALISE.

# MONNAIES FRAPPÉES PAR L'ATELIER DE ROME.

| NOMBRE,<br>D'EXEMPLAIRES. | NOMS OU SYMBOLES DES MACISTRATS INSCRITS SUR LES MONNAIES. | DATES<br>PROBLES<br>A. U. C. | NUMÉROS DES PLANCHES<br>DU BEQUEIL DE CORES.                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Anonyme                                                    | \$85-537                     | Pl. XLIII Incertaine 1. (Le nome ROMA n'est pas en lettres incuses.) |
| 1                         | Anonyme                                                    | 558-579                      | ,                                                                    |
| 1                         | M. ATILI, SARAN.                                           | 580-588                      | Pl. VII Atilia 2.                                                    |
| 1                         | NAT.                                                       | 589-595                      | Pl. XXXI Pinaria 2,                                                  |
| 1                         | L. CVP.                                                    | 602-605                      | Pl. XVI Cupiennia.                                                   |
| 1                         | M. IVNI.                                                   | 1                            | Pl. XXIII Junia 2.                                                   |
| 1                         | C. RENI.                                                   | 606-609                      | Pl. XXXVI Reuia.                                                     |
| 1                         | P. PAETVS                                                  | 606-609                      | PL I Aclia 1.                                                        |
| 1                         | CN. LVCR. TRIO                                             | 625-627                      | Pl. XXV Lucretia 1.                                                  |
| 1                         | M. MARC.                                                   | 649-643                      | Pl, XXVI Marcia 3.                                                   |
| 1                         | M. PORC. LAECA                                             | 644-647                      | Pl. XXXIV Porcia 2.                                                  |
| í                         | Q. METE.                                                   | 648-651                      | Pl. VIII Caecilia 3.                                                 |
| 1                         | M. VARG.                                                   | 652                          | Pl. XL Vargunteia.                                                   |
| 1                         | T. CLOVLI. (quinaire)                                      | 653                          | Pl. XII Cloudia 2.                                                   |
| 1                         | Q. PILIPVS                                                 | 658                          | Pl. XXVI Marcia 4.                                                   |
| 1                         | L. LIC. CN. DOM. L. PORCI. LICI.                           | 662                          | Pl. XXXIV Porcia 1.                                                  |
| 1                         | M. HERENNI.                                                | 663                          | Pl. XIX Herennia,                                                    |
| 2                         | L. IVLI. L. F. CAESAR                                      | 664                          | Pl. XX Julia 4.                                                      |
| 1                         | C. COIL. CALD.                                             | 664                          | Pl. XIII Coclia 2.                                                   |
| 1                         | CALD.                                                      | 664                          | Pl. XIII Coelia 3.                                                   |
| 1                         | Q. THERM. M. F.                                            | 664                          | Pl. XXVIII Minucia 5.                                                |
| 1                         | L. THORIVS BALBVS                                          | 664                          | Pl. XXXIX Thoria.                                                    |
| 1                         | P. SERVILI M. F. RVLLI                                     | 665                          | Pl. XXXVIII Servilia 6.                                              |
| 1                         | C, ALLI, BALA                                              | 665                          | Pl. I Aelia 3.                                                       |
| 1                         | L. PISO FRVGI (quinaire)                                   | 666                          | Pl. IX Calpurnia 5.                                                  |
| 2                         | L. PISO FRVGI                                              | 666                          | Pl. IX Calpurnia 10.                                                 |
| 1                         | Q. TITI.                                                   | 667                          | Pl. XXXIX Titia 1.                                                   |
| 4                         | Q. TITI.                                                   | 667                          | Pl. XXXIX Titia 2.                                                   |
| 4                         | C. VIBIVS C. F. PANSA                                      | 667                          | Pl. XLI Vibia 4.                                                     |
| 1                         | L. TITVRI. SABIN.                                          | 667                          | Pl. XXXIX Titoria 4.                                                 |
| 2                         | L. TITVRI. SABIN.                                          | 667                          | Pl. XXXIX Tituria 5.                                                 |
| 1                         | C. CENSO.                                                  | 668                          | Pl. XXVI Marcia 7.                                                   |

| 558                      | HISTOIRE DE J                                                 | ULES C                   | ESAR.                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE<br>O'EXEMPLAIRES. | NOMS OU SYMBOLES DES MAGISTRATS<br>INSCRITA SUR LES MONNAIRS. | DATES PROBABLES A. U. C. | NUMÉROS DES PLANCHES DU RECUEIL DE COMEN.                            |
| 3                        | CN. LENTVL.                                                   | 668                      | Pl. XIV Cornelia 7.                                                  |
| 1                        | L. RVBRI. DOSSEN.                                             | 668                      | Pl. XXXVI Rubria 1.                                                  |
| 3                        | L. C. MEMIES L. F. GAL                                        | 668                      | Pl. XXVII Memmia 3.                                                  |
| Ĭ                        | MN. FONTEL C. F.                                              | 669                      | Pl. XVIII Fonteia 4.                                                 |
| ī                        | GAR, OCVL. VER.                                               | 670                      | Pl. XI Carvilia 3.                                                   |
| 2                        | C. LIMETA, P. CREPVSI, L. CENSORIN.                           | 671                      | Pl. XXVI Marcia 10.                                                  |
| 1                        | L. CENSOR.                                                    | 671                      | Pl. XXVI Marcia 9.                                                   |
| 2                        | P. CREPVSI.                                                   | 671                      | Pl. XVI Crepusia.                                                    |
| 4                        | C. MAMIL. LIMETAN.                                            |                          | Pl. XXV Mamilia.                                                     |
| 1                        | C. ANNI. T. F. T. N. L. FABI. L. F.                           | 672                      | Pl. II Anuia 2.                                                      |
| 1                        | C. NAE. BALB.                                                 | 672                      | Pl. XXIX Naevia.                                                     |
| 1                        | L. PAPI.                                                      |                          | Pl. XXX Papia 1.                                                     |
| 2                        | TI, CLAVD, TI, F. AP. N.                                      | 673                      | Pl. XII Claudia 3.                                                   |
| 1                        | C. MARI, C. F. CAPIT.                                         | 674                      | Pl. XXVI Maria 3.                                                    |
| 1                        | L. PROCILI. F.                                                | 675                      | Pl. XXXV Procilia 1.                                                 |
| 2                        | L. PROCILI. F.                                                | 675                      | Pl. XXXV Procilia 2.                                                 |
| 1                        | P. SATRIENVS *                                                | 676                      | Pl. XXXVI Satriena.                                                  |
| 1                        | L. RVTILI. FLAC.                                              | 676                      | Pl. XXXVI Butilia.                                                   |
| 1                        | L. LVCRETI, TRIO                                              | 677                      | Pl. XXV Lucretia 2.                                                  |
| 1                        | MN. AQVIL. MN. F. MN. N.                                      | 682                      | Pl. VI Aquillia 2.                                                   |
| 6                        | PAVLLVS LEPIDVS                                               |                          | Pl. I Aemilia 9.                                                     |
| 2                        | PAVLLVS LEPIDVS LIBO                                          | 683                      | Pl. I Aemilia 10.                                                    |
| 2                        | LIBO                                                          | 683                      | Pl. XXXVI Scribonia 2.                                               |
| 2                        | C. HOSIDI, C. F. GETA *                                       | 683                      | Pl, XIX Hosidia 1.                                                   |
| 1                        | C. HOSIDI, C. F. GETA                                         | 683                      | Pl. XIX Hosidia 2.                                                   |
| 1                        | P. GALB.                                                      | 683                      | Pl. XXXVIII Sulpicia 2.                                              |
| 2                        | L. ROSCI FABATI                                               | 684                      | Pl. XXXVI Roscia.                                                    |
| 1                        | M. PLAETORI. CEST.                                            | 686                      | Pl. XXXII Plaetoria 3.                                               |
| 1                        | M. PLAETORIVS M. F. CESTIANVS                                 | 686                      | Pl. XXXII Plaetoria 9.                                               |
| 1                        | C. PISO L. F. FRVGI                                           | 690                      | Pl. IX Calpurnia 15.                                                 |
| 1                        | C. PISO L. F. FRVGI                                           | 690                      | Pl. IX Calpurnia 16.                                                 |
| 1                        | Q. CASSIVS                                                    | 695                      | Pl. XI Cassia 6.                                                     |
| 5                        | M. SCAVR. P. HYPSAE.                                          | 696                      | Pl. I Aemilia I.                                                     |
| 2                        | Q. POMPEI. RVF.                                               | 697                      | Pl. XV Cornelia 20. (Cette pièce<br>devrait se classer à la Pompeia. |
| 1                        | PHILIPPVS                                                     | 698                      | Pl. XXVI Marcia 8.                                                   |
| 1                        | P. CRASSVS M. F. (incuse)                                     | 699                      | Pl. XXIV Licinia 2.                                                  |
| 1                        | FAVSTVS (en monogramme)                                       |                          | Pl. XV Cornelia 23.                                                  |
| 1                        | A. PLAVTIVS                                                   | 700                      | Pl. XXXIII Plantia 6.                                                |

Les monnaies de la guerre sociale (664-665), de l'époque de Marius et Sylla (666-674), et des ileux dernières années de la guerre de Spartacus (682-683), sont extrèmement communes, et le plus souvent d'une fabrication très-grossière.

# MONNAIES FRAPPÉES DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE.

| NOMBRE<br>D'EXEMPLAIRES. | NOMS OU SYMBOLES DES MAGISTRATS INSCRITS SUR LES MONNAIES. | DATES<br>PROBABLES<br>A. U. C. | NUMÉROS DES PLANCHES DU RECUEIL DE COHEX.                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                        | Massuc                                                     | 485-537                        | Cette pièce ne se tronve pas dans<br>Cohen.                  |
| 1                        | Anonyme                                                    | 538-557                        | Pl. XLIII Incertaine 2. (Le nom à l'exergue est écrit ROMA.) |
| 1                        | Anonyme                                                    | 558-579                        | Pl. XLIII Incertaine 2. (Le nom à l'exergue est écrit ROMA.) |
| 3                        | Q. FABI. LABEO                                             | 653                            | Pl. XVII Fabia 2.                                            |
| i                        | M. TVLLI.                                                  | 653                            | Pl. XXXIX Tullia.                                            |
| 1                        | M. SERGI.                                                  | 655                            | Pl. XXXVII Sergia.                                           |
| 3                        | L. FLAMINI. CILO                                           | 656                            | Pl. XVIII Flaminia 1.                                        |
| 1                        | M. CIPI. M. F. (incuse)                                    | 658                            | Pl. XII Cipia.                                               |
| í                        | P. NERVA                                                   | 659                            | Pl. XXXVIII Silia.                                           |
| 1                        | L. PHILIPPVS                                               | 660                            | Pl. XXVI Marcia 5.                                           |
| 2                        | M. FOVRI L. F. PHILI                                       | 662                            | Pl. XIX Foria 3.                                             |
| 1                        | MN. AEMILIO LEP.                                           | 663                            | Pl. I. Aemilia 3.                                            |
| i                        | CN. BLASIO CN. F.                                          | 663                            | Pl. XIV Cornelia 4.                                          |
| 1                        | L. CAESI.                                                  | 663                            | Pl. VIII Gaesia.                                             |
| 1                        | Q. LVTATI.                                                 | 664                            | Pl. XXV Lutatia 2.                                           |
| 3                        | L. MEMMI.                                                  | 664                            | Pl. XXVII Memmia 1.                                          |
| 1                        | L. VALERI FLACCI                                           | 664                            | Pl. XL Valeria 3.                                            |
| 1                        | M. CATO                                                    | 664                            | Pl. XXXV Porcia 6.                                           |
| 1                        | A. ALBINVS S. F.                                           | 665                            | Pl. XXXV Postumia 2.                                         |

# MONNAIES FRAPPÉES HORS DE L'ITALIE.

| D'EXEMPLAIRE | NOMS OU SYMBOLES DES MAGISTRATS<br>INSCRITS SUR LES MONNAIES. | DATES PROBABLES A. U. C. | NUMÉROS DES PLANCHES<br>DU RECUEIL DE COHEN. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 2            | CN. LEN. Q.                                                   | 678-682                  | Pl. XIV Cornelia 10.                         |
| 2            | LENT. CVR. ¥ FL.                                              | 678-682                  | Pl. XIV Cornelia 11.                         |

# MONNAIES GAULOISES (CAMP D, AU BORD DE L'OSE).

| Nomez<br>d'exemplaires                                              | d'exemplaires                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ARVERNES.                                                           | R. Meme type, Rameau an-dessus<br>du cheval    |
| MONNALES ANÉPIGRAPHES.                                              | R. Meme type, Épée et pentagramme. 1           |
| Electrum, Statères aux types de Ver-<br>cingetorix                  | MONNAIES AVEC LÉGENDES.                        |
| Electrum, Statère avec effigie ornée<br>d'une coiffure singulière 1 | Electrum, ABVDOS. Statère 1  Æ. Même légende 9 |
| Argent. Deniers épais et anciens, de<br>types variés                | Æ. Même légende 9 Æ. Même type. OSNAII 1       |
| Argent, Denier épais et aneien, avec                                | Æ. Meme type. ISVNIS 1                         |
| oisean sous le cheval, 1                                            | Electrum, SOLIMA, Statere, 1                   |
| Argent. Denier épais et ancien, types                               | A. Même légende 6                              |
| des statères de Vercingetorix. 1                                    | AR. DIASVLOS 7                                 |
| MONNAIES AVEC NOMS DE CHEFS.                                        | Æ. Même type. YNO 4                            |
| VERCINGETORIXS. Cette pièce                                         | AR. Même type, ≰IOV 1                          |
| semble être de cuivre, et pour-                                     | Æ. Sons le cheval DEN 1                        |
| rait cependant n'être qu'un                                         | Æ. Sons le cheval CAM. (Cambo-                 |
| statère de très-bas electrum. 1                                     | lectres?)                                      |
| Æ. CVNVANOS 5                                                       | BUCIOS.                                        |
| Æ. CALIIDV 7                                                        |                                                |
| Æ. A. derrière l'effigie 2                                          | Æ. Monnair indéterminée, unique                |
| AR. PICTILOS 8                                                      | jusqu'ici                                      |
| A. EPAD. Epasnactus, avant sa son-<br>mission                       | CADURQUES.                                     |
| Æ. IIPAD·R'·CICIIDV·BRI. Epas-                                      | Æ. Anépigraphe, Types des monnaies             |
| nactus                                                              | de Lucterius 1                                 |
| Nota. Trois de ces dernières pièces<br>sont collées ensemble.       | CARNUTES.                                      |
| AULERQUES-ÉBUROVICES.                                               |                                                |
| Æ. CAMBIL. (Cannilogène?) 5                                         | MONNAIRS ANÉPIGRAPHES.                         |
| * I WILL O DO                                                       | Potin                                          |
| BITURIGES.                                                          | Æ. Tète. R. Aigle et serpent \$                |
| MONNALES ANÉPIGRAPHES.                                              | Æ. Tête. R. Aigle et aiglon 1                  |
| Electrum, Statères au paon placé au-<br>dessus du cheval,           | MONNAIES AVEC LÉGENDES.                        |
| A. Tête. R'. Cheval et sanglier 1                                   | Æ. VANDIILIOS 19                               |
| A. Tête roiffée de longues mêches                                   | Æ. CALIAGIIS 12                                |
| de cheveux 1                                                        | Æ. TASGIITIOS. Tasgetins                       |

| NOMBRE<br>d'exemplaires                              | NOMBRE d'exemple:                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ÉDUENS.                                              | RÉMES.                                     |
|                                                      | Æ. Aux trois tètes accolées 2              |
| A. Deniers auciens                                   | SANTONS.                                   |
| AC. Demers auciens 27                                | Electrum, Statère, Sous le cheval SA. 1    |
| MONNAIES AVEC LÉGENHES.                              | ari no mana                                |
| /R. kAΛ—€ΔΟV. (Celtes-Éalueus), 2                    | SÉNONAIS.                                  |
| A. ANORBO-DVBNOREX. (Dum-                            | Potin, anépigraphe. Animaux affron-<br>tés |
| norix 14                                             | F: 111 1 11 0 0 0                          |
| A. DVBNOREX-DVBNOCOV.                                | A. YLLYCCI 6                               |
| (Dumnorix)\$                                         | SÉQUANES.                                  |
| A. DVBNOREX-DVBNOCOV. (Dumnorix.) Le chef tient à la | Potin, anépigraphe 12                      |
| main one tête conpe 1                                | A. SEQVANOIOTVOS 16                        |
| A. LITA, Litavicus 12                                | /R. TOGIRIX 72                             |
|                                                      | A. Q.DOCI-SAM·F 18                         |
| HELVIENS?                                            | SUESSIONS.                                 |
| R. EPOMHD, Lion, R. Deux tères                       |                                            |
| aecolées                                             | Æ. Divitiae. Δ€IOVICIACOS 1                |
| LÉMOVICES.                                           | TRÈVIRES.                                  |
| A. Tête humaine au-dessus du cheval. 5               | R. Anépigraphe 1                           |
| LEUQUES.                                             | TRIGASSES (OU LINGONS)?                    |
| Potin au sanglier                                    | Potin                                      |
| LIGUE CONTRE LES GERMAINS.                           | VÉLIOCASSES.                               |
| R. Quinaires au cavalier 2                           | Æ. Figure agenonillée 1                    |
| MANDUBIENS (OU LINGONS)?                             | VOLCES-ARÉCOMICES.                         |
| Potin                                                | R 1                                        |
| MASSALIÉTES.                                         | VOLCES-TECTOS AGES.                        |
| A. Oboles à la roue 2                                | R                                          |
| PÉTROCORIENS.                                        | VOLCES-TECTOS AGES,                        |
| R. Au sanglier conché 4                              | ÉMIGNÉS EN GERMANIE.                       |
| PICTONS.                                             | R 1                                        |
| Electrum, Statère à la main 1                        | INCERTAINE DU MIDI.                        |
| Æ. Anépigraphe 1                                     | Æ. Cheval buyant dans un vasc 3            |
|                                                      |                                            |
| MONNAIES AVEC NOMS DE CHEFS.                         | INDÉTERMINABLES.                           |
| R. VIIROTAL, Guerrier debout 10                      | R 1                                        |
| A. VIIROTAL. Lion 1                                  | Æ et Potin 14                              |

11.

## APPENDICE D.

#### NOTICE SUR LES LIEUTENANTS DE CESAR.

Daus sa campagne contre Arioviste César avait six légions; il mit à la tête de chacune d'elles soit un de ses lieutenants, soit son questeur. (Guerre des Gaules, 1, Lii.) Ses principaux officiers étaient donc, à cette époque, au nombre de six; savoir : T. Labienus, portant le titre de legatus pro prætore (1, xxi), Publius Crassus, L. Arunculeius Cotta, Q. Titurius Sabinus, Q. Pedius et S. Sulpicius Galba.

#### 1. - T. ATTIUS LABIENUS.

T. Attins Labienus avait été tribun du pemple en 691 et s'était, en cette qualité, porté accusateur de C. Rabirius. Il servit avec zèle Gésar pendant luit aunées dans les Gaules. Quoiqu'il éût été comblé de ses faveurs et qu'il cût, grâce à lui, amassé une grande fortune (Gicéron, Lettres à Attieus, VII, vu.— César, Guerre civile, 1, xv), il déserta sa cause dès qu'éclata la guerre civile, et en 706 devint lieuteuant de Pompée en Grèce. Après la bataille de Pharsale, il alla, avec Afranius, rejoindre Caton à Corcyre, et passa ensuite en Afrique. Scipion vaiucu, Labieuus se rendit en Espagne, près de Gu. Pompée. Il trouva la mort à la bataille de Munda. Gésar fit faire des funérailles solemelles à celui qui avait payé ses bienfaits par tant d'imgratitude. (Florus, IV, 11.— Appieu, Guerres civiles, II, ex.— Dion-Cassius, XI.III, xxx, xxxyu.)

#### 2. - PUBLIUS LICINIUS CRASSUS.

Publius Licinius Crassus Dives, fils puine du célèbre triumvir, partit avec César pour la guerre des Gaules, fil la conquête de l'Aquitaine, et fut chargé de conduire à Bone les soldats qui devaient voter en faveur de Pompée et de Crassus. Il quitta l'armée de César à la fin de 698 ou an commencement de 699. Emmené par son père en Syrie, il périt en 701 dans la guerre contre les Parthes, eneore fort jeune, car Cicéron, lié avec lui d'une étroite amitié (Lettres familières, V, vm), le qualifie d'adolescens, dans une lettre à Quintus (II, 12), écrite en mai 699. Il était néanmoins déjà augure, et le grand orateur lui succéda dans cette dignité. (Cicéron, Lettres fumilières, XV, 1v. — Plutarque, Cicéron, xvvi.)

#### 3. - L. ARUNCULEIUS COTTA.

La biographie de L. Arunculeius Cotta avant son arrivée dans la Gaule n'est point connue. Son nom fait supposer qu'il descendait d'une famille de clients on d'affrauchis de la gens Aurelia, chez laquelle le nom de Cotta était héréditaire. La mère de César était une Aurelia.

#### 4. - QUINTUS TITURIUS SABINUS.

Les antécédents de Quintus Titurins Sabiuns ne sont pas plus connus que cens d'Armaculeius Cotta, dont il parlagea le triste sort. Son uom montre qu'il appartenait à la famille d'origine sabine des *Titurii*, laquelle avait donné divers magistrats à la République; le nom de Titurius se lit sur plusieurs médailles consulaires; on le trouve aussi dans quelques inscriptions postérieures au temps de César.

#### 5. - O. PEDIUS.

O. Pedius était le fils d'une sœur de César. (Snétone, César, LXXXIII.) Elu édile en l'an 700 (Cicéron, Discours pour Plancius, vn), il doit avoir quitté l'armée des Gaules au plus tard en 699. Quant éclata la guerre civile, il demeura un des plus fermes adhérents de son oncle, dont il soutenait, en 705, les intérêts à Capoue. (Cicéron, Lettres à Atticus, IX, xiv.) Il était préteur lorsqu'il fut assiègé dans Cosa, par Milon, partisan de Pompée. Il fut envoyé en Espague avec Q. Fabius. (César, Guerre civile, III, xxII; - Guerre d'Espagne, n. - Dion-Cassius, XLIII, xxxx.) Institué, par le testament de César, héritier d'un huitième de ses biens, il abandonna à Octave ce qui lui était légué. (Suctone, Ccsar, 1xxxIII. - Appien, Guerres civiles, III, xciv.) C'est sur la proposition de Q. Pedius, devenu consul, que fut rendue la loi qui a reçu son nom et qui était dirigée contre les menrtriers du dictateur. (Velleius Paterculus, II, Lxv. - Suétone, Néron, III.) Q. Pedius resta fidèle à Octave; il proposa néaumoins le retrait de la déclaration de guerre lancée contre Antoine et Lépide. Il fut mis dans le secret du triumvirat qui allait se conclure, et monrut subitement avant l'expiration de l'année 711. (Dion-Cassins, XLVI, tu. -Appien, Guerres civiles, IV, vi.)

### 6. - SERVIUS SULPICIUS GALBA.

Servins Sulpicius Galba, que l'empereur Galba comptait parmi ses ancêtres, ctait de l'illustre famille des Sulpicii; il descendait de Sulpicius Galba, consul en 610, qui avait laissé la réputation de grand orateur. S. Sulpicius Galba, le licutenant de Cesar en Gaule, avait déjà fait la guerre dans ce pays sous C. Pomptinus, en 603 (Dion-Cassius, XXXVII, xxvII); ce qui explique le choix pure fit de lui le futur dictateur. Il doit avoir quitte l'armée de César au plus tard en 609, car il fut, sur la recommandation de celui-ci, élu préteur gn 700.

(Dion-Cassius, XXXIX, 1xx.) Il brigna vainement le consulat en 705. Pressé par les créauciers de Pompée, pour lequel il s'était porté caution, il fut tiré d'embarras par César, qui paya ses dettes. (Valère Maxime, VI, 11, § 11.) Se voyant définitivement décu dans son espoir d'arriver au consulat, S. Galba entra dans la conjuration contre son ancien chef. (Suétone, Galba, 111. — Appien, Guerres civiles, II, cxin.) Il servit dans la guerre contre Antoine, sons le consul Hirtins. On a de lui une lettre à Cicéron, écrite du camp de Modène. (Cicéron, Lettres familières, X, xxx.) Poursuivi, en vertu de la loi Pedia, comme mentrire de César (Suétone, Galba, 111), il fut condamné, et mourret vraisemblablement en exil.

Le Sénat accorda à César, en 698, dix lieutenants : Labienus, Arunculeius Cotta, Titurius Salbinus, déjà dans la Gaule, Decimus Brutus, P. Sulpicius Rufus, Munatius Plancus, M. Crassus, C. Fabius, L. Roscius et T. Sextius, Quant à Sulpicius Galha, à P. Crassus et à Q. Pedius, ils étaient retournés en Italie.

#### 7. - DECIMUS JUNIUS BRUTUS.

Decinius Junius Brutus, appartenant à la famille des Junii, était fils de Decimus Junius Brutus, élu consul pour l'au 677, et de Sempronia, qui jona un rôle si célèbre dans la conjuration de Catilina. Il fut adopté par A. Postumius Albinus, consul en 655, et prit, pour ce motif, le surnom d'Albinus, par lequel on le trouve quelquefois désigné. Quand César l'emmena dans les Gaules, il était encore fort jeune : les Commentaires lui donnent l'épithète d'adolescens. Il devait être de retour à Rome en janvier 704, puisqu'une lettre de Cicéron v signale sa présence à cette époque. (Lettres familières, VIII, vu.) L'année suivante il commandait la flotte de César devant Marseille, (César, Guerre civile, I, xxxvi. - Dion-Cassius, XLI, xix.) Il remporta, bien qu'avec des forces inégales, une victoire navale sur L. Domitius. (César, Guerre civile, I.I.) Avant recu de César, en 706, le gouvernement de la Gaule transalpine, il réprima, en 708, une insurrection des Bellovaques. (Tite-Live, Epitome, CXIV.) Objet des faveurs les plus particulières de son ancien général, qui éprouvait pour lui une vive affection, D. Brutus fut associé, avec Autoine et Octave, au triomphe que César célébra en 709, à son retour d'Espagne, et monta avec eux sur son char. (Plutarque, Antoine, xiii.) Par son testament des ides de septembre, le dictateur le nommait un des tuteurs d'Octave, et l'instituait un de ses seconds héritiers (Dion-Cassius, XLIV, xxxv. - Appien, Guerres civiles, II. GREHI. - Suétone, César, LXXXIII); il lui fit attribuer, pour l'année 712, le gouvernement de la Gaule cisalpine. Malgré cette amitié dont César lui avait donné tant de preuves, et que celui-ci croyait payée de retour, Brutus, resté fidèle à son bienfaiteur dans la guerre civile, prêta l'oreille aux propositions des conjurés et se laissa séduire par M. Brutus, son parent. Non-sculement il vint au sénat pour frapper aussi la victime, mais il accepta la mission d'aller engager le dictateur, qui hésitait, à se rendre dans la curie. (Dion-Cassius, XLIV, xiv, xvin. — Appieu, Guerres civiles, II, cxx. — Plutarque, César, xxx.) En butte à la haine publique (Gicéron, Philippiques, X, vu), et intimidé par les menaces d'Antoine, il quitta Rome pour aller prendre possession de la province que Gésar lui avait fait assigner. (Cicéron, Lettres à Attieus, XIV, xiv.)

Il paraît d'ailleurs n'avoir agi qu'assez mollement en faveur du parti qu'il avait embrassé. Autoine s'étant fait donner par le pemple, en échange de la Macédoine, la province que Brutus commandait (Appien, Guerres civiles, III, xxx), ce dernier se refusa à abandonner son gouvernement, et, appuyé par Cicéron, il obtint du sénat un édit qui le lui maintenait (Cicéron, Philippiques, III. 1v. - Appien, Guerres civiles, III, xxv); ce qui amena nue lutte à main armée entre les deux compétiteurs. Poursuivi par sou rival, Brutus se jeta dans Modène et y soutint un long siège (Appien, Guerres civiles, III, xxx. - Tite-Live, Epitome, CXVII), qui cut pour résultat final la bataille célèbre où Antoine fut défait. D. Brutus, effacé par de nouveaux acteurs dans ce drame sanglant, y demenra presque simple spectateur. (Dion-Cassins, XLVI, xL.) Il se rangea alors du côté d'Octave, sans toutefois que le rapprochement de ces deux hommes ait été bien étroit et bien sincère. Il continua à exercer un commandement important pendant la guerre, mais la fortune ne tarda pas à lui devenir contraire. Pressé par Autoine, qui s'était uni à Lépide, menacé personnellement par les pontsuites qu'Octave, armé de la loi Pedia, dirigeait contre les menrtriers de César (Tite-Live, Epitome, CXX. - Dion-Cassins, XLVI, LIII), il se vit abandonné de ses troupes, et, après avoir vainement tenté de passer en Macédoine, il se dirigea avec une faible escorte vers Aquilée; mais un chef gaulois, Camillus, trahit à son égard les droits de l'hospitalité, le retint prisonnier, et manda à Antoine ce qu'il avait fait. L'ancien lieutenant de Gésar expédia aussitôt Enrius avec des cavaliers, qui tuèrent Brutus et lui rapportèrent sa tête. (Appien, Guerres civiles, III, xcvn-xcvm. - Velleius Paterculus, II, EXIN-EXIV.) Brutus a été l'un des correspondants de Cicéron, qui lui donne des éloges, notamment sur sa constance dans l'amitié, éloges dont il était assurément pen digne.

#### 8. - PUBLIUS SULPICIUS RUFUS.

Publins Sulpicius Bufus, qui appartenait à la même famille que S. Sulpicius Galba, servit, en 705, la cause de Gésar en Espagne (Gésar, Guerre civile, 1, txxv); il roumauda, l'année suivante, avec le titre de précieur, la flotte qui croisait à Vibo, sur la côte du Bruttium (Gésar, Guerre civile, III, c.), plus tard il obtint le gouvernement d'Illyrie, contrée où il avait fait la guerre dans les rangs des Césariens, et succéda conséquemment à Q. Comificius. (Gésar, Guerre d'Afrique, x; — Guerre d'Alexandrie, xu.) Une lettre de Cicéron, à lui adressée (Lettres funilières, XIII, 1xxvn), montre qu'il était encore

dans cette province en 709. On ne sait rien de certain sur ses actes. On a supposé avec vraisemblance qu'il est le même qu'un P. Sulpicius, censeur sous le trimavirat, et mentionné dans une inscription latine (*Tubula Collatina*), à laquelle renvoie Drumann (f. 1, p. 528).

#### 9. - LUCIUS MUNATIUS PLANCUS.

Lucius Munatius Plancux, dont le nom ac lit aur plusieurs inscriptions et aur un assez graud nombre de médailles (voy, notamment Orelli, Inscript, n° 591), appartenait à une famille plébéienne illustre. Lié d'abord avec Caton, il gagua ensuite toute l'affection de César (Plutarque, Caton d'Uique, xun. — Gicéron, Lettres famillères, X, xxxv), et lui demeura fidèle jusqu'à la fin. Après avoir servi en Gaule, il deviut, en 705, un de ses plus actifs lientenants en Espagne (César, Guerre civile, I, xu), puis en Afrique, (César, Guerre d'Afrique, v.) césar lui fit attribuer, pour l'année 710, le gouvernement de la Gaule transalpine, moins les Gaules narbonnaise et belgique (Appieu, Guerres civiles, III, xxv. — Cicciron, Philippiques, III, xv.), et le désigna pour prendre, avec D. Brutus, le consulat en 712 (Velleius Patereulus, II, xxu. — Dion-Cassins, XLVI, tan); il était alors en grande faveur près du dictateur : Cicéron s'adressait à lui pour obtenir les bounes gràces de César. (Lettres familières, X, m; XIII, xxx.)

Après le meurtre de César, Plancus, qui redoutait sans donte, comme Antoine, la vengeance du parti des conjurés, proposa une amnistie, de concert avec lui et Cicéron (Plutarque, Brutus, xxn), et se hâta d'aller dans la province qui lui avait été assignée. En Gaule, il fonda les colonies de Lugdunum et de Baurica (Orelli, Inscriptions, nº 590, - Dion-Cassins, XLVI, 1); plus tard, gagué par Antoine, il abandouna à la vengeance de celui-ci, durant la proscription, Plotins, son propre frère. (Appien, Guerres civiles, IV, xu. - Valère Maxime, VI, viii, § 5.) En 712, Plancus prit avec Lépide, au 1er janvier, le consulat que César Ini avait destiné. (Dion-Cassins, XLVI, Lm; LXVII, xvi.) Dans la guerre de Pérouse, il commanda les troupes d'Antoine, qui l'envoya, en 714, en Asie. En 719, il gonvernait encore la Syrie pour ce triumvir, et on l'a accusé de la mort de Sextas Pumpée. (Appien, Guerres civiles, V, exuv.) Il se rendit en Égypte avec Antoine, près de Cléopatre. (Velleius Paterculus, II, EXXXIII.) Prévoyant la ruine d'Antoine, dont on lui reproche d'avoir été le bas adulateur, il n'attendit pas la défaite d'Actinu pour embrasser le parti d'Octave; il rentra à Rome, et attaqua vivement son ancien ami dans le sénat. (Velleius Paterculus, II, LXXXIII.) Dion-Cassius (L, III) l'accuse d'avoir révélé le contenu du testament d'Antoine. Dévoné désormais à Octave, il proposa, en 727, de lui déférer le titre d'Auguste. (Suctone, Octave, vu. - Velleins Paterculus, II, xci.) En 732, il exerca la censure. (Dion-Cassins, LIV, II.) Les monuments épigraphiques et les médailles nons montrent qu'il fut aussi revêtu d'antres dignités. On ignore la date de sa mort, Horace lui a adressé une de ses odes. (Livre I, ade vn.)

#### MARCUS LICINIUS CRASSUS.

Marcus Licinius Crassus Dives était le frère aîné du jeune Crassus, dont il avait pris la place en qualité de lieutenant de César dans la Gaule. On sait peu de chose de sa vie : Cicéron, moins lié avec lui qu'avec son frère caulet, en a pen parlé. (Lettres familières, V, vm.) Il se rangea du cóté de César, lors de la guerre civile, et devint, en 705, gouverneur de la Gaule citérieure. (Appien, Guerres civiles, II, xm. — Justin, XLII, vs.) On ignore l'époque de sa mort.

#### 11. - CAIUS FABIUS.

On ne sait pas ce qu'avait été Caius Fabius avant la campagne des Gaules. Quand la guerre civile éclata, il resta fidèle à César, qui lui donna l'ordre de se rendre de la Gaule narbonnaise en Espagne. Avec sa célérité ordinaire il se porta à marches forcées sur llerda (Lerida), ville près de laquelle campait Afranius. Il se distingua dans toute cette campagne, où l'armée de César, qui l'avait rejoint, se trouva un instant compromise.

Il n'est plus fait mention ultérieurement de C. Fabius. Son nom ne se retrouve ni dans le récit des campagnes de Grèce, d'Alexandrie, d'Afrique, ni dans celui de la seconde guerre d'Espagne, ni ailleurs.

#### 12. - L. BOSCIUS.

L. Roscius, qui n'a joué qu'un rôle secondaire dans la guerre des Gaules, paraît étre le même que le personnage auquel Cicéron donne le nom de L. Fabatus, et qui périt à la bataille de Modène, en 711. (Lettres familières, X, xxxin.) Il fut préteur en 705, et Pompée, qui savait l'amilié que César avait pour Roscius, le lui députa à Ariminum avec des propositions de paix. (César, Guerre civille, 1, vin, x. — Dion-Cassius, XLI, v.) On croit que c'est son nom qui, suivi du surnom de Fabatus, figure sur des deniers romains portant l'image de Junon Lamvina. On a cur aussi le retrouver sur une inscription latine.

#### 13. - TITUS SEXTIUS.

Titus Sextius, dont on ignore l'histoire avant son arrivée dans les Gaules, devint, en 710, gouverneur de Numidie. (Dion-Cassius, XLVIII, xxi.) Selon Appien (Guerres civiles, IV, uni), il se rangea du côté d'Octave; suivant Dion-Cassius (XLVIII, xxi), du côté d'Antoine. Il fit la guerre à Q. Cornificius, qui voulait garder l'aucienne province d'Afrique, que le sénat lui avait attribuée. Sextius aspirait au même gouvernement, et il s'apprétait à l'exercer pour Octave, auquel l'Afrique avait été assignée dans le partage des triunvirs. (Appien, Guerres civiles, IV, uni.) La défaite et la mort de Cornificius lui permirent de réaliser ses projets, et il resta en possession de sa province jusqu'en 713. Appien et Dion-Cassius ont raconté différenment les événements

qui contraignirent Sextius, après la bataille de Philippes, à abandonner la Numidie, où Octave avait envoyé un nouveau gouverneur. On ne sait rien de plus sur sa biographie.

Dans l'année 700, on voit apparaître deux nouveaux lieutenants, Q. Tullius Cicéron et C. Trebonius, qui venaient remplacer Arunculeius Cotta et Titurius Sabinus, tués par les Gaulois à Tongres.

### 14. - Q. TULLIUS CICÉRON.

Quintus Tullius Cicéron, frère puiné du grand orateur, était né en 652, et alla avec celui-ci à Athènes se perfectionner dans les lettres, qu'il cultiva aussi avec succès. La correspondance des deux frères que nous avons conservée en fait foi, et nons savons, d'autre part, que Quintus avait composé divers ouvrages qui se sont perdus. Quintus avait épousé, antérieurement à l'an 686, Pomponia, sœur d'Attiens (Cicéron, Lettres à Attieus, I, v, vi), avec laquelle il vécut en assez mauvaise intelligence, et dont il finit par se séparer. Il fut édile en 688, année de la préture de son frère; et, en 691, lors du consulat de celui-ci, il lui prêta, dans l'affaire de Catilina, son intelligent appui et partagea les mêmes dangers. (Cicéron, Lettres à Quintus, I, 1; - Quatrième Catilinaire, 11, 111.) Toutefois il n'opina pas comme lui dans le jugement des conjurés, où il vota, avec Cesar, contre la peine de mort. (Snetone, César, xiv.) Il devint préteur en 692, défit, dans le Bruttinin, la bande du Catilinaire Marcellus (Orose, VI, vi), et présida le tribunal qui jugea Archias. (Scholiaste de Bobbio sur le Discours pour Archias, p. 354, éd. Orelli.) En mars de l'année 693, il se rendit dans la province d'Asie, dont il avait obtenu le gouvernement (Cicéron, Discours pour Flaccus, xiv); il administra cette province avec antant d'équité que de talent, secondé par d'habiles lieutenants. (Cicéron, Lettres à Quintus, 1, 1.) . On eut cependant à lui reprocher de fréquents emportements, ce qui lui attira les remontrances de son frère. A la fin d'avril 696, Quintus quitta l'Asie pour se rendre directement à Rome, sans prendre le temps d'aller voir, à Thessalonique, M. Cicéron, encore sons le poids de sa condamnation à l'exil. C'est qu'il redoutait une accusation de concussion, que s'efforcaient de préparer contre lui ses ennemis et ceux de son frère. (Cicéron, Lettres à Atticus, III, 1x; - Lettres à Quintus, I, m; - Discours pour sa maison, xxxvi.) Il s'employa activement en faveur de ce dernier, et faillit être tué dans la sédition excitée par Clodius, le 8 des calendes de février 697, lors de la proposition du tribun Fabricius. (Cicéron, Discours pour Sextius, xxxv. - Plutarque, Cicéron, xuv.) Quand ce même Clodius s'opposait à la reconstruction de la maison de M. Cicéron, Quintus vit la sienne, qui en était voisine, incendiée par les partisans du turbulent démagogne. (Cicéron, Lettres à Atticus, IV, III.) Vers la fin de cette même année, Quintus fut un des quinze lieutenants donnés à Pompée pour diriger les approvisionnements, et c'est en cette qualité qu'il

se rendit en Sardaigne. (Cicéron, Lettres à Quintus, II, n.) Il partit pour les Gaules an commencement de 700, et l'on voit, par un passage du Discours pour Milon, qu'il y était encore en 702. Il laissa l'armée de César en 703, et alla rejoindre, en qualité de légat, son frère devenu proconsul de Cilicie. anquel il prêta l'indispensable appui de son expérience et de son habileté dans les choses de la guerre. (Cicéron, Lettres familières, XV, 1v; - Lettres à Atticus, V, xx.) Durant la guerre civile, Quintus se rangea du côté de Pompee, mais il imita la circonspection de son frère, et, après la bataille de Pharsale, il mit tout en œuvre pour se disculper aux yeux de César, vers lequel il députa, en Asic, son propre fils, et c'est ainsi qu'il obtint son pardon. Après la mort de César, Oujutus se prononca énergiquement, comme M. Cicéron, contre Antoine, opposition qui lui devint également fatale, car il fut, ainsi que son frère, enveloppé dans la proscription. Avant vainement tenté, avec celui-ci, de gagner la Macédoine, il revint à Rome en compagnie de son fils, et tous deux furent livrés par des esclaves aux mains qui les frappèrent, (Appien, Guerres civiles, IV, xx. - Plutarque, Cicéron, LXII.)

#### 15. - CAIUS TREBONIUS.

Cains Trebonius était fils d'un chevalier romain dont Cicéron parle dans ses Philippiques (XIII, x). Questeur en 694, il combattit la loi Herennia, qui autorisait l'adoption de Clodius par un plébéien; tribun du peuple en 699, il proposa les célèbres lois qui donnaient à Pompée et à Crassus d'importantes provinces et prorogeaient pour cing ans le commandement de César en Gaule. Appelé par César l'année suivante, en qualité de légat, il demenra en Gaule jusqu'an moment de la guerre civile. Il fut ensuite envoyé en Espagne contre Afranius, puis chargé d'assiéger Marseille par terre. (César, Guerre civile, 1. xxxvi. - Dion-Cassins, XLI, xix.) En 706, il devenait préteur urbain (Dion-Cassius, XLII, xx); un an après, il succedait à Cassius Longinus dans le gouvernement d'une des deux Espagnes. (César, Guerre d'Alexandrie, exiv; - Guerre d'Espagne, vn. - Dion-Cassins, XLIII, xxix.) Contraint de quitter la Péninsule, après des revers, il revint à Rome, où César le fit nommer consul en octobre 709, et lui fit assigner, pour sa sortie de charge, la province d'Asie. (Dion-Cassins, XLIII, xcvi. - Appien, Guerres civiles, III, II.) Tous ces bienfaits ne purent cependant assurer au dictateur le dévouement de son lieutenant : Trebonius n'avait pas encore pris possession de son proconsulat d'Asic qu'il entrait dans la conjuration tramée contre la vie de César. Mais, retenu par Antoine hors de la curie, il ne put le frapper de sa propre main. (Appien, Guerres civiles, II, cxvII. - Dion-Cassius, XLIV, xIX. - Cicéron, Philippiques, II, xIV; XIII, x.) César mort, Trehonius partit tranquillement pour son gouvernement d'Asie, et il se trouvait en mai 710 à Athènes. (Cicéron, Lettres familières, XII, xvi.) Durant son proconsulat, il soutint le parti de Brutus et de Cassius. En février 711, Dolabella, qui était venn pour le remplacer, l'attira à Smyrne dans un piège, le tua et jeta sa tête au pied d'une statue de César, vengeant ainsi son ami, si indignement trahi. (Cicèron, Philippiques, XIII, x. — Appien, Guerres civiles, III, xxvi. — Velleins Paterellus, II, xxxi. — Dion-Cassins, XLVII, xxxi.) Cicèron, dont Trebonius a été le correspondant, stigmatise ce guet-apens, où Antoine voyait la juste punition d'un scelérat et d'un parricide. Il est certain que Trebonius était entré dans la conspiration sans remords, puisque plus tard il écrivait à Cicéron: « Si vous composez quelque chose sur le mentre de César, ne m'en attribnez pas une faible part. « (Cicéron, Lettres familières, XII, xvi.)

Pendant les années 701 à 705, de nouveaux lieutenants vinrent rejoindre César dans les Gaules : ce furent Minucius Basilus, Antistius Reginus, M. Silanns, Caninius Rebilus, Sempronius Rutilus, Marcus Antonius, P. Vatinius, Q. Calenus et Lucius César.

#### 16. - L. MINUCIUS BASILUS.

L. Minucius Basilus avait pris son nom et son surnom d'un riche Romain qui l'avait adopté. Il s'appelait auparavant L. Satrius. Cicéron le nomme ainsi dans un de ses traités (Des Devoirs, III., xvm), quoique ailleurs (Lettres à Atticus, XI., v) il le désigne par ses nom et surnom. Il devint préteur en 709. (Dion-Cassius, XI.II., xvm.) Irrité de n'avoir point obteuu, pour sa sortie de charge, la province qu'il convoitait, et de n'avoir reen de César que de l'argent, il entra dans la conspiraction tramée contre le dictateur. (Appien, Guerres civiles, II., cxm. — Dion-Cassius, XI.III, xxm.) Quelques mois après, il fut assassiné par ses esclaves, qui se vengérent ainsi de ce qu'il avait somnis plusieurs d'entre enx au supplice de la castration. (Appien, Guerres civiles, III., xvm.)

#### 17. - C. ANTISTIUS REGINUS.

On ne possède aucun renseignement sur les antécèdents et la fin de ce lientenant de Gésar. A en juger par son nom, il devait appartenir à la famille des Antistil, d'on sont sortis divers magistrats de la République, et dont plusienrs membres ont perpètué leur mémoire dans des inscriptions.

#### 18. - M. SILANUS.

Marcus Junius Silanus, fils de Servilie, était frère utérin de M. Brutus. Après le meurtre de César, il accompagna son beau-frère Lépide dans sa campagne au nord de l'Italie, et fut envoyé par lui, en 711, à Modène, sans instructions précises (Dion-Cassius, XLVI, xxxvii); an grand dépit de Lépide, il passa du côté d'Antoine. (Cicéron, Lettres familières, X, xxx, xxxiv.) àntoine ayant été battu, Silanus, qui avait perdu la confiance de Lépide, se rendit en Sicile près

de Sext. Pompée et ne revint à Bome que quand la paix de Misène eut été conclue avec celui-ci, en 715. (Velleius Paterculus, II, LXXVII.) On ne sait rien , de plus sur sa vic, si ce n'est qu'Auguste le prit, en 729, pour son collègue au consulat. (Diou-Cassius, LHI, XXV.)

# 19. - C. CANINIUS REBILUS.

Caius Caninius Rebilns, arrière-petit-fils, selon toute vraisemblance, du personnage de ce nom qui fut préteur en 583, n'apparaît dans l'histoire qu'au noment de la guerre des Gaules. César l'envoya, en 705, à Scribonius Libon pour traiter de la paix avec Pompée. (César, Guerre civile, 1, xxv.) Rebilus accompagna ensuite Curion en Afrique, et n'échappa qu'avec un petit nombre à la défaite que leur fit éprouver le roi Juba. (Guerre civile, 11, xxv.) En 708, il guerroyait encore dans la même province, et il s'empara de Thapsus après la défaite de Scipion. (César, Guerre d'Afrique, xxxv.) xm.) En 709, il commandait en Espagne la garnison d'Hispalis. (César, Guerre d'Espagne, xxxv.) A la fin de cette méme année, César le fit nommer consul, en remplacement de Q. Fabius, mort subitement; c'était la veille des calendes de janvier que cet événement était arrivé. Rebilus ne fut ainsi consul que quelques heures, et la courte durée de sa charge a excité les plaisanteries de Cicéron. (Lettres famillères, VII, xxx. — Dion-Cassius, XLIII, xxv.). — Plutarque, César, xxx.). On n'a pas d'antres détails sur la vie de ce licutenant de César.

### 20. - M. SEMPRONIUS RUTILUS.

L'histoire se tait sur ce que devint ce lieutenant de César après la guerre des Gaules.

#### 21. - MARCUS ANTONIUS (MARC-ANTOINE).

La biographie de Marc-Antoine est trop connue, elle se méle trop à l'histoire des événements qui suivirent la guerre des Gaules, pour qu'on ait besoin de l'esquisser ici. On sait que Marc-Antoine, né en 671, était le fils d'un Marc-Antoine qui avait fait la guerre en Crête, et petit-fils du célèbre orateur du même nom. Sa mère était une Julia, et appartenait par conséquent à la famille de Gésar, Après avoir encouragé et soutenu celui-ci dans ses projets sur Rome, il devint son magister equitum lorsque la dictature lui ent été confèrée. A Pharsale, il commandait l'aile gauche de l'armée de César, Après le meurtre du grand homme, il fut le rival d'Octave, et plus tard, avec Lépide, son col·lègue an triumvirat. Lorsque la désunion se fut mise entre le futur Auguste et l'ancien lientenant de son oncle, la bataille d'Actium consomna la rnine d'Antoine, qui, s'étant sauvé en Égypte, se tua de désespoir, sur l'avis que Cléopatre, dont il était violemment épris, lui donna de son imminent suicide.

#### 22. - PUBLIUS VATINIUS.

Le rôle joué par Publius Vatinius avant de devenir lieutenant en Gaule a été exposé dans le cours de cet ouvrage. C'est au sortir de son tribunat qu'il fut employé dans l'armée de César; mais il avait déjà, après sa questure, servi en Espagne, avec cette même qualité de lientenant, sons le proconsul C. Cosronins. Menacé par la loi Licinia et Junia, Vatinius revint à Rome et réussit, grâce à l'appui de Clodius, à éviter le procès qui allait lui être intenté. Il échona dans sa candidature pour l'édilité, figura comme témoin à charge dans le procès de Sextins, où il montra une vive animosité contre l'accusé et contre Cicéron, son défenseur. Des événements importants marquèrent sa préture en 699. Lieutenant de César dans la guerre civile (César, Guerre civile, III, xix), après la bataille de Pharsale, il défendit Brindes contre Lelius. (Guerre civile, III, c.) En 706 et 707, il continua à servir dans les rangs des partisans du dictateur, qui lui fit, à la fin de cette dernière année, conférer le consulat pour quelques jours. (Dion-Cassins, XLII, Lv. - Macrobe, Saturnales, II, III.) En 709, il était envoyé par César, avec le titre de proconsul, en Illyrie (Appien, Guerre d'Illyrie, xm), province d'où il adressa des lettres obligeantes à Cicéron. (Lettres familières, V, 1x, x.) Après le meurtre du dictateur, les Dalmates s'étant révoltés et ayant fait subir une défaite à un corps considérable de son armée, Vatinius, auquel la fidélité de ses soldats inspirait de la défiance, se retira à Épidamnus et remit sa province, ses légions à M. Brutus. (Tite-Live, Epitome, CXVIII. - Velleins Paterculus, II, LXIX. - Appien, Guerre d'Illyrie, xIII.) Néanmoins il obtint, à la fin de cette année (711), un triomphe pour ses victoires. On ignore ce qu'il devint par la suite.

# 23. - Q. FUFIUS CALENUS.

Q. Fufius Calenne, d'une des familles les plus illustres de Rouce, la gens Fufia, fit tribun du peuple en 693, et servit alors activement les intéréts de Clodius, accusé d'avoir violé les mystères de la Bonne Décase. (Cicéron, Lettres à Atticus, I, xv.) Préteur durant le consulat de César et de Bibulus, il a attaché son nom à une loi judiciaire et servi avec zèle, pendant sa magistrature, les projets de celui dont il devint le lieutenant en Gaule. Il soutint également Clodius dans l'affaire de Milon. Quand la guerre civile éclata, Fufius Calenus alla rejoindre César à Brindes; il le suivit ensuite en Espague, en qualité de lieutenant. (Lettres à Atticus, IX, v. — César, Guerre civile, 1, xxxvn.) Euvoyé plus tard en Épire, il s'empara, avant la bataille de Pharsale, des principales villes de la Grèce. En 707, il devint consul avec Vatinius (Dion-Cassius, XLII, 1x), se rangea, après la mort de César, du côté d'Antoine, qu'il défendit contre les attaques de Cicéron (Philippiques, VIII, 1v. — Dion-Cassius, XLVI, 1 à xxvin), et fut son lieutenant pendant les luttes qui suivirent. Il

commandant une armée dans la Gaule transalpine en 713, quand une mort subite l'enleva, au moment où il allait se mesurer avec les troupes d'Octave. (Appien, Guerres civiles, V. m., n. — Dion-Gassius, XLVIII, xx.)

#### 24. - L. CESAR.

L. Julius César, qui n'apparaît comme lieutenant du grand César qu'a la fin de la guerre des Gaules, appartenait à la même famille que lui; il était fils de L. Julius César, consul au temps de la guerre contre les Marses, lequel périt assassiné par Fimbria, et frère de Julie, mère de Marc-Antoine. Il brigua sans succès l'édilité (Cicéron, Discours pour Plancius, xxi), fut plus heureux dans sa pétition du consulat, et exerça cette haute magistrature en 690. (Cicéron, Discours pour Murena, xxxiv; - Lettres à Atticus, I, 1, 11. - Dion-Cassius, XXXVII, vi.) Il fut avec César, l'année suivante, l'un des juges (duumvir perduellionis) dans le procès de C. Rabirins. (Dion-Cassins, XXXVII, xxvii.) Lors de la délibération du sénat sur la conspiration de Catilina, la parenté qui l'unissait à P. Leutulus ne l'empêcha pas d'opiner pour sa condamnation à mort, Après la guerre des Gaules, il retourna à Rome, et, en l'an 707, Marc-Antoine l'investit des fonctions de préfet de la ville; il était alors fort âgé. (Dion-Cassins, XLII, xxx.) César assassiné, L. César s'éloigna du parti d'Antoine, bien que celui-ci fut son neveu; ce qui lui a valu les éloges de Gicéron. (Lettres familières, XII, n.) Mais son opposition s'adoueit cusnite, et il repoussa la pronosition de déclarer la guerre à l'ancien lieutenant de César, faite par le grand orateur. (Cicéron, Philippiques, VIII, 1; - Lettres familières, X, xxvIII.) Ce fut l'effet de l'influence qu'exercait sur lui sa sœur Julie, à laquelle il dut son salut dans la proscription qui snivit la conclusion du trinnevirat. (Appien, Guerres civiles, IV, xn. - Plutarque, Ciccron, 1x1; - Antoine, xx. -Florus, IV, vi. - Velleius Paterculus, II, LXVII.) On ne sait rieu sur sa destinée ultérieure.

# TABLE DES MATIÈRES.

|      | Pa                                                         | ges |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| Non  | re de l'éditeur.                                           | V   |
|      | LIVRE TROISIÈME.                                           |     |
| (    | GUERRE DES GAULES D'APRÈS LES COMMENTAIRES.                |     |
|      |                                                            |     |
|      | CHAPITRE PREMIER.                                          |     |
|      | CAUSES POLITIQUES DE LA GUERRE DES GAULES.                 |     |
| I.   | Caractère aventureux des Gaulois                           | 1   |
| 11.  | Guerres des Romains au delà des Alpes                      | 3   |
| III. | Constante préoccupation des Romains à l'égard des Gaulois. | 7   |
| IV.  | Plan suivi dans le récit de la guerre des Gaules           | I   |
|      | CHAPITRE DEUXIÈME.                                         |     |
|      | ÉTAT DE LA GAULE A L'ÉPOQUE DE CÉSAR.                      |     |
| ī.   | Description géographique (Voir planche 1)                  | 13  |
| 11.  | Divisions politiques (Voir planche 2)                      | 19  |
| 111. | Mœurs                                                      | 29  |
| IV.  | Institutions                                               | 37  |
|      | - CHAPITRE TROISIÉME.                                      |     |
|      | CAMPAGNE CONTRE LES HELVÈTES.                              |     |
|      | AN DE ROME 696.                                            |     |
|      | (Livre 1 des Commentaires.)                                |     |
| ı.   | Projets d'invasion des Helvètes (Voir planche 3)           | 15  |
| П.   | Arrivée de César à Genève                                  | 17  |
| ш.   | Description du retranchement du Rhone (Voir planche 3)     | 8   |

| 576   | TABLE DES MATIÈRES.                                           |       |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
|       |                                                               | Pages |
| IV.   | Les Helvètes se mettent en marche vers la Saône. César réunit |       |
|       | ses troupes (Voir planches 2 et 4)                            | 55    |
| v.    | Défaite des Helvètes sur la Saône (Voir planches 2 et 4)      | 60    |
| V1.   | Défaite des Helvètes près de Bibracte (Voir planches 4 et 5). | 66    |
| VII.  | Poursuite des Helvètes                                        | 71    |
| VIII. | Observations                                                  | 73    |
|       | CHAPITRE QUATRIÈME.                                           |       |
|       | CAMPAGNE CONTRE ARIOVISTE.                                    |       |
|       | AN DE ROME 696.                                               |       |
|       | (Livre I des Commentaires.)                                   |       |
|       |                                                               |       |
| l.    | Emplacement des Suèves et des autres peuplades germaines      |       |
|       | (Voir planche 2)                                              | 74    |
| 11.   | Les Gaulois appellent Gésar à leur secours                    | 77    |
| 111.  | Marche de César sur Besançon (Voir planche 4)                 | 79    |
| IV.   | Panique de l'armée romaine                                    | 81    |
| V.    | Marche vers la vallée du Rhin (Voir planche 4)                | 83    |
| VI.   | Entrevue de César et d'Arioviste (Voir planche 6)             | 86    |
| VII.  | Manœuvres des deux armées (Voir planches 2 et 6)              | 88    |
| VIII. | Bataille contre les Germains (Voir planche 4)                 | 90    |
| IX.   | Observations                                                  | 94    |
|       | CHAPITRE CINQUIÈME.                                           |       |
|       | GUERRE CONTRE LES BELGES.                                     |       |
|       | AN DE BOME 697                                                |       |
|       | (Livre II des Commentaires.)                                  |       |
| 1.    | Lique des Belges. César s'avance de Besançon vers l'Aisne     |       |
|       | (Voir planche 4)                                              | 96    |
| 11.   | César campe à Berry-au-Bac (Voir planches 2, 7, 8 et 9)       | 99    |
| 111.  | Combat sur l'Aisne                                            | 103   |
| IV.   | Retraite des Belges                                           | 104   |
| V.    | Prises de Noviodunum et de Bratuspantium (Voir planche 7).    | 105   |
| VI.   | Marche contre les Nerviens (Voir planches 7 et 10)            | 107   |
| VII.  | Bataille sur la Sambre (Voir planche 10)                      | 109   |
| VIII. | Siège de l'oppidum des Aduatuques (Voir planche 11)           | 115   |
| IX.   | Soumission de l'Armorique par P. Crassus                      | 118   |
| Χ.    | Expédition de Galba dans le Valais                            | 119   |

# CHAPITRE SIXIÈME.

# AN DE ROME 698.

(Livre III des Commentaires.)

| GUER  | RE DES VÉNÈTES. — VICTOIRE SUR LES UNELLES. — SOUMISSION DE L'AQUITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INE.  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | MARCHE CONTRE LES MORINS ET LES MÉNAPIENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pages |
| 1.    | Insurrection des peuples maritimes (Voir planche 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121   |
| и.    | Guerre contre les Vénètes (Voir planche 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123   |
| ш.    | Combat naval contre les Vénètes (Voir planche 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126   |
| IV.   | Victoire de Sabinus sur les Unelles (Voir planche 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129   |
| v.    | Conquête de l'Aquitaine par P. Crassus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131   |
| VI.   | Marche contre les Morins et les Ménapiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134   |
| VII.  | Observations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135   |
| 744.  | Oper this contract the contract to the contrac |       |
| 1     | NCURSIONS DES USIPÈTES ET DES TENCTÈRES. — PREMIER PASSAGE DU RHIN<br>PREMIÈRE DESCENTE EN BRETAGNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | CHATIMENT DES MORINS ET DES MÉNAPIENS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| i.    | Marche de César contre les Usipètes et les Tenctères (Voir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | planche 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13    |
| П.    | Déroute des Usipètes et des Tenctères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149   |
| ш.    | Premier passage du Rhin (Voir planches 14 et 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148   |
| īV.   | Description de la Bretagne au temps de César                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14    |
| v.    | Première expédition de Bretagne (Voir planches 16 et 17).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15    |
| VI.   | Châtiment des Morins et des Ménapiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16    |
| VII.  | Ordre de construire la flotte. Départ pour l'Illyrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16    |
| VIII. | Points d'embarquement et de débarquement. Date de l'arri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|       | vée en Bretagne (Voir planche 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160   |
| IX.   | Résumé des dates de la campagne de 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18    |

# CHAPITRE HUITIEME.

### AN DE ROME 700.

(Livre V des Commentaires.)

|       | DENOME PRODUCT OF THE | Pages |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Inspection de la flotte. Marche contre les Trévires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182   |
| II.   | Départ pour l'île de Bretagne (Voir planche 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183   |
| III.  | Marche dans l'intérieur du pays (Voir planche 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186   |
| IV.   | Destruction d'une partie de la flotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188   |
| v.    | César reprend l'offensive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189   |
| VI.   | Marche vers la Tamise (Voir planche 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191   |
| VII.  | Soumission d'une partie de la Bretagne (Voir planche 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192   |
| VIII. | Rembarquement de l'armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194   |
| IX.   | Observations (Voir planche 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195   |
| X.    | Dates présumées de la seconde campagne de Bretagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199   |
| XI.   | Répartition des légions dans leurs quartiers d'hiver (Voir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | planches 14 et 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200   |
| XII.  | Défaite de Sabinus à Aduatuca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202   |
| XIII. | Attaque du camp de Cicéron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208   |
| XIV.  | César marche au secours de Cicéron (Voir planches 14 et 27,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | fig. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209   |
| XV.   | César met ses troupes en quartiers d'hiver. Labienus défait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | Indutiomare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217   |
| XVI.  | Observations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | CHAPITRE NEUVIEME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|       | AN DE ROME 701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | (Livre VI des Commentaires.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| CAN   | SPAGNE CONTRE LES NERVIENS ET LES TRÉVIRES - SECOND PASSAGE DU RHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ıs.   |
|       | GUERRE CONTRE AMBIORIX ET LES ÉBURONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| I.    | César augmente son armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224   |
| 11.   | Guerre contre les Nerviens, Assemblée générale de la Gaule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225   |
| III.  | Soumission des Ménapiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226   |
| IV.   | Succès de Labienus contre les Trévires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228   |
| V.    | Second passage du Rhin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230   |
| VI.   | Guerre contre Ambiorix (Voir planches 2 et 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 232   |
| VII.  | Les Sicambres attaquent Aduatuca (Voir planche 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234   |
| v 11. | Les sicamples attaquem Aduatura (rote pianene 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.4  |

# CHAPITRE DIXIÈME.

AN DE ROME 702.

(Livre VII des Commentaires.)

| RÉVO  | LTE DE LA GAULE PRISES DE VELLAUNODUNUM, DE GENABUM ET DE NOVIOD | UNUM, |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
|       | SIÉGES D'AVARICUM ET DE GERGOVIA.                                |       |
|       | CAMPAGNE DE LABIENUS CONTRE LES PARISIENS.                       |       |
|       | INVESTISSEMENT D'ALESIA.                                         | Page  |
| I.    | Révolte de la Gaule                                              | 240   |
| П.    | César entre en campagne (Voir planche 19)                        | 24    |
| III.  | Prises de Vellaunodunum, de Genabum et de Noviodunum             |       |
|       | (Voir planche 19)                                                | 24    |
| IV.   | Siège d'Avaricum (Voir planche 20)                               | 25    |
| V.    | Arrivée de César à Decetia et marche vers l'Auvergne (Voir       |       |
|       | planches 19 et 21)                                               | 26    |
| VI.   | Blocus de Gergovia (Voir planches 21 et 22)                      | 268   |
| VII.  | Observations                                                     | 28    |
| VIII. | César quitte Gergovia pour rejoindre Labienus                    | 289   |
| IX.   | Expédition de Labienus contre les Parisiens (Voir planche 23).   | 283   |
| х.    | Les Gaulois prennent l'offensive                                 | 290   |
| XI.   | Jonction de César et de Labienus. Bataille de la Vingeanne       |       |
|       | (Voir planches 19 et 24)                                         | 299   |
| XII.  | Blocus d'Alesia (Voir planches 25, 26, 27 et 28)                 | 298   |
| XIII. | Détails sur les fouilles opérées à Alise (Voir planches 25,      |       |
|       | 27 et 28)                                                        | 310   |
|       |                                                                  |       |
|       | CHAPITRE ONZIÈME.                                                |       |
|       | AN DE ROME 703.                                                  |       |
|       | (Livre VIII des Commentaires.)                                   |       |
| I.    | Expédition contre les Bituriges et les Carnutes                  | 324   |
| П.    | Campagne contre les Bellovaques (Voir planches 29 et 30).        | 326   |
| ш.    | Combat sur l'Aisne                                               | 332   |
| IV.   | Dévastation du pays des Éburons                                  | 334   |
| v.    | Expédition contre Dumnacus                                       | 335   |
| VI.   | Prise d'Uxellodunum (Voir planches 31 et 32)                     | 337   |
| VII.  | Fouilles faites au Puy d'Issolu (Voir planches 31 et 32)         | 343   |
| VIII. | Sounission complète de la Gaule.                                 | 347   |

# LIVRE QUATRIÈME.

# RÉSUMÉ DE LA GUERRE DES GAULES

# RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS DE ROME DE 696 A 705.

|           | CHAPITRE PREMIER.                                             |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|
|           | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 696.                                       |       |
|           |                                                               | Pages |
| I         | Difficultés de la tache de César                              | 349   |
| П         | Campagne contre les Helvètes                                  | 352   |
| Ш.        | Campagne contre Arioviste                                     | 354   |
| IV.       | Suite du consulat de L. Calpurnius Pison et d'Aulus Gabinius. | 356   |
| V         | Menées de Clodius                                             | 358   |
| · VI.     | Pompée consulte César sur le retour de Cicéron                | 359   |
| VII.      | Pompée se croit menacé par un esclave de Clodius              | 359   |
|           | CHAPITRE DEUXIEME.                                            |       |
|           | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 697.                                       |       |
| I.        | Guerre contre les Belges                                      | 361   |
| П.        | Retour de Cicéron                                             | 364   |
| III.      | Pompée est chargé des approvisionnements                      | 366   |
| IV.       | Fêtes à l'occasion des victoires de César.                    | 367   |
| <u>v.</u> | Émeutes à Rome                                                | 368   |
|           | CHAPITRE TROISIEME.                                           |       |
|           | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 698.                                       |       |
| 1.        | Présence à Rome de Ptolémée Aulètes                           | 371   |
| ш         | Clodius nommé édile, Procès de Milon.                         | 373   |
| Ш.        | Retour de Caton.                                              | 375   |
| IV.       | État d'anarchie à Rome.                                       | 376   |
| v.        | Entrevue de Lucques                                           | 379   |
| VI.       | Conséquences de l'entrevue de Lucques, Conduite de Cicéron.   | 383   |
| VII.      | Manœuvres de Pompée et de Crassus pour arriver au consulat.   | 388   |
| VIII.     | Campagne contre les peuples des côtes de l'Océan              | 389   |

| CHAPIT | TRE Q | UAT | RIE | ME. |
|--------|-------|-----|-----|-----|
|--------|-------|-----|-----|-----|

|            | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 699.                                     |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|            |                                                             | Pages |
| L.         | Campagne contre les Usipètes et les Tenctères               | 393   |
| <u>11.</u> | Première descente en Angleterre                             | 394   |
| ш.         | Habitudes de César en campagne                              | 396   |
| IV.        | Consulat de Pompée et de Crassus                            | 396   |
| v.         | Proposition de Trebonius sur le gouvernement des provinces. | 399   |
| VI.        | Loi somptuaire de Pompée                                    | 403   |
| VII.       | Départ de Crassus pour la Syrie                             | 404   |
| VIII.      | Caton propose de livrer César aux Germains                  | 406   |
|            | CHAPITRE CINQUIÈME.                                         |       |
|            | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 700.                                     |       |
| I.         | Seconde descente en Angleterre                              | 408   |
| п.         | Dislocation de l'armée. Catastrophe de Sabinus              | 409   |
| ш.         | L. Domitius Ahenobarbus et Appius Claudius Pulcher,         |       |
|            | consuls.                                                    | 411   |
| IV.        | Rétablissement de Ptolémée en Égypte                        | 412   |
| v.         | Corruption des élections                                    | 414   |
| VI.        | Mort de la fille de César                                   | 416   |
| VII.       | Constructions de César à Rome.                              | 417   |
| VIII.      | Ses relations avec Cicéron                                  | 417   |
|            | CHAPITRE SIXIÈME.                                           |       |
|            | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 704.                                     |       |
| I.         | Expédition au nord de la Gaule. Deuxième passage du Rhin.   | 423   |
| П          | Poursuite d'Ambiorix                                        | 424   |
| ш.         | C. Domitius Calvinus et M. Valerius Messala, consuls        | 425   |
| IV.        | Expédition de Crassus contre les Parthes, et sa mort        | 426   |
| v.         | Conséquences de la mort de Crassus                          | 435   |
|            | CHAPITRE SEPTIEME.                                          |       |
|            | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 702.                                     |       |
|            | Warming Ja Clading                                          | 497   |

| 582       | TABLE DES MATIÈRES.                                     |       |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|
|           |                                                         | Pages |
| Ш.        | Pompée seul consul                                      | 441   |
| IV.       | Procès de Milon                                         |       |
| v.        | Pompée s'associe Cæcilius Metellus Pius Scipion         | 449   |
| VI.       | Insurrection de la Gaule et campagne de 702             | 450   |
|           |                                                         |       |
|           | CHAPITRE HUITIEME.                                      |       |
|           | ÉVÉNEMENTS DE L'AN 703.                                 |       |
| I.        | Nouveaux troubles dans la Gaule et campagne sur l'Aisne | 460   |
| H.        | Politique de César dans les Gaules et à Rome            | 462   |
| III.      | S. Sulpicius Rufus et M. Claudius Marcellus, consuls    | 466   |
| IV.       | Esprit qui anime les adversaires de César               | -468  |
| V.        | La question de droit entre le sénat et César            | 471   |
| VI.       | Intrigues pour ôter à César son commandement            | 477   |
| . ·       | CHAPITRE NEUVIÈME.<br>ÉVÉNEMENTS DE L'AN 70 s.          |       |
| 1.        | C. Claudius Marcellus et L. Emilius Paulus, consuls     | 482   |
| H.        | César se rend dans la Cisalpine                         | 487   |
| Ш.        | Pompée reçoit des ovations et redemande à César deux    |       |
|           | légions                                                 | 491   |
| IV.       | Le sénat vote avec impartialité                         | 495   |
| v.        | Mesures violentes adoptées contre César                 | 496   |
| VI.       | État de l'opinion publique                              | 498   |
|           | CHAPITRE DIXIÈME.                                       |       |
|           | ÉVÉNEMENTS DU COMMENCEMENT DE L'AN 705.                 |       |
| <u>l</u>  | C. Claudius Marcellus et L. Cornelius Lentulus, consuls |       |
| Ц         | Lentulus entraîne le sénat contre César                 | 506   |
| ш.        | César harangue ses troupes                              | 511   |
| IV.       | César est forcé à la guerre civile,                     | 513   |
| <u>v.</u> | César passe le Rubicon                                  | 515   |

# APPENDICES.

| APPENDICE A.                                                                                                                                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                             | Pages |
| Concordance des dates de l'ancien calendrier romain avec le style                                                                           |       |
| Julien pour les années de Rome 691-709                                                                                                      | 521   |
| APPENDICE B.                                                                                                                                |       |
| Concordance des heures romaines et modernes, pour l'an 699 de                                                                               |       |
| Rome (55 avant J. C.) et sous la latitude de Paris                                                                                          | 553   |
| APPENDICE C.                                                                                                                                |       |
| Note sur les monnaies antiques recueillies dans les fouilles d'Alise.<br>Catalogue général des monnaies antiques trouvées dans les fouilles | 555   |
| d'Alise                                                                                                                                     | 557   |
| u Alise.                                                                                                                                    | 0.71  |
| APPENDICE.D.                                                                                                                                |       |
| Notice sur les lieutenants de César                                                                                                         | 563   |
|                                                                                                                                             |       |
| TABLE DES PLANCHES                                                                                                                          | 584   |

FIN DE LA TABLE.

# TABLE DES PLANCHES DU TOME DEUXIÈME.

#### Planches

- 1. Carte générale de la Gaule.
- 2. Carte générale des peuples de la Gaule au temps de César.
- 3. Cours du Rhône, depuis Genève jusqu'au Pas-de-l'Écluse.
- Carte générale de la campagne de l'an 696.
- 5. Plan du champ de bataille des Helvètes.
- 6. Plan du champ de bataille d'Arioviste.
- 7. Carte générale de la campagne de l'an 697.
- 8. Plan du champ de bataille de l'Aisne.
- 9. Camp de César sur l'Aisne.
- 10. Plan du champ de bataille de la Sambre.
- 11. Plan de l'oppidum des Aduatuques.
- 12. Carte de la campagne contre les Vénètes.
- 13. Expédition de Sabinus chez les Unelles.
- 14. Carte générale de la campagne de l'an 699.
- 15. Pont de pilotis construit sur le Rhin.
- 16. Carte de Bretagne pour les deux expéditions.
- 17. Plan de Douvres.
- 18. Plan d'Aduatuca.
- 19. Carte générale de la campagne de l'an 702.
- 20. Plan d'Avarieum.
- 21. Plan de Gergovia.
- 22. Camps de César à Gergovia.
- 23. Carte de la campagne de Labienus à Lutetia.
- 24. Plan du champ de bataille de la Vingeanne.
- 25. Plan d'Alesia.
- 26. Vues du mont Auxois.
- 27. Détails des travaux romains à Alesia.
- 28. Idem.
- 29. Carte de la campagne contre les Bellovaques.
- 30. Camp de César au mont Saint-Pierre.
- 31. Plan d'Uxellodonum.
- 32. Détails des travaux romains à Uxellodunum.

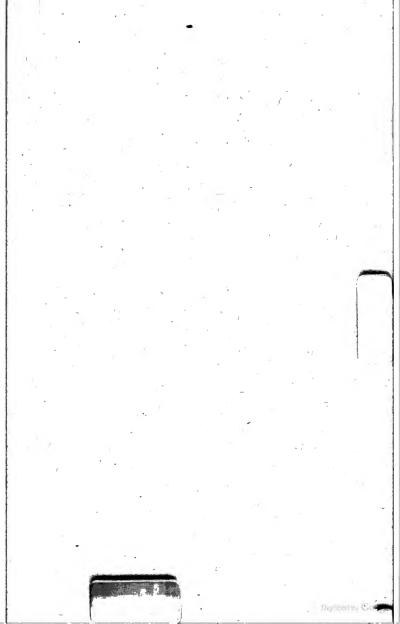

